MBAH Шамякин 5)196





Иван Шамякин

# <mark>Летроград</mark> -Брест

Исторический роман



МОСКВА «КОДОДАЯ ГВАРДИЯ» 1985

#### Перевела с белорусского Татьяна Шамякина

Шамякин И. П.

Ш 19 Петроград — Брест: Исторический роман. /Пер. с белорус. Т. Шамякиной. — М.: Мол. гвардия, 1985. — 464 с.

В пер.: 2 р. 100 000 экз., в обл. 1 р. 70 к. 100 000 экз.

Роман о первых месяцах существовання Советского государства, о борьбе В. И. Ленина и его соратников против троцинстов н «левых» за заключение Брестского мирного договора.

H 4702120200—131 078(02)—85 ББК 84Бел7 С(Бел)2

Издательство «Мастацкая лјтаратура», 1983 г. (на белорусском языке).
 Издательство «Молодая гвардия», 1965 г. (перевод на русский.

 Издательство «Молодая гвардия», 1985 г. (перевод на русский язык).

## *Часть* первая

Перемирие

#### Глава первая

### Заснеженные окопы

1

Богунович и Мира отстали от солдат, солдаты далеко опередили их и подходили уже к своим позициям. Богунович не пошел напрямик, по их следу, а сде-

лал полукруг, держась опушки молодого сосняка.

Мира усмехнулась, но промолчала. Она догадалась, что Сергей хочет уберечь ее от ветра. Это тронуло. Не раз уже замечала, с какой просто-таки рыцарской заботливостью он оберегает ее от простуды, от холода, от солдатской грубости. Чудак, думает, что она такая уж оранжерейная.

А ветер действительно за какой-то час изменил направление и неожиданно стал морозным и жестким. Когда утром шли туда, к немцам, ветер был западный, мягкий, влажный, два дня стояла оттепель. А сейчас северный, пожалуй, северо-восточный уже. Сразу заскрипел снег под ногами, и по насту поползли синеватые змейки. Они закручивались вокруг сапог, проникали за голенища, пробивали брюки; ползли под шинель к спине, к груди. Сергей почувствовал, как замерз, и подумал о Мире: слишком легко одета, нужно все-таки выписать со склада офицерский полушубок и перешить ей. К черту условности — кто что скажет! Да и пусть говорят. Но сама Мира наденет ли кожушок? Она признает солдатскую шинель, солдатские сапоги и ничего из офицерской одежды! Был уже у них разговор на эту тему. Довольно бурный. Он доказывал, что женщина во всем должна оставаться женщиной и одеваться соответственно своей природе. Она отвечала, что в нем крепко засели буржуазно-мещанские предрассудки. Поссорились. Поссорились, чтобы потом помириться. Қогда она переставала быть солдатом, партийным

агнтатором, а становилась обыкновенной девушкой... женщиной, доброй, ласковой, нежной, пьяневшей от любви, - это были часы нанвысшего счастья, о котором тут, на войне, он раньше не смел даже мечтать. За трн с половиной года окопной жизии, казалось ему, все в нем зачерствело, душа покрылась отвратительнымн гнойными струпьями. Теперь он радовался, что все так сразу очистилось и он в свои двадцать семь лет вернул свою возвышенную душу, стал как бы прежинм, романтичным студентом, который в начале войны сам попросился на фронт. Мира сказала, что его очистила революция. Да, конечно, война и революция очистили его от многих сословных, классовых предрассудков, хотя и тогда, в четырнадцатом, он шел воевать не за царя — за народ, за отчизну. Народу он служит и теперь. Большевистское правительство доверило ему, беспартийному поручнку, полк, солдаты любят его...

Какой, однако, студеный ветер! И сосняк не заслоняет от него. Если ударят сильные морозы, будет очень

туго — с харчами, с фуражом. — Опустн ушн!

Мира остановилась, повернулась к нему. Опалениме морозным ветром, горели ее шеки, заслезились глаза и, огромине, заблестели, как черные сливы в росе; казалось, еще больше припухли сочные губы; она по-детски облизала их и к коротко засмемлась.

Р-революционер, Сер-режа, не может опускать

ушн.

От холода ее картавость усилилась, умиляя Богуновича. Ему все нравилось в ней. Разве что не все произносныме ею слова, казалось ему, подходили к этнм губам, к этому маленькому носику, влажным очам.

Он, воспитанный на Блоке, котел видеть в ней только женщину, созданную для любян, для счастья, для семьи. В облике ее, пожалуй, одно не иравилось стрижка. Но Мира пообещала, что больше стричься не будет. А так... ни солдатская шапка вы черной овчины, ни шинель не портят ее очарования. А единственная женская вещь — красный шарфик, что выбивается изпод воротника, — украшает всю грубую одежду, превращает ее на этой маленькой девушке в одеяние принцессы.

Если бы она позволнла, он взял бы ее на рукн, под свою шинель, согрел бы, как ребенка, и понес... понес бы по этому заснеженному полю — подальше от око-

пов, от войны... Но такую вольность она допускает

только там, на станции, в их комнатке...

Богунович оглянулся назад, где остались немецкие позишни: выступ сосияка закрыл их. С облегчением вздохнул. Признается ли когда-нибудь ей, почему сделал такую петлю, побыстрее спрятался за сосняк? Нет. в этом нельзя признаваться. Это — нервы. Никогла не был трусом, а тут вдруг испугался. Это невозможно объяснить. Заключено перемирие, между солдатами идет братание, иемцы приходят к ним, они — к немцам. Правда, он сегодня пошел впервые — и под видом солдата: очень хотелось глянуть на их позиции. Глянул. И хотя немцы по-дружески вывели их за линию окопов, его охватило жуткое чувство, будто в спины им из хитро замаскированных гнезд нацелены пулеметы, готовые вот-вот плюнуть горячим свинцом. Четвертый гол воюет, в штыковые атакн ходил, в разведку — инкогда такого не чувствовал. Даже захолодало все внутри, словно ветер этот пронизал насквозь. За кого так непугался? За себя? За солдат? Прежде всего - за нее. За эту девушку, агнтатора, переволчика, все ледавшую с летской верой. Но она же не впервые шла на ту сторону, Ради этого ее и прислали к инм — вести агитацию средн немецких солдат, поднимать их на революцию. После того как они сблизились, он волиовался за каждый ее поход. Но все же не так. Что с ним случилось? Он шел сзадн, чтобы прикрыть ее собой, хотя понимал. что это наивно: не солдат она, не упадет на землю, заслышав выстрелы, оглянется н... бросится к нему, прошнтому пулямн....

Представлял, как Мнра подхватит его, смертельно раненного, на свои маленькие ручки, и тут же холодел от ужаса, ие за себя, за нее — убитый, ои не заслоиит

ее собой, не спасет.

Сергей еще раз оглянулся. Слава богу, сектор обстрела закрылся сосняком, теперь их не видит ин одии пулеметчик, ин один стрелок. Он остановил Миру, повернул к себе н опустил уши ее шапки, закрыл выбившиеся блестяще-антрацитные подстриженные волосы, маленькие, побелевшие от мороза уши. И поправил шарфик, что сбылся, оголня тоненькую, детскую еще, смуглую, как после недавнего загара, шею.

Плох тот революционер, который отморозит себе

ушн. Усмехнувшнсь, Мира вскинула свон руки в продырявленных вязаных перчатках ему на плечи, где темнели полосы от снятых погон. Он. Сергей, замечал и раньше, что шарфик придает ей гражданский вил. Перчатки она редко надевала, теперь, увидев их так близко, он поразился их необычно мирному, почти домашнему виду. Это была вещь из другого мира, который мог только сниться. Такие перчатки вязали мать его и сестра.

Теперь он совсем близко от дома - рукой подать, за год после Февральской революции несколько раз бывал в Минске, но все равно жизнь семьи казалась недосягаемо далекой - как на иной планете. Только Мира. ее появление приблизило для него жизнь. Никогда за всю войну он так не думал о мире, так не жаждал его. Он. атенст, начал суеверно верить, что какая-то высшая сила дала ему за все его муки эту радость — полюбить девушку, даже имя которой имеет общий корень со словом, ставшим символом будущего счастья.

Сергей наклонился и поцеловал Миру в пухлые и странно! — не холодные, горячие губы...

Славная моя... Как я люблю тебя!

Она засмеялась и отстранилась. Солдаты увидят.

Пусть видят.

 О. ты не боншься, что подумают о командире? Не боншься за свой авторитет? Завел шуры-муры... Не мели чепухи. Ты — моя жена.

 «Моя, моя...» Ты феодал. Буржуй. Собственник. Революция уничтожит эти понятия — «твой, мой», Все будет и а ш е.

— И жены? И мужья?

Мира снова засмеялась. Как-то в их теплой комнатушке в квартире начальника станции она начала доказывать, что революция уничтожит и семью — в эру свободы и равенства любовь тоже будет свободная. Ее ультрареволюционные фантазии часто забавляли его. Он, опаленный войной, чувствовал себя раза в два старше, чем был в действительности, а потому считал, что имеет право с высоты своего возраста принимать любые фантазии этой девушки, непосредственность ее давала ему еще одну забытую радость — возвращение в мир детства. Но ее рассуждения о своболной любви не понравились ему, они оскорбляли его чувства, и — что еще хуже — казалось, оскорбляют саму ее и... его мать, и ее мать.

Сергей тогда заметил, что ему не хотелось бы жить в таком свободном мире, для него семья, материнство понятия святые, семья — это лучшее, что изобрело человечество в процессе своей возолюции. Семья, как хлеб, как книга, — такое же изобретение, только еще более необходимое для жизии, для прогресса. «И для революция», — заключил оп.

У Миры позеленели глаза: он уже хорошо знал эти зеленые, как у кошки, искры в глазах. Попытался

свести все к шутке.

«Ты знаешь, чем прославился наш Минск в годы реакция? В восьмом или девятом году, не помню точи, я еще в гимназии был, в городе была создана «Лига свободнюй любяи». Эти молодчики и «свободные» девимы так оплевывали мораль, бросали такой вызов обществу, что, хотя они в своих политических взглядах смыхались с черносотенцами, полицмейстер отдал трижаз о разгоне лиги и их аресте. И это был единственный случай, когда мои отец и мать приветствовали «репрессии против молодежи».

Но в нее вселился уже черт, и черт беспошадний, в такие минуты она становилась похожей на мальчишку, который заполучил в руки пулемет и которому лишь бы стрелять, пока не отберут, — неважно, куда, в какую сторону. Так «стреляла» и она:

«Твой отец — царский прислужник, судья. Он рево-

люционеров судил!»
Он едва сдержался:

«Мой отец — адвокат, он всю жизнь защищал бедных, обиженных. Ты не знаешь, что такое честный адво-

ных, обиженных. Ты кат в земском суде».

Наверное, Мира действительно плохо представляла себе роль адвоката, потому что у нее часто прорывалась неприязнь к его родителям, вообще ко всем интеллитентам, и эта неприязнь, переходившая в ненависть, путала и отчаивала. Образованная демушка, тимиазию окончила. Как же могут думать неграмотные рабочне, мужики?

Полчаса он нежал на кровати, она сидела за столом, набросив на плечи пишель, вълохмаченная от его пощелуев, встопорщенная. Он жадио курил и пытался читать Чехова. Она листала Карла Маркса на немецком зыке, будто хотела найти у Маркса подтверждение своей непримиримости и свалить этого аристократа-офицерика маряксистской цитатой. Она кипела от того, что он может в такой момент читать, да еще кого — Чехова. Тогда она не признавала еще Чехова, пренебрежительно бросала: «Обыватель!» Советовала ему читать Горького и Бедного.

Сергей считал своей серьезной победой, что заставил ее полюбить Чехова. Может, Чехов помог ей сейчас посмеяться над чушью об общих при социализме мужьях

н женах.

Нет, скорее всего — Декрет о гражданском браке, о делжи. Декрет этот он прочитал в «Известиях» несколько дней назад и почему-то очень обрадовался, как будто победил в чем-то чрезвычайно важном для своей дальнейшей судьбы не судьбы своего народа; так радовался он разве что самому первому советскому декрету— о мире. Выходит, Ленни поинимает любовь, семью, ответственность за детей так, как, пожалуй, понимали его родителн и сам он, «консерватор», как называла его Мира.

Он показал Мире декрет о семье. С деликатностью не педавий споры не припомини недавий спор не без удовольствия наблюдал, как долго и виммательно читала она декрет. Сделалась в тот вечер серьезной, и, ои, словно хурнкую вещь, хоранил эту серьез-

ность.

Как это хорошо — прощать ей отдельные слабости, капризы... Разве непонятны ему эти нанвные, почти детские еще неровности ее характера?!

Ты тоже опусти уши.

Он послушно снял солдатскую шапку, отвернул на-

Ветер усиливался, январский мороз кусал лицо. Вначале побелевшие щеки ее вдруг загорелись. Но от мороза ли только? Взволнованность выдал странный блеск

в глазах.

— Ты не знаешь, как я счастлива сегодия... Я не сказала тебе... Как онн слушали меня... солдаты! Я знаю, что говорю по-немецки с жутким акцентом... Тогда, прежде... солдаты усмеждались... шепталнсь между собой... осматривали меня, как коты... А теперь... Как серьезно онн слушали, пока их не разогнал офицер... Я им рассказывала про нашу революцию... Про Декрет о земле... И как онн слушали, Сережа! У них горели глаза. И скимались кулакш... Онн мие сказали, что в Берлине и Мюнхене поднялись рабочие. Мы об этом чи-

тали в газетах... Но одно — газеты. А другое — вог

так, доверительно... сообщают немецкие солдаты... Начинается, Сережа!

— Что?

— 4TO?

— Как что? — удивилась Мира. — Революция в Германии. Оттуда она перекинется во Францию, Англию... Запылает пожар мировой революции и сметет кайзеров, министров, всех империалистов... Троны шатаются и завтра поваляетя под натиском пролегариата. Под обломками капитализма будет похоронена и эта проклятая война. И это мы... начали, Сережай Мы — застрельщики и поджигатели мировой революции! Мы!

Они стояли, у ног их намело сугробики снега. От резких жестов у Миры опять, сбился шарфик и отолиласьшея. Богунович снова заботливо поправил шарфик и повернул ее спиной к ветру, чтобы при разговоре не глотала «ангинный воздух», уже сильно остуженный, но еще не высушенный морозом, а потому такой забкий, колючий. Не нужно гоэть ей на колоде— и так кашляет. Не нужно говорить на ветру. Что он ни скажет, она, безусловию, возразвит, и они заспорят, могут даже поссориться, как обыло уже не раз. Но он тоже был сльно взволлован, правда, совсем не тем, чем ома.

А я увидел другое...
 Мира насторожилась.

Мира насторожилась.

— Я увидел боевую часть. Кстати, новую... По условиям перемирия ни немцы, ни мы не должны заменять части на фронте. Мы не заменяем... да и не можем. Кем? А они, выходит, заменяют. Для чего? Тебя случалал винмательно погому, что это призыв второй категории — старые люди, отцы... Ты им — дочь. Тем не менее это хорошо обученные солдаты. И хорошо вооруженые. Я увидел то, чего не увидела ты, человек гражданский. Эти солдаты по приказу своих офицеров поднимут насе на штыки. Сама говоришь: пока не разогнал офицер... Да, достаточно было появиться офицеру... Они тянутся перед каждым унтером...

Ее глаза сузились и стали колючими, как этот режу-

щий щеку ветер.
— Ах. как ты гг

— Ах, как ты грустишь о том, что перед тобой не тянутся!

 Я грушу не об этом, Мира! Я напуган. Пусть бы из наших окопов передней линии выглянул хоть один солдат боевого охранения. Их нет! А если перемирие будет нарушено, если мирные переговоры... Ты не веришь в революцию! — жестко перебила

Мира. — В мировую революцию.

Богунович вдруг разозлился, не впервые его злили громкне слова о мировой революции. Но в других обстоятельствах он сдерживался. А тут, в поле, вблизи линни своих передовых окопов, явно покинутых солдатами, перед этой девушкой...

- Не верю! Не верю, что мы с тобой разожжем ее!

Глаза у Миры вновь позеленели.

Ты не разожжешь. С такими взглядами...

 С какими? Я верю в революцию. И революция поручила мне охранять ее вот на этом участке. А я не знаю, как это сделать. Нет сил...

Не понимаю, что нужно делать.

 Нужно остановить немецкое наступление, когда оно иачнется.

Знаю тебя как облупленного. Одного не знала —

что ты трус и паннкер.

Но сказала она это уже без злости, покровительственно: глаза ее стали обычными - влажные сливы, глаза ее смеялись. Сергею стало немного обидио, что она не понимает его забот, его чувства ответственности, которое кажется ей офицерским пережитком.

Но хорошо уже то, что она не начала, как тот мальчишка, «стрелять» по своим. Бывало, она не скупилась на оскорбительные слова, когда улавливала его скепсис по отношению к ее революционным фразам. И он последнее время остерегался. Но теперь ему было не до скепсиса, опасения его вырвались криком, и она, на-

верное, поияла это. Спаснбо тебе, дитя! - Пойдем. А то мы заледенеем на этом сумасшед-

шем ветру. Я все же устрою тебе кожушок.

Еще чего не хватало! Буржуазные штучки!

— А твоя ангина, твой бронхит — это что? Пролетарские болезии?

Она по-мальчишески погрознла ему маленьким ку-

лачком в дырявой перчатке.

Пошли дальше. Ветер сек в левую щеку, и он зашел слева, чтобы хоть немного прикрыть ее собой. Он приказал себе молчать, чтобы она не отвечала и не хватала морозный воздух слабыми легкими. Но не выдержал:

 Возможио, это необстрелянный, недавно сформированный полк, но вооружен он до зубов. И вымуштрован с прусской педантичностью. Две батарен выдвинуты к переднему краю. Зачем? А кони... Ты видела нх коней? Говорят. Германия голодает. Но боевых коней они кормят овсом, не иначе. И это правильно. А у нас и сена нет. При такой кормежке наши кони не то что пушки не потянут — их самих нужно будет тянуть... Да что кони? Чем накормить завтра людей? А что мы знаем о неприятеле? Я, командир полка, не знал, что перед нами заменена часть. Мы запустили развелку, а немцы ведут ее по всем правилам. Они знали, кто я. Их офицер сказал по-французски: «Вместе с агитаторами русские присылают к нам шпионов...» Я не удивился бы, если бы они арестовали меня как шпиона. Не скоморошничай! Если ты командир полка, не наряжайся под

Мира остановилась, заглянула в его лицо, и в ее глазах, затуманенных слезами от морозного ветра. Сергей увидел страх, какой вилел в глазах матери, провожавшей его обратно на фронт после очерелной короткой по-

бывки дома, в Минске,

 Пастушенко правильно отговаривал меня от этого похода... Но очень уж хотелось своими глазами увидеть, какие они теперь, немцы. Увилел...

— И испугался?

Испугался.

Мира покачала головой.

— Мне остается удивляться, как я полюбила такого... Ты знаешь, кто ты? Интересно.

— Ты — ни рыба ни мясо. Не контрреволюционер и не революционер... Я — патриот своей отчизны.

 — Фу! Даже нафталином потянуло. Как из комода моей бабушки.

Богуновича давно уже брала досада, что Мира, да и другие большевики, кроме разве унтера Башлыкова, не понимают чувства, овладевшего им после Октября и приведшего его к большевикам, ибо он поверил, что никто, кроме Ленина, не может спасти истекающую кровью страну и многострадальный народ. Это чувство вылилось теперь в одно очень сильное желание: не только не отдать немцам больше ни аршина родной земли, но и освободить захваченную ими. Военной силы нет. Есть только одно: мир, денинский мир без контрибуций, аннексий, захвата чужой территории. Но пойдут ли немцы на такой мир? Союзники — французы. англичане — не откликнулись на призыв правительства Советов. В таких условиях Германии и особенно голодающей Авсерю-Венгрии выгодно подписать с нами мир. Так рассуждал он, бывший командир рогы, неожиданно выбранный солдатами командиром полка. В это вериеще сегодня утром, пока видел немиев издалека, в бинокль. А теперь из головы не выходили... нет, даже не солдаты, которые действительно вытягивались перед каждами унтером. — кони. Какие сытые кони! И боевая позиция батареи на холикие у кладбища: оттуда можно бить по станции и по усадьбе, по штабу, прямой наводкой.

Ваволновало и другое: отсутствие боевого охранения в первой линин околю вето полка в то время, когда, как он увидел опытным глазом, немецкие окопы хорошо обжиты. А наши занесены снегом. В том месте, к отогорому они с Мирой подошли, в окопах не было даже следов; к утру при такой метели их совсем забъет снегом, сронияет с поверхностью поля. За преступную безаяботность командира роты следует отдать под суд. Но для этого нужно, чтобы проголосовал полковой комитет...

Тень суровости исчезла с лица Богуновича, когда оп увидел над блиндажом командира роты прозрачный дымок — в блиндаже топится печы! Конечно, солдаты там. Кто захочет в такой холод сидеть в окопе? Да и к чему людей морозить? Перемирие. Однако часовые долж-

ны быть на местах!

— Пошли в блиндаж. Погреемся, — сказал он Мире и первый соскочил в окоп, протянул ей руку. Тут, недалеко от блиндажа, в окопе все же была протоптана гропка, ответвление хода сообщения вело в тыл — ко яторой линии. Правад, теперь, во время перемирия, можно ходить не прячась, но за годы конной войны поди привыжли зарываться в землю, ходить по граншеям. Разве не пережил он только что страха, ощущая стиной немецкие пулементы?

Богунович толкнул тяжелую, из неструганых досок дверь блиндажа и пропустил вперед Миру, у которой, было заметно, и в перчатках не гнулись окоченевшие

пальцы да и щеки снова побелели.

Она прошмыгнула в черный зев двери, не нагнувшись. Богуновичу же пришлось наклонить голову и согнуть спину.

Мрак блиндажа ослепил. Только сквозь щели чугунной печки светились ярко-алые, словно живые, языки пламени; пламя гудело, билось в «буржуйке», будто хо-

тело вырваться на волю. В лицо дохнуло жаром, После холода легкие хватили горячего воздуха, и Мира закашлялась. Опустилась перед печкой на колени, протянула руки к теплу, сил, верио, не осталось снять перчатки, положгла их, запахло паленой шерстью.

Не сразу Богунович увидел, откуда еще, кроме печ-ки, цедится слабенький свет, — в углу, на столике, коптилка. Только заметив ее, Богунович рассмотрел все остальное. Хотя что было рассматривать — сам он ие день, не два, а семьсот, если не всю тысячу дней, прожил в таком же блиндаже. Нары сбоку. Самодельный столик. Над столиком - портрет Ленина, из газеты. Но не предметы останавливали взгляд. Он искал людей. Где люди? Наконец увидел. Одного. Узнал. Унтерофицер Буров, теперешини командир взвода,

Буров стоял сбоку от печки, у стены, около вешалки, где висело несколько шинелей: для караульных имелись

кожухи, в такую стужу они были в расходе.

Буров, коиечно, сразу узнал командира полка. Стоял навытяжку, с хорошей выправкой бывалого солдата, но как-то боком, выставив вперед правое плечо.

 Добры дзень, товарищ командир, — поздоровался Богунович, несколько, пожалуй, по-граждански, но с ударением на «товарищ» и на белорусский манер выговаривая слова, - помиил, что Буров с Могилевщины.

 Здравия же-ла-ю, ваше... — совсем растерялся взводный, хотя Богунович помиил, что кто-кто, а Буров не ошибался, не обращался к нему по старинке даже прошлым летом, при Керенском.

Что с ним?

Вдруг Богунович заметил, от чего растерялся уитер. На гимиастерке его висели три Георгиевских креста — полным георгиевским кавалером Буров не успел стать. Богунович понял, за каким занятием захватили они

недавно выбранного командира взвода. Оставшись один. тот достал свои награды и надел их полюбоваться. После всего увиденного у немцев это почему-то очень тронуло Богуновича, будто Буров совершил еще один геройский поступок.

Не прячьтесь, Буров, вы их заслужили кровью...
 Спасибо, товарищ командир! — обрадовался

— Где люди, командир?

Буров ответил не сразу. Снова закашлялась Мира, и он сказал смело, по-отцовски заботливо:

- Кожушок вам требуется, барышня. Чего это она

у вас, Сергей Валентинович, без кожушка ходит? Богунович замер, сжался. Ох, выдаст она сейчас за «барышню» и за такой выразительный намек на их отношения! Нет, смолчала. Только удивленно посмотрела на унтера, а когда тот шагнул к печке, еще больше удивилась, увидев на его груди кресты. Богунович усмехнулся: будет длинная лекция о царских «побрякушках». придуманных для одурманивания народа. Но и про кресты Мира смолчала. Странио. А Буров словно испугался, что не ответил на вопрос командира:

За дровами пошли. Мороз берется...

— Весь взвол?

Буров по-крестьянски тяжело переступил с ноги на ногу и вдруг как колуном ударил, даже гакиул:

А-ах... Сергей Валентинович. Без завтрака люди.

Не хватило на всех завтрака. А уже обед...

Это был упрек ему, командиру полка. Если оставался без завтрака взвод, находящийся в боевом охранении, в окопах, - это, считай, уже не армия. Нужно немедленно менять людей, заинмающихся продовольственным обеспечением полка. Но как заменить, если полк их вы-

брал? Всех выбирают. Демократия. Богунович взял от стола табуретик, подал Мире.

Сними шинель. Отогрей душу.

 Плох тот революционер, у кого замерзает душа. — раздраженио, явно недовольная, ответила Мира. Эх, дочка, — вздохнул Буров, — душа...

Но Богунович кивнул ему, чтобы не развивал своих крестьянско-церковных представлений о душе, иначе эта девчонка распатронит их, несознательных, в пух.

 Кипяточек у меня есть. Выпей, родная. Кашлять не так будешь. Жаль, сахару иет...

Буров ополосиул кружку, выплеснул воду за дверь,

впустив облако морозного пара. Налил кипятку.

Мира сняла перчатки — отогрелась, взяла по-детски кружку в обе руки, маленькими глотками, но жадно пила горячую воду. Богунович следил за ней и с тревогой думал, не заболела ли она - очень уж запылали щеки. Но при солдате не припадешь губами к ее лбу, виску так он, как когда-то мама, проверял, нет ли у нее жара. Она любила такие его поцелун, но насмехалась над его «аристократическими замашками».

- Иван Егорович, выстоим, если немцы начнут на-

ступать?

Буров, подбрасывавший в печку дрова, словно ожегся, выпрямился, не закрывая дверец, вытянулся по-солдатски; несмотря на отблески пламени, лицо его, показалось Богуновичу, побелело.

— А что — мира не будет?

 Вы, товарищ командир, задаете провокационные вопросы! - жестко и, пожалуй, зло сказала Мира.

- Мир будет. Но до мира все может быть. Фронт

есть фронт. И если что — надо выстоять.

 С кем? Сергей Валентинович! С чем? — чуть ли не в отчаянии выкрикнул Буров.

 С помощью пролетариата Германии! Европы! С помощью мировой революции! — уверенно, бодро сказала Мира.

Разве что с помощью мировой революции, — не-

уверенно согласился Буров.

Мира не стала, как обычно перед солдатами, горячо доказывать неизбежность мировой революции. Она нахохлилась, будто обиженный котенок. Но Богуновича давно уже умиляло даже то, что она могла вот так надуться из-за политики. Между прочим, такой она бывала только с ним - с солдатами, со своими оппонентами — эсерами, меньшевиками спорила до хрипоты и после спора всегда была весела, даже когда не удавалось отстоять свою правоту. А с ним - как капризное дитя у нестрогой матери. Как-то проговорилась, что она хочет перевоспитать его — любыми средствами. Наверное. это одно из ее средств.

Богунович сказал:

 Взводный Буров, как вы думаете, что было бы командиру в хорошей армии за уход солдат с позиции? Буров вытянулся, и голос его зазвучал испуганно: Трибунал.

 Боевое охранение передних линий должно вестись по всем правилам позиционной войны. Буров!

Слушаюсь, товариш...

Людей собрать! Передать мой приказ.

 Слушаюсь! Разрешите выполнять? — Буров начал надевать шинель.

....После жарко натопленного блиндажа стужа казалась невыносимой. Ветер сек в лицо с еще большей свирепостью. Началась настоящая метель.

Богунович сказал Мире:

 Пожалуйста, не разговаривай. Мне не нравятся твон горящие щеки. У тебя жар.

Нет, молчать она не могла и не о себе думала.

- Должна вам заметить, товарищ командир по гка... армий не бывает хороших или плохих... Армии есть империалистические, контрреволюциониме... И будут революциониме!
  - Революционная армия тоже может быть слабой.

Ах, вы так думаете!
 Любая адмия сильна своей дисциплиной.

Революционной!

Называй как хочешь.

Мира схватилась в отчаянии за голову и сказала

уже без иронии, горячо и с болью:

— Не могу тебя понять! Не могу! Ты же умный человек. Тебя любят солдаты... А ляпнуть, прости, можещь такое... Мы стараемся день и ночь... чтобы вытравить из душ, из сознания солдат рабство, чинопочитание... дикость... Выбросить на свалку истории все установления дапизма, буржуазии — чины, звания, одена...

То, что Буров нацепил, оставшись в одиночестве, кресты, действительно-таки сильно тронуло Богуновича, и

он готов был защищать право солдата носить их.

— Пойми: человек заплатил кровью за эти «георгии».

Это очень дорогая плата — кровь.
 — Скоро ты оправдаешь войну за царя, за отече-

ство...
— Странная у тебя логика! И все-таки: ты можешь помолчать?

Нет, не могу.

— Тогда слушай меня. Если хочешь откровенно, я тебе скажу... Я признал все декреты Советов, кроме одного... Об отмене званий, чинов... о выборности командиров. Это абсурд... Если мы хотим защинцать революцию, 
мы должжы иметь сладную армию. Сила армин — в дисциплине, в грамотных командирах. Командовать полком должен полковник Пастушенко, а ие какой-то поручик... Да что поручик! Солдата запросто выбирают...

Мира свачала словно собралась сбежать от его слов — обогнала шага из гри, а потом повернулась к нему лицом, загородия дорогу и принуждая остановиться. Богунович увидел ее решимость спорить, доказывать и подумал: «Хорошо, что хоть отверра». Он звал, что сейчас услышит жестокие слова, ио почему-то исстерпимо захоголось обиять ее, согреть. Как

все-таки чудно меняется цвет ее глаз! Снова они зеленые.

 Ах, вот чего вам, ваше благородие, захотелось, с безжалостным сарказмом процедила Мира сквозь зубы. — Вернуть царских генералов, полковников?

Черт возьми, здорово она умеет загонять в угол: действительно, а где взять их, полковников и генералов, верных революции? Он не сразу нашелся, что сказать. А она уже не цедила — почти кричала, как на

митинге: Революционной армией будут командовать революционные солдаты! Главковерх прапоршик. А командует не хуже вашего Духонина, по которому вы вздыхаете!

- Мира, это жестоко, - попросил он милости.

Наверное, она почувствовала, что хватила лишку. Погончики да эполетики вспомнили. Ах. как вам хочется нацепить их!

Тогда и он рассердился:

 А ты знаешь... хочется! Если я командир полка. то должен иметь какие-то знаки своей должности, чина! Назови их как хочешь! Но знай: армия — не добровольное товарищество...

Она не дала ему кончить и «выстрелила» с мальчи-

шеской бездумностью:

 А к Каледину вам, господин поручик, не хочется? Он задохнулся от обиды, морозный ветер кляпом забил рот, легкие. Как она может так? Скажи такое мужчина - он бы ответил по-солдатски! Но как ответишь этой неугомонной, одержимой девчушке, преданной идее, но слабо знающей жизнь, мало что видевшей и не очень умеющей пока анализировать, разбираться в люлях и событиях?

Он знал, чем можно ее допечь: однажды произнес эти слова и помнил ее реакцию — полезла, как задиристый мальчишка, с кулачками, что, кстати, его очень насмешило: она может быть и такой!

Он сказал спокойно, но веско:

 Ты — плохая большевичка. И плохой агитатор. Снова ее сжатые в перчатках кулачки поднялись к его лицу, и глаза метнули прямо-таки огненные искры.

— Я — плохая? — Но почему-то вдруг руки ее упали, она повернулась, наклонила голову и быстро пошла навстречу ветру; вся ее маленькая фигура под длинной и грубой солдатской шинелью выдавала оскорбление и какое-то по-детски потешное и трогательное возбуждение. Девчонка; да и только!

Богунович смотрел на овчиниую шапку, на шинель, представлял под ней ее худенькое тело, что бывает таким горячим, и обида от ее слов сразу удетучилась, осталось только умиление, осталась любовь, так славио согревающая его в это суровое время, когда на голову взвалили неимоверную ответственность — целый полк. Правда, полк тает, как свеча. Но тем больше ответственность Тем больше.

9

Штаб полка находился в имении барона Зейфеля потомка небезызвестного Бенигсена, что писал доносы на Кутузова. Сын барона до Февральской революции был офицером Генерального штаба. В коице шестнадцатого года он виспектировал в районе Нарочи дивизию,

в которой воевал Богунович.

Инспектора днем побывали в одном или двух полкас кстати, и в его, Богуновича, роге, им поиравился в ией порядок, и комвадир был отмечен — приглашем в штаб дивизии из ужин; пировали целую ночь, дулись в карты, причем штабисты прали как шулера и обчистили окопиых офицеров; он, Богунович, спустил свои полевые за три месяца вперед, и у иего долго было гадко из душе. Переживал не за себя — ему ие издо было посылать семье, здвокат Богунович все ж таки чтозарабатывал, хотя чаще вел дела людей, которым нечем было заплатить, — переживал за друзей: миогие из них сомим «полевым жалованьем» поддерживали семьи.

Познакомился Богунович и со старым бароном, его семьей прошлым легом, когда полк перебросили из этот участок перед изомьским маступлением. В своем дворце барои дал бал в честь офицеров. Странко, старик и особенио его младший сым, хромой богослов-люгерании, высказывали довольно революциониме по тому времени взгляды — в поддержку республики. После большевистской революции местный ревком арестовал старого бароиа. Но дней через десять его випустили, проявив гуманиость, — человеку за семьдесят. А еще через иедельно в темпую ноябрьскую ночь семья бесследно исчаза, вместе с ими и бывший комалири полжа — подполковник Фриш, сидевший здесь, в имении, под арестом. Никто не сомиевался, что немцы сбеждали к нем-

цам, перешли линию фроита. Полковой комитет потребовал расследования и покарания тех, кто допустил явную безответственность и утрату бдительности. Арестовали только что выбранного, после смещения Фриша, командира полка — штабс-капитана Егорцева. А местный ревком даже расстрелял одного своего, отвечавшего за охрану баронской семьй.

Между прочим, обстоятельство это — пребывание барона там, у немиев, все время тревожило Богуновича. А сегодия, после посепцения немецких повиций, после акщии, называемой евангельским словом бр ат а и не, тревога переросла, пожалуй, в страх. Что стоит, располагая такими силами, оттеснить на три-четыре версты пола? А провожащию всегда можно учинить и во время перемирия, кайзеровцы на это мастаки. Да еще нас же и обиният. Ну, пойдет нога протеста из Петрограда в Берлин... Что такое нога, когда государства находятся в осстоянии войны? Он, Богунович, еще будучи студентом, не очень верил в ноты того, мирного, времени. Кослько их писали перед войной! Императоры, короли, министры клялись в приверженности миру, а готовили весленское побояще.

Штаб не в самом дворце — во флигеле, на краю парка и фруктового сада. Там же рядом, в бараке, где раньше жили батраки, расквартированы штабная рота, писари, интендантская служба. Всех этих людей наполовину меньше, чем должно быть по штатам военного

времени.

Вокруг дворца — великолепный парк, правда, коегде попорченный: порядочно деревьев спилено, даже повален дуб, которому, наверное, сотни две лет. Зачем пилить? Вокруг - лес, тоже баронский. По его, Богуновича, требованию полковой комитет принял постановление, запрещающее рубить деревья в парке, портить фонтаны, скульптуры, ограду. Постановление приняли, но Богунович видел, что некоторые члены комитета - солдаты — скептически ухмыляются. Нетрудно было догадаться, о чем они думали: жаль, мол, офицеру господского добра. Он попросил Миру, чтобы вместе с призывами к мировой революции, к уничтожению всего созданного буржуазней она бы говорила о ценностях, полезных народу, революции, - их нельзя уничтожать. Мира не сразу согласилась, доказывала, что нельзя глушить народный гнев, копившийся столетиями. Однако все же в чем-то убедил ее: слышал после, как она беседовала с солдатами о сбережении культурных ценностей принад-

лежащих теперь народу.

Кроме полка, в именин был и другой хозяни — батраки, объединившиеся в коммуну и занявшие дворец. «Кто был инчем, гот станет всем». Люди, недавно жившие в нищете, без кроватей, без мебели, в бараке хуже коровника, рождавшиеся и умиравшие на соломе, — эти люди заняли барские апартаменты, кормили чумазых детей на полированных столах, спали на никрустированных кроватях, на обитых китайским шелком диванах, в грязных, прямо из хлевов сапогах и лаптях ходили по переснаским корвам, по павкету.

«Кто был ничем, тот станет всем».

Людим этим никто на них, армейских, даже имея право, данное военным положением, не отваживался сказать хотя бы те деликатиме слова о народном добре, какие говорила Мира солдатам. Все понимали: по законам революцин настоящие хозяева здесь батраки, потому что все в имении сделано, посажено, выращено их руками, руками и уменным отпов их. лелов.

Безусловно, было бы резонно сразу после Октябрькой революцин переместить штаб из флигеля, где он размещался еще при бароне с его доброго согласия и из хитрости — все нмение находилось под охраной, во дворец. Но на это не пошли ни командиры полка, предшественники Богуновича, ни большевистский комитет, взявший власть в свои руки. Кто отважится выселить коммунаров — дегей, женщин — посреди зным}

Куда? Назад в барак?

Казалось, первая коммуна, о которой мечтали великие социалисты, должна была бы захватнът такую убежденную большевнчку, как Мира. Но особенного интереса к коммуне она не прополялла и площей этих быших батраков — как бы побанвалась. Удивнло это Богуновича. Вообще, она охотиее выступала перед немцами, чем перед своими. Только ниогда бросалась в бой с эсерами, считая их контрреволюционерами, за что те сильно обижались на нес

Да, прекрасный парк. Даже зимой. А какая красота

здесь весной, летом!

Под сильным ледяным ветром деревья гудели и трешаль. Разные деревья шумят по-разному. Липы — мятко, легко, дубы — ветвями натужляю тругся друг о друга, скрипят, а ветки берез свистят, как те розги, которыми секли солдата в толстовском «После бала».

Странно, что Миру мало интересуют коммунары. А его, Богуновича, чрезвычайно притягивает первая коммуна. В жизни ведь! Не в книгах. Не у Чернышевского или Сен-Симона. Или кто там еще писал о коммуне?... Созданная не интеллигентами, не Верой Павловной, а батраками, людьми неграмотными, но реалистами, от земли. Он ежедневно встречает их, пытливо всматривается, что и как делают, чем занимаются, как живут. Не все ему, интеллигенту, офицеру, нравится в этой коммуне, не верится, что батраки смогут так жить всегда, но одно искрение восхищает - их жизнедеятельность, жизнерадостность: все они, старые и малые, как узники, разрушившие тюрьму и вырвавшиеся на свободу. Много стихии и много радости. Да, эти люди, видимо, ощутили, познали полной мерой, что такое свобода и равенство. Он, Богунович, к сожалению, не вкусил счастья этого неповторимого чувства. Появилось было что-то такое год назад, после Февральской революции, но жило очень недолго, быстро наступило разочарование той, февральской, свободой. Октябрь он принял без колебаний. Но задевает самолюбие солдатский комитет, ограничивающий его командирские права.

Руководит коммуной Антон Рудковский, бывший балтийский матрос, раненный прошлым летом при Моонзунде. Осколок, как бритвой, срезал ему мякоть щеки, уха, повредил глаз. «Попортил фотокарточку», — грустно шутит Рудковский. А был, по всему видно, красавец на всю волость — высокий, сильный, с густыми, кудрявыми от природы, каштановыми волосами, карими глазами. Рудковский объединил батраков в коммуну, возглавил ее, будучи сам из крепкой середняцкой семьи. Из-за этого у него конфликт с родителями, и он, как все коммунары, живет в имении. Вообще, как убедился Богунович, не только родители Рудковского, а все хозяева из села не очень-то довольны коммуной, называют бывших батраков голодранцами, ницими, считают, что им досталось слишком много баронского добра и они не смогут им распорядиться. Сами же крестьяне велут себя осторожно: до сих пор не поделили ту часть баронской земли, какую ревком и Совет отрезали селу. Богунович понимал эту крестьянскую осторожность: в трех километрах фронт, и туда, к немцам, подался барон. Командир полка и тот не может не учитывать этого обстоятельства.

Антон Рудковский — одновременно председатель рев-

кома. А председатель волостного Совета — старый Калачик, с хитрыми, всегда блестящими глазками. Веселый разговорчивый человек, в лаптях, в латаном кожушке, он всегда как ординарец сопровождает Рудковского. Но, видимо, не всегда соглашается с ним: не однажды Богунович слышал, как Рудковский злился и угрожал человеку, который был втрое его старше, расстрелом за саботаж Советской власти. Филипп Калачик весело смеялся над угрозами: «Чем ты меня пугаешь? Ты знаещь, сколько раз я заглядывал в нее, в могилу? Меня в пятом году на расстрел волили, да от меня пуля отскочила. Жена, братишка, меня заколловала. Поставь магарыч — тебя заговорит». — «Болтун ты старый», беззлобно упрекал Калачика матрос, «Вот это ты в самое яблочко попал. — снова смеялся дедок. — Что старый — это правда. Ого, был бы я помоложе! Не такое б ты услышал!»

Богунович с интересом слушал шутливые ссоры этих двух крестьянских революционных вожаков. Видел, что им тоже правится такой его интерес к их делам.

Рудковский привлекал своей энертпей и какой-то сосбенной, какой Богунович до революции у людей не встречал, верой в светлое будущее, несмотря на собственное увечье, которое вряд ли поможет ему построить личное счастье. Стянутые красно-фиолетовые рубцы придавали его лицу эловеще-пиратский вид, женщине надо познать душу этого человека, чтобы полюбить его, думал Богунович.

Великую веру в счастье он видел еще у одного человека — у Миры. Но там все просто, ибо есть само счастливое сочетание: той же идейной убежденности с женской красотой, образованностью, почти детской непо-

средственностью.

Матрос относился к нему, офицеру, как бы с иронией; это немного обижало. Отношения были непростые.

Как-го полковник Пастушенко, начальник штаба полкае, с заметной взволнованностью показал Богунович небольшой эток; зима, горы, русский солдат, закутанный в тулуп. Этюд был заляпан грязью, но Богунович сразу узнаги.

— Шипка? Верещагин?

— Верещагин. И знаете, голубчик, где я это нашел? На помойке. А если там, — показал старый офицер через окно на дворец, занятый батраками, — остальсь другие шедевры? А они их — на помойку или совсем в печь... Я не большой знаток искусства, но цену подобным вещам знаю. Нельзя такое выбрасывать на свалку, дорогой Сергей Валентннович! Ни при какой власти! Поговорите с этим. — он провел рукой по шеке. — Я по-

чему-то боюсь его.

Это действительно было так, и это удивляло Богуновича: мужественный и честный человек, искрение служивший революции, полковник боялся такик, как Рудковский, как председатель полкового комитета тульский рабочий Степанов, даже перед Мирой терялся, особенно перед ее «кавалерийскими наскоками» на буржуазачую культуру. По мнению Богуновича, она в своей неприязин ко всему ссозданному проклятыми эксплуатато-рами» заходила слишком далеко, но в споре со старым полковником всегда побеждала: тот хитро отступал на «запасные позиция» — так Богунович называл его маневр, дающий старому служаке возможность потешить миру ее победой, однако самому не капитулировать перед ее убеждениями. Богуновича забавляли эти споры, казалисы какой-то новой птой.

Нельзя сказать, что Богуновича измаранный верещагинский этод взволновал так же, как Пастушенко, гибнут не этюды! — но он уважал порядок и любил своего начальника штаба, поэтому сразу пошел к Руд-

ковскому.

Матрос слушал его с мрачной серьезностью. Калачик рассыпал мелкий смешок, как горох по паркету, и несмотря на возраст, ни минуты не мог усидеть на месте, как мальчиника, пересаживался из одного кресла в другое, будто примерял, какое удобиее. Разговор шел в бальном зале двориа, пустом и холодном, но, к удивлению Богуновича, с чистым паркетом, почти не тронутыми обоями— только в одном месте был отодран порадочный кусок желтого шелка: откватила какая-то батрачка на кофточку. Штук двадцать довольно еще чистых кресса с гнутыми ножками, с барюнскими гербами на спинках — щит, меч и голова зубра или тура (пе разобрать на полинявшем гобелене) на воротах дворца тевтонской архитектуры — стояли в ровной шерена с вдоль стены. Эти креса и примерал Калачик.

 Миллион за одну картину? Что ты говоришь? Вот, Антошка, нам бы отхватить одну такую! Вот устроили

бы коммуну! - «сыпал горох» Калачик.

Рудковский не улыбался — скривился раненым глазом на шутовство старика. Кому бы ты ее продал? Мальвине Гривке? Или

Залману-каравашнику?

С кем-то из этих людей или с обоими было, видимо, связано что-то смешное, потому что Калачик громко хохотнул — даже отголоски ударили в пустые сгены, на которых отчетливо выделялись прямоугольные пятна от спятых картины. Что это были за картины? Тде оии?

Богунович был здесь при бароне, но в памяти не осталось ни одного полотна. Где-то виссли потртео предков барона. Наверпое, здесь. Портретов не жаль. Хотя, конечно, ценность любой картины в том, кем она написана, каким художником — Бролловым или каким-то безвестным шульцем, исполнителем семейных портретов.

Рудковский, не проявив никакого интереса к рассказу о художественных шедеврах, о Рафаэле и Репине,

ответил с грубой иронией:

Что, полковник, баронского добра стало жаль?

Так знай: народное это добро теперь.

Обидела Богуновича прония — особенно «полковник». Но потом пришлось у Рудковского и Калачика просить сена для батарейных лошадей. Почесали затылки, однако дали. Теперь нужно просить снова — и сена для коней, и хлеба для людей. Если солдат не накормить сегодия, завтра — через неделю от полка останется пустое место, а без людей и одного вражеского взвода не удержать.

Во дворец не ходили через парадное крылыцо, на нем лежал сугроб снега. Ветер бился в стену и поднимал снежные вихри: единственную тропку, что вела к черному ходу, к кухне, замело, нигде не было видно ни души, как и на передовмел, — ни гражданских, ин солдят. Это безлюдье снова-таки почти испугало Богуновича: в местчек, в каких-то четырех верстах отсюда, у немцев, было довольно людно, открыты корчмы, лавочки, на улицах не только военные, но и гражданские. Правда, тогда, в первой половине дня, стояла тихая оттепель.

Но когда Богунович вошел в коридор хозяйственной части дворца, на него докиуло жильем, да таким, что даже закружилась голова: из кухии тинуло почти забитыми запахами жареного мяса, свежего хлеба иль блинцов. Он рано завтракал, по-солдатски; поели с Мирой пустой пшенной каши, выпили по кружке ароматного кипятка: чабі заменяли травы, и самая пахучая из ннх -- багульник. (Мира по-детски смеялась, услышав, что трава эта называется по-белорусски багуном: «Богунович пьет багун. Теперь я знаю, почему полюбила

тебя. Ты так вкусно пахнешь».)

Запахи из кухни вызвали почти болезненный приступ голода: сжало желудок от спазм, погнало слюну, даже зазвенело в голове. Богунович разозлился: у солдат, несущих охрану первой линии, не было завтрака, а у них. новых владельцев имення, такая роскошь! Что это пир во время чумы? Хозяева, черт бы их побрал! Съедят скотину из баронских хлевов - а потом что? Нет, этого нельзя так оставлять! Пусть его осудят комитет, ревком, но следует восстановить порядок, существовавший во время войны: в прифронтовой полосе власть должна принадлежать командиру части, занимающей данный участок! Он тут же грустно улыбнулся своей мысли: а какая v него власть нал собственным полком? Однако... неужели коммунары ежелневно готовят такой обел? Это так возмутило его, что он с воинственной решительностью направился на кухню: увидеть все своими глазами! Резко распахнул дверь и... смутился. На кухне у длинного стола, у плиты, пышущей жаром, суетились один женщины, человек шесть; некоторые из молодых были без кофточек — душно! Они тоже ахнули, увидев неожиданного гостя, бросились прятаться за печь. Но одна не смутилась, хотя тоже была без кофточки.

 А-а, товарнщ команднр! Заходн, заходн, не бойдосмотришь бабскую комуну, — с гостепримной ульбкой ласковой козяйки пошла пон навстречу, остановилась в двух шагах, дебелая, раскрасневшаяся; от нее, как от печки, дышало жаром; в прорезе полотияной сорочки, неплотно стянутой на шее оборочкой, вырази-

тельно светились белые полные груди.

Ботунович не знал, куда спрятать глаза. Уставился на старуху у плиты, что пекла на трех сковородках ившиные блины, намазывая горячую сковородку куском сала, которое и давал озапах жаркого. На краю плиты стояла большая кастрюля, откуда она черпала дерезивным половником жидкое тесто, налналал на сковороду. Несколько горок готовых блинов лежали на столе. Женшина средних лет, раскатывавшая на длинном столе кусок густого белого теста, наверное, на пироги, спо-койно, и полинимая головы, сказала:

Стася! Прикройся, бесстыжая.

Стася захохотала.

- Ты думаешь, тетка Аделя, офицер не видел цицек? Ого! Ты не знаешь их! Паны такне! Их же матери не кормят. Кормилицы. Так они с детства как при-

выкнут к чужни...

Стасю эту Богунович хорошо знал. Она чуть ли не ежедневно попадалась ему на глаза. Словно полкарауливала. И вот так же заигрывала, особенно старалась при Мире. Мира перед нею терялась и потом мрачнела — ревновала. Это ему нравнлось. Но, щадя Мирины чувства, он не напоминал ей о теории «свободной любвн». Правда. Стася была такой нгрнвой не только с ним, но и с другими командирами, с солдатами, даже старого Пастушенко не стеснялась, заставляла краснеть. Но вояд ли кто, если был не хвастун, не болтун, не клеветник, мог сказать, что спал с вдовой: муж Стасни. батрак, солдат, погиб еще в пятнадцатом году гдето в Каппатах.

Богунович знал: деревенские Стасю осуждали за ее вольности, особенно бабы, а свои, коммунары, смотрели на ее заигрывання с военными снисходительно, как на веселую игру.

Бабка, что пекла блины, сказала:

 Не старайся, Стася, у него своя есть. Ладненькая барышня! Только не надевал бы ты на нее шинельку, пан офинер.

Стася сверкнула большими серыми глазами из-под подрисованных углем или, может, баронессиными красками бровей.

Эта чернявенькая агнтаторка? Да отобью

его — как пить дать. — и снова захохотада.

 Ты так легко отбиваешь мужиков? Смотри, выдерут тебе бабы косы, -- сказал Богуновну без улыб-KH.

Женщины, успевшне надеть кофточки, выходили из-

за печки, смеялись. Стася не смутилась,

 Не выдерут. Я как волчина: овечек близко от своего логова не трогаю, дальних хватаю... Да тех, что пожирней. А свои... какой с них наедок! Командир полка - вот это да! Хоть бы ночку побыть полполковин-

Вот чертова баба: ей слово — она тебе десять. Старая кухарка, синсходительно посменваясь, покачала головой:

Ну, балаболка! Угости лучше пана офицера блин-

Стася обрадовалась такому предложению и скомандовала, словио была тут за старшую:

Правда! А иу, бабы, подать командиру блинцов

иа золотом блюдце!

Богунович не успел отказаться, как одна из молодух, иаверное, бывшая баронская горничиая, церемонно, с поклоном, поднесла ему на большой тарелке из саксонского фарфора целую горку блинов.

Ну как тут было отказаться от угощения? Это, пожалуй, обидело бы женщин. Все они смотрели на него, даже Стася смолкла и следила винмательно и серьезно, не стреляя глазами. Да и желудок разве что не кричал;

«Дайі»

 Отведайте, пан офицер, — не поднимая глаз, сказала та, что поднесла тарелку. — Гречиевые, С салом.

Богунович взял блин, свериул его в трубку, откусил и даже испугался, что выдает себя, даст женщинам по- иять, насколько он голоден. Это было что-то чеобыкновенное. Показалось, ничего вкуснее он инкогда не ел. Из гречневой муки, пропитанный жиром, с запеченными маленькими кусочками сала, блин просто таял во рту и вливался животворящим соком не в желудок, нет, егразу во все тело, в каждую клетку его, даруя на-

слаждение, радость, силу.

Но тут же подумал о Мире: накормить бы ее блинами! Как она иехорошо кашляла! А теперь, коиечно, переживает, что обидела его... Каледина приплела. Не впервые она бросала ему оскорбления, а потом, видел, сама переживала. У него тоже кипела обида, пока шел сюда. А тут, в душной кухне, обида враз исчезла, и при мысли о Мире охватило еще большее умиление; мальчишеские иаскоки казались теперь просто смешиыми; жалость к ней, голодиой и, наверное, больной, овладела им. Жалко, что его положение, его достоинство ие позволяют попросить у женщии блинов с собой. И виовь появилось раздражение против коммунаров вообще и против этих сытых баб, игриво, театрально угощавших его. Солдаты голодают, а тут блины с салом пекут! Но через минуту устыдился своего недоброго чувства. Как можно! Он, сынок адвоката, с детства жил в чистоте, в достатке, хорошо одевался, учился в гимназии, в университете, ел не только блины с салом, вряд ли в детстве эти блины показались бы такими вкусными... Так какое же имеет он право попрекать этих дюдей?! Ради того, чтобы эти неграмотные женщины почувствовали себя равными с иим. офицером, командуром полка, стали хозяйками на баронской кухме и почеловечески накормили своих детей, — ради этого праледы и деды их, отцы и мужья пролили реки пота, а потом еще и море крови — на полих этой стращной войны. За что лег в землю Стасин муж? За что полетывотни солдат его роты на Нарочи, под Двинском? Нег,
эти люди, как инкто, имеют право полной грудью вклутуть ветер свободы. Как и солдаты полка, всей армии.
Его, командира, нередко возмущалю дезертирство, отсутствие дисциплини, но, рассудив, он всегда приходыл
к выводу: люди завосвали свободу кровью, так как же
можно се ограничнать? Да если б и захотел, не дали
бы ограничнать Путало одио: надолго ли она, свобода?
Как удержать ее, какими средствями?

Задумавшись, не заметил, как съел один блин, по-

Угощайтесь, пан офицер. Угощайтесь.

— Не нужио — паи, пожалуйста... Мы все товарищи...
— Командир — большевик, как наш Антон, — сказала Стася.

— По какому случаю у вас такой пир?

 Эх, так завтра же Новый год! — удивились женшины.

Да-да, Новый год! Восемнадцатый! Он и забыл совсем. Мира — против старых праздинков. Да и газеты начали выходить по европейском укалендарю. У иемцев, в местечке, новогодний фейерверк был две недели назад. Дежурный в ту иочь разбудил его по тревоге, не разобравшись, что за отин из вражеской стороне.

Уларила в сердце горячая волна воспоминаний. Все время ему казалось, что война отдалила безоблачное детство, оность на целое столетне, часто было просто стращию думать о счастье, что царило в семье адвоката Ботуновича, где родители, особению мать, жили ради детей, делали все, чтобы они сытию посли, тепло и красиво оделись, любили музыку, росли честными людьми...

А в этот миг оно, прошлое, мирное, доброе, как-то странно приблизилось. Он словио увидел мать, хлопочушую на кухие вместе с кухаркой теткой Василиной, красивую елку в зале, которую он украшал с сестрой игрушками и коифетами; в ием воскреслю трепетное ожидание подарков — их иепременно оставит под елкой Дел Мороз в иовотоднию иочь.

До спазма в горле захотелось поставить хотя бы маленькую едочку для Миры и положить подарок, который

мог бы ее порадовать.

Но какой подарок придумаещь? Истово, до аскетизма честный, он не мог даже позволить себе выписать с полкового склада фунт-другой муки и испечь хоть бы такие вот блины, как пекут эти почувствовавшие себя хозяйками батрачки.

Разве что попросить у Рудковского? Нет! У Рудковского он попросит муки, но не для себя - для полка.

 Где ваш Рудковский? — отказавшись от третьего блина, поблагодарив, спросил Богунович у женщин. Митингует, — засмеялась Стася. — Вот неправ-

ду говорили, будто мы, бабы, балаболки, будто нас никто не переговорит. Дали волю мужикам — так они только и знают, что говорят, Старого Калачика сорок баб не перебрешет.

 Заседают мужчины наверху, — просто, без лишних слов, разъяснила женщина, полнесшая блины,

Стася снова засмеялась:

 Живем как в раю: мужики языки точат, бабы конющин чистят...

 Так, как ты навострила свой язык, никому не наточить, — словно обиженная за мужчин, сказала полногрудая молодица, одна из тех, что прятались за печью.

- А то как же! Я, может, комиссаром вашим хочу стать. Хотя... на лихо вы мне сдались! Какой с вас наедок? Взять бы мне власть над вашнми мужиками! Какого захотела, того и выбрала, как царица Катерина.

Тьфу-тьфу, бесстыдница! Бога у тебя нет! — воз-

мутилась старая кухарка.

Чего захотела, ишь ты ее! Я за своего глаза тебе

выдеру! — серьезно предупредила молодица.

Но Стасю угомонить было непросто, она явно играла на него, на Богуновича (своеобразный способ обратить на себя внимание). И это ей, конечно, удавалось: женшины поопытнее понимали влову и снисходительно усмехались.

 Ты — мироедка! — отбрила Стася молодицу. — А еще в коммуну лезещь. В коммуне все надо делить поровну...

 — А ты кто! Брехло! Балаболка! Распустила язык. Рудковский тебе подрежет его...

 Боюсь я твоего компесара! Скоро он под мою дудку запляшет,

Постыдитесь пана офицера, бабы!

Стася шутила, а полногрудая молодица уже кипела. Запало ссорой. Чтобы не быть свидетелем женской свары, Богунович деликатно попрощалел; знал: присутствие постороннего только развадоривает людей, поссоривших-ся без причны, просто так, слово за слово. Бывало не только среди неграмотных женщин, но и среди образованных офицеров, что после разговора, начатого шуткой, хватались за револьверы.

3

Он шел по темному в зимний день длинному коридору первого этажа, по запутанным ходам и переходам и думал о жизии людей, которых революция сделала хозяевами этого старого дома, окрестной земли, добра в

хлевах, гумнах.

Воспитанного в демократической семье, на демократической литературе, познавшего вместе с народом, с крестьянами, батраками, одетыми в солдатские шинели, все ужасы войны Богуновича радовало, что люди - и его солдаты, и эти бывшие батрачки - стали вот такими — действительно свободными, независимыми, не гнут спину ни перед баронами, ни перед полковниками (в конце концов, он для этих женщин — полковник). Но готовы ли они жить коммуной? В шутливой ссоре женщин он уловил тот микроб, который может размножиться и заразить здоровый организм, разрушить его. Нужен умный, умелый санитар, чтобы не дать вспыхнуть болезни индивидуализма, собственничества: «Это твое, а это мое, и моего не трожь!» Философии такой тысячи лет, не так просто выкорчевать ее из человеческого сознания, из душ людских! Он не верил, что это можно сделать за месяцы или даже за годы, спорил с Мирой, восхищался ее уверенностью или злился на ее наивность и мучился от того, что у него нет такой веры, как у нее. что его, словно ржавчина, разъедают сомнения.

До Октября, до встречи с Мирой, все казалось проще, сомнений у него почти не было: он шел с солдатами и на немиев, и на своих генералов, пошел против Корнилова и против Керенского. Но даже не это его встревожило и взволновало — не «микроб», возвращающий тысячелетнюю болезнь. Как и на своей передней линии, где на участке роты остался один унтер Буров, так и тут, на кухне, где пекли вкусные блины и привая вдова весело шутила, его не просто встревожила — испутала беззаботность свободных людей перед врагом — страшным вратом, вооруженным до зубов, в чем он сегодня убедился сам. Он принял братание. Болагиота в миогда за Миру, но привестеровал мудрость большевиков — посылать к немпам своих агитаторов. Понимал, что немецкий солдат — тот же рабочий и крестьянин. Однако прусского лейтенанта продолжал ненавидеть так же, как кайзера.

Увидев, как солдаты тянулясь не только перед лейтенантом, но и перед унтером, почувствовал недоброе и к солдагам, и боялся их так же, как осенью четырнадыатого, когда пришел на фронт; тогда, после разгрома армии Самонова, они боялись «опыневших тевтонцев», их пенависти к славянам, их выучки, тактики, огневых шквалов крупповской аотиллерии.

Поднимаясь по парадной лестнице с приметно попорченными мраморными поручными, Богупович думан можно ли при такой свободе, когда любой солдат может самодемобилизоваться, оборониться от врага внешнего?

В бывшей баронской столовой играли дети, звоикие голоса наполняли весь дворец; Богунович их слышал еще внизу, в коридоре. Стулья были перевернуты вверх ногами, навалены кучей, изображая баррикаду. Дети, наверное, играли в войну, группа с труппой сталкивались на длинном столе — кто кого сбросит.

Роскойный стол, инкрустированный Правда, дети были босые или в лапитях. Однако все равно при таком использовании инкрустациям несдобровать. Да стола ие было жаль. Поискал глазами, нет ли в «баррикаде» картин. Нет. картин не было ин на полу, ин на стенах только изтачно стих.

только пятна от них. Богунович несколько минут стоял в дверях, смотрел на детей. Смутил их. Застеснялись чужого человека, во-

енного; младшие начали прятаться за стулья, под стол. Только один мальчик лет восьми вышел вперед, смело спросил:

- Ты командир?
- Командир.
- Я знаю тебя. Ты на коне ехал с саблей. А где твоя сабля?
- А ты немцев не боишься? неожиданно для себя спросил Богунович.
- А чего их бояться? Они же люди.

Ответ малыша ошеломи чик! Ты веришь, что они опаленный войной, выхс го же превратила меия страшно за себя.

Комитет или правле изывается в коммуне Он распахиул дверь нес сам. Голоса были глухи еще далеко, за двумя ил терялся, увидев человек вокруг большого письмени.

Простите.

А-а, товарищ полковиик:
 ский. — Заходи, заходи. Послушан

Порадовался, что судьба свела его с такой детской чистотой и непримиримостью. От нее сам становишься

чище.

Как-то вышло, что раньше он в этой комнате не бывал, ни тогда, когда офицеров приглашал барон, ии когда полковой комитет заила имение, арестовал барона, ни после, когда по настоянию Рудковского перед армейясим комитетом и Советом (Рудковского перед армейясим комитетом и Советом (Рудковский ездил даже в Минск) дворец отдали батракам для организации первой коммуци.

Первые минуты он рассматривал кабинет, присев иа кожаный диван, о котором думал, что такой, извернок, стоял у старого кизэя Болконского. Воспоминание о Голстом снова вернуло на миг в детство — горькая капяя грусти унала на сердце. Но было не до воспоминаний. Обратил внимание, что кабинет загроможден картинами — стоят на полу ядоль стены, на том же дива-

о всему, не заходят ин /вством к матросу Богучары говорят. Говорили еву, толковали по-кре-, уверенио, будто и иет т по их землям и в попо-другую. Удивило это. иа войне и особенно теему целый полк, позиал есть жизнь, радость, есть дня соллат — и из околов ис-.. Не накормят завтра — и полка ронта будет обнажен. И вот эти лю-. . . м. как вырастить хлеб. Говорят как нахозяева. Может, именно в ту минуту военный к поиял весь смысл, всю силу Декрета о земле и вые подумал, как они органически связаны - Декрет о мире, который он перечитал десятки раз, которым жил, и Декрет о земле, интересовавший его, горожанина, меньше. Отношение его не только к Рудковскому, но

ом шкафу. На подоконни-Собрал Рудковский цен-

братской, сыновней любви к иим. А между тем Рудковский и его товарищи говорили об очень прозанческих вещах: спорили, какого кузнеца нанять — Марьяна Кулагу или Еську Буселя. Один были за Марьяна: свой, деревенский, инструмент у него под рукой, это важно, потому что в баронской кузинце все растащили, кожаные мехи и те порезали на сапоги. железо украли, одна наковальня уцелела.

ко всем этим людям в кожухах и лаптях потеплело до

 Тот же Кулага и вывез все. — горячился старый Калачик. Ему одному не сиделось на месте, он то и де-

ло вскакивал, пробегал до двери и обратио.

 Не пойман — не вор. Зато с Марьяном забот не будет. А Еську кормить нужно. Попробуй такого кузиеца накормить! Сала он не ест...

 Бусель кузию наладит, кузня нам всегда нужна. А Марьяну наша кузия — как скуда в бок. Конкуренция! — Довод Рудковского пошатиул позиции сторон-

ников своего, деревенского, кузиена,

Богунович слушал с интересом, с таким же, как и на первом военном совете армии, когда был выбраи командиром полка и когда перемирие еще не было подписано, полки, дивизии вели боевые действия.

Более горячо спорили по другому вопросу - о лесе. Все соглашались, что лес нужно охранять, нужно наиять своих лесников, крестьянских вместо баронских которых турнули. Бесхозяйственность приведет к тому, что лучший строевой лес вырубят кулаки, которым есть на чем вывозить, у них добрые кони. Да и вообще нельзя, чтобы лес рубнли кто хочет и где хочет, должен быть порядок. Заспорили о другом. Рудковский предложил поделить лес, как и землю, между коммуной и селом, тогда каждый хозяин будет иаводить свой порядок. Председатель крестьянского Совета Калачик, которого Богунович раньше не очень-то принимал всерьез — деревенски шут, скоморох, — вдруг проявил настойчи-вость и — подумал Богунович — мудрость. Он решительно запротестовал против раздела леса. Лес — не только бревна, без шуток, серьезно доказывал старик. лес — это лес, выпасы для скотины, сенокосные уголья. грибы, ягоды, радость для детей, красота для всех, теперь лес — народное добро, и поэтому делить его нельзя, это киязья и бароны делили, каждый свое отгораживал: вои монахи — боговы служки — в своем лесу гриба не позволяли поднять, ягоду сорвать. Что ж, и коммуна в свой лес не будет пускать деревенских? А если пз местечка люди придут? У них леса иет. Их тоже ие пустим? Наше! Не трожы! Нет, матрос, не бывать этому. Занесло тебя. Поедем в волостной Совет — пусть рассудят. Вот командир. Пусть он скажет.

Богунович поддержал старика.

Рудковский сначала горячился, но Калачик твердо отстанвал свою позицию, и большинство комитетчиков не сразу, постепенно, с рассуждениями, со своими соображениями начало склоняться на его сторону. Рудковский вынужден был отступать и делал это, как отметил Богунович, достаточно дипломатично. Пряча улыбку, спросил:

— Ты, дед, у Киловатого колбасы на коляды не ел? Киловатый — кулак. Рудковский еще раньше говорил Богуновичу, что сыновыя его переходят линию фронта, возможно даже, ходят к барону, занимаются контрабандой — повызногся в соседлем местечке спички исмецкие, иголки, нитки; дураками нужио считать немецкое командование, если оно не сделало их своими шпионами. С этим нельзо было не согласиться.

Богунович ожидал, что старик оскорбится. Любой прапорщик из-за подобного намека полез бы в бутылку.

Нет, тот засмеялся.

 – Ќак не ел? Ел, браточка мой. Угощался. Кто от таких колбас откажется, когда угощают? На все село пахли.

 То-то, вижу, ты хочешь дать мироедам свободу лес вывозить. Ты же зиаешь: пока бедняк запряжет

свою дохлятииу...

 — Э-э, браток! Не гии — поломаешь. За колбасы меня инкто не купит. А будет лес наш, народный, поставим лесников — и никто сухостонны без надобности и разрешения не вырубит. Вот как сделаем!

Пришли к выводу: вопрос о лесе решать на общем собрании всех крестьян — коммунаров, деревенских, ме-

стечковых.

Время летело незаметио. За широким окном на дворе гуляла метель. Ветер швырял снег в рамы, сухой, он сыпался по стеклу, шуршал по кирпичной стеме. Хотя в комнате было не очень тепло, ио в шинели Богунович согрелся, и ему стало уютно и хорошо среди кини, картии, рядом с людьми, решавшими очень важные дела — как наладить новую жизиь, совсем но вую, такую, какой еще нигде инкогда не было, разве только в кингах.

Но у него тоже не менее важные и неотложные де-

ла — сохранение полка, его боеспособность.

Богунович глянул на часы. Наверное, это послужило Рудковскому сигналом, мужицкая грубость и матросское ухарство составляли в нем скорее дань времени и положению, а по сути своей Рудковский был человек деликатный, Закрывая собрание, он сказал:

— На сегодия хватит, товарищи. Наговорились от права Вои командир ждет. Нужно еще над военной стра-

тегией подумать.

Как на лалони.

Невозможно было понять: серьезно он сказал или с иронней? В коице концов, не стоит обращать внимания. Пусть называет его командирские заботы как хочет.

Когда коммунары вышли и они остались втроем (председатель Совета не отступал от матроса), Богунович подошел к окиу, всмотрелся в белую муть,

В ясную погоду костел хорошо виден? — спросил, понимая нелепость вопроса, нбо костел был виден и из одноэтажного флигеля, где размещался штаб.

Правее костела, за кладбищем, стоит батарея.
 Раньше ее не было.

Рудковский и Калачик переглянулись. Богунович заметил их улыбки и подумал, что не с того начал, получается, что он хочет испугать этих людей. Объясиил:

Я только что оттуда. Ходил с солдатами, брата-

- А я ломаю голову, почему полковник в солдатской шинели. Не иронизируйте, Рудковский. Кто-кто, а должны знать: на войне не до шуток. Перед нами новая

немецкая дивизия, хотя по условиям перемирия... Дайте телеграмму главковерху. Или в Совнарком,

Ленииу.

Богунович посмотрел на Рудковского. Нет. кажется. не иронизирует, советует серьезно. Удивило, пожалуй, другое: уверенность Рудковского, что телеграмму можно дать главнокомандующему и даже правительству. Ленииу.

Богунович подумал, что нужно найти более довери-

тельную форму разговора.

— Вы не думаете, что из костела на вас смотрит барои Зейфель?

 Пусть посмотрит. Пусть облизиется, — весело сказал Калачик. - Мы ему фигу покажем, - и, сложив

фигу, выставил в окно.

 Все серьезнее, товарищи. Мы проявляем беззаботность.

- MH3

 Наверное, в первую очередь мы, военные. Я знаю немцев. Они способны на любую провокацию...

— Ты что — боишься, командир? И нас пугаешь? сурово спросил Рудковский. Рудковский, вы знаете, что осталось от полка.

Мы подинмем народ! — выкрикнул Калачик.
 С вилами, с топорами? — ехидно спросил Богуно-

вич; его начало раздражать легкомыслие старого человека, мудростью которого он восхищался, когда разговор шел о лесе, земле, ремонте плугов,

 Ты, сынок, не веришь в силу народа, — сказал Калачик и с грустью заключил: - Молодо-зелено. Того, что завоевано кровью, народ не отдаст. Кости сло-- Филипп Мартынович, это высокие слова, а я оце-

ниваю военную обстановку.

- У нас отряд в сорок штыков. Дайте нам винтов-

ки - и завтра мы выставим сто. Немцы, конечно, могут

занять имение. Но какой ценой!

Это сказал не Калачик — Рудковский, в рассудительность которого, умение судить реалистично Ботунович верил больше. Слова его произвели впечатление. Да, за свою землю, за свободу люди здешине будут стоять до последнего. О винтовках у них был разговор и раньше. Он запросил штаб армин. Не позволили передать, хотя внитовок хватает: большинство бывших солдат тоже гре-то готовятся пахать землю.

Богунович отступил от окна, обощел вокруг столан в кресло, в котором недавно сидел Рудковский; этим не совсем осознанным жестом он как бы вяли на себя руководство переговорами. Подождав, пока оба крестьянских вожака сели напротив, сказал, глада глаза Калачику, — нужно убедить его, ибо он совсем

не так прост, как казалось раньше:

— Ваших людей нужно учить. А у меня обстрелян-

ный полк. Помогите мне сохранить полк. — Помолчал, ожидая ответа, но они молчали, тогда он назвал главную причину, впрочем, хорошо известную им: — Люди голодают.

 Снова хлеб? — удивленио взметнул рыжие брови Калачик.

Сиова хлеб!

— А где взять? — Дед почмокал губами, покачал головой. Чмоканье это почему-то разозлило Богуновича.

У вас пекут блины с салом. А у меня сегодия ро-

та боевого охранения осталась без завтрака.

— Ты нас не попрекай, офицер! Блипцы наши унюкал! Ишь ты его! Мы, может, сто лет этих блинцов ждали. А роту твою... мать ес... соломой нужно кормить. Сынки Киловатого двух лучших жеребцов на немецкую сторону угнали... сегодия, ночью... Мы эту сволочь сами поймаем. Но твои куда смотрят? Вот вопрос! Какая же ты защитя революция!! Из-под носа штаба коней увели!

 Не кипи, дядька Филипп, — остановил старика Рудковский и повернулся к Богуновичу. — Мы соберем клеб для армии. Но ты дашь ими оружие! — Прозвучало это не как просьба, условие на переговорах — как

ультиматум.

Такой тои сиачала иеприятно задел. Возник логичный ответ: «Я не торгую оружнем! Я командир полка регулярной армии. Мие никто не позволит...» Но Богунович не сказал этого. Помолчал, подумал и ответил:

— Хорошо. Я дам вам внитовки.

Потом уже, после миогих других слов, подводивших итог переговорам, почувствовал холодок от мысли: «А что скажет полковой комитет?»

Все равно настроенне странным образом перемени-

Вышел из дворца в пургу, услышал, как шумят деревья в парке, и захотелось радостио, по-мальчишески крикнуть и заемеяться. Главное, всчезло ошущение страха, появившееся после встречи с иемцами, встречи, так порадоващией Миру. Чудно, как по-разному люди смотрят на мир! Не только разные люди — одии и тот же человек на протяжении для. Как ои сегодия. Все же хорошо! В Бресте изчались мириые переговоры. Приближается Новый со действительно — Новый, с большой буквы, потому что все в нем будет новым на этой миогострадальной земле.

Сергей с иежиостью подумал о Мире, с благодарностью и теплотой — о людях, с которыми только что го-

ворил.

Рудковский предложил ему пообедать. Богунович признался, что женщины угостили его блинами. Старый Калачик весело засмеялся:

 Во солдатский нюх у человека! Хват! Пока мы с тобой, Аитон, агитнровали друг друга, он наших баб на кухне агитировал. А я думаю: откуль про блины знает?

4

В штабе, если не считать часового, одни только чельек работал — занимался велами полка. Как в любой другой день. Начальник штаба полковник Пастушенко. Подситивал, планировал, вымерчивал трафики, схемы. Неутомимый труженик. Человек этот давно удивлял Сергея. Полковнику под шестъдесят, он старше адвоката богуновича. В шестнадатом прислам из Ставки, назначен командиром полка. Ходили слухи, что за какуют опровнимость попал в опалу, будто бы с сами мимератором не согласился в чем-то. Дворянии, не из бед-ных. Но с высшим командиным составом не очень дружил, не любили там Пастушенко. Держался компании союкх офицеров, большимиство которых в пекстимых часовку офицеров.

стях были из разночиниев — из учителей, чиновинков, средней буржуазии. Эта часть офицерства считалась до февральского переворота наиболее революционной и горячо приветствовала свержение Николая Кровавого, установление республики. Пастушенко не возглавлял их, но шел с ними как равный, принимая все революционные перемены в армии и в стране. А потом полковник пошел дальше многих молодых офицеров — пошел за солдатами.

В нюне полк отказался наступать. Полковник защищал солдат, не выдал агитаторов-большевиков и, держась как будто в тени, сумел сделать так, что казачьей сотне, присланной штабом фронта разоружить полк и

расформировать, это не удалось.

Полк какое-то время не трогалн — горячие нюльские дни в Петрограде, Временному правительству было не до того. А потом, когда контрреволюция организовалась и укрепилась, военный министр Керейский, став премьером, собственным приказом снял Пастушень со с командования полком и разжаловал в капитаны.

Любой другой в возрасте Пастушенко после такого унижения подал бы в отставку или еще каким-нибудь

образом оставил полк.

Пастушенко остался в полку, командиром батальона. После Октябрьской революцин большевистский комитет в числе аругих обсуждал и его кандидатуру на командира. Но Пастушенко сам предложил себя начальником штаба.

«Я штабист, товарищи, я штабист», — часто повто-

рял он.

Штабистом он действительно был замечательным.

Пастушенко, накинув чекмень на плечи, сидел за столом и винмательно пзучал интендантские сведения о наличии довольствия. У него возникло подозрение, что на складах не вес ладио, во всяком случае, учет довольно запутан. Неудивительно — много новых людей, малограмотных. Но котелось проверить солдатские разговоры: мол, кото-то вз интендантов сспускаеть муку и консервы на сторону — продает крестьянам, местечко-вым. Мошенники пролезают и в революцию, опи есть в каждом классе и отличаются разве что масштабами. При царязме промышленники, поставщияи, интенданты воровали на миллноны рублей, крали у солдат, проливающих мровь «за царя, за отечество», «Какая шера засты» — думал тогда старый правдолюб, толсговец,

Теперь какой-то мужик в шниели крадет у своих товарищей. Ему тоже нет оправдания. Неграмотный? Несзнательный? Но всем — господам и мужикам — с детства внушают евангельские заповеди: «Не укради!», «Не убий!» Те, кто, по их убеждениям, получил власть от бога и чаще, чем простой люд, повторял в молитвах и проповедях эти заповеди, не просто крали — грабили целме народы и убили миллионы людей.

Груство становилось полковнику от таких мыслей, А еще было грустно от сознания своей старости, от того, что подводит сердце, от неуверенности, сможет ли он дожить до осуществления идеалов свободы, равенства и оратства. Он верил в человеческий разум, в доброту, в новую жизиь на новых основах. Он пощел к большевикам потому, что поверил: их учение, теория не расходятся с практикой. Большевики не остановились— поползли назад. Сволочь Керенский, столько кричал об идеалах добра, а добравшиесь до власти, приказивал расстредивать солдат. Расстредивать роты, батальоны. Без суда

Петру Петровичу было холодио и неуютно. Подиялась метель, ветер бил в окиа, выдувал тепло от про-

топленной утром печки.

Богунович явился в штаб в хорошем настроении. Захотослос њем поприветствовать Пастушенко так же, как Рудковский приветствовать его. Но если по отношению к иему сквозила ирония, то он сказал совершению серьезно:

Здравия желаю, товарищ полковник.

Старый офицер подиялся со стула, как солдат перед начальником, вид у иего сделался растерянный и испуганный. Жалостливо попросил:

— Не нужно так шутить, Сергей Валентинович. Во-

первых, я не полковник...

— Во-первых, вы полковник, Петр Петрович. Пусть Керенский своими приказами подотрет одно место... Никто вас не лишал звания. А во-вторих, во-вторых... знаете, о чем я думаю? Когда большевики создадут свою армию... революционную... они вынуждены будут возвратиться к званиям... Может, это будут другие звания, но будут! Не может быть армин без командиров, а их как-то нужию называть. — Богунович весело оглянуася. — Не выдавайте меня Степанову. И Мире. Но вам я признаюсь: сегодия мие вдруг захотелось стать советским полковником... Хотя военная карьера, как вы знаете, меня не привлекает.

Пастушенко расчувствовался.

— Дорогой мой! Завидую я вам... Оптимизму вашему. Дай бог, дай бог стать вам и полковником... И генералом... А я за вас волновался, знаете... Все-таки это...

— Авантюра?

 Я иначе хотел сказать: рискованно... Под видом соллата...

- Риск был, конечно. Один из их офицеров сказал по-французски: «Этот тип — большевистский шпион».

Что я вам говорил! Ах. голубчик!

- Но на них нужно было глянуть не солдатским глазом. Перед нами новая дивизия. Это мог увидеть только я. Так немцы выполняют условия перемирия.

Сергей Валентинович! Вы верили, что они будут

их выполнять? Враг наш без чести и совести.

 В Берлине действительно восстали рабочие. Но революционность этих солдат увидела только наша большевичка... Мира. Я не увидел. Мы смотрели разными глазами... И признаюсь только вам: мне стало страшно. Я не трус, но... Я понимаю вас.

 Если мы не заключим мир, разразится катастрофа. Мы потеряем остатки нашей армии. Пополним армию пленных. От этого мне стало страшно. Но, слава богу, мы с вами никогда не паниковали. Будем действовать! Первое: телеграмма штабу фронта о том, что перед нашими позициями - новая часть.

Пастушенко сел к столу и стал писать.

- Второе... разведка! Организуем разведку. Не будем святыми, когда противник плюет на условия перемирия. Глубокая разведка, Петр Петрович! Мне только что сказал Рудковский... сынки одного кулака переходят линию фронта... сегодня перегнали туда лошадей... Поймать! Вызнать все, что можно. Под страхом расстрела за шпионаж. Наконец, почему на ту сторону не могут сходить наши люди? У кого-то, наверное, родственники в местечке или еще дальше в селах, в немецком тылу. Рудковский поможет найти такого человека. Одним словом, разведка по всем военным правилам! Нам ведь легче, мы на своей земле. Укомплектовать взвод разведки лучшими солдатами и подчинить начальнику штаба полка. Вам, Петр Петрович.

Богунович ходил по просторной комнате от окна к двери, обхоля длинный стол, за которым сидле, пачита-ба, и говорил громко, ясно, короткими фразами — словно диктовал приказ. Старый полковних поглядывал на него влюбленно, почти восторженно, и сыпал на бумату не буквы — нероглифы, стенографические знаки. Чекменек его сполз с плеч на стул. На плечах полинявшего френча отчетливо выделялись прямоугольники от бывших погол. Богуновичу эти пятна бросились в глаза, оп остановился за спиной у Пастушенко и с потаенной улыбкой подумал: какой скандал подняли б комитет и Мира, признайся он, что подумал о полковничьих погонах.

Обошел стол, сел с другой стороны, обмакнул перо в черняльницу, начал писать. Писал медленно, почерк у него был каллиграфический, поповский, как шутнл, когда-то старый Богунович. Протянул листок Пастушен-

ко. Тот прочитал вслух:

«Пегроград. Смольный. Ленину. Армия голодает. Распадается. Самодемобилизуется. Отдельные участки фронта обнажены, никем не охраняются. Одержать наступление немцев, если оно начнется, невозможно. Солдаты 136-го Костромского полка ждут мира. Солдаты требуют мира. Командир полка Богунович».

Пастушенко удивленно посмотрел на него.

— Это можно?

У революции все можно, дорогой Петр Петрович.
 Вы думаете, Ленин не знает о положении на фронте?

— Не сомневаюсь, что знает. Об этом уже полмесяца говорят на съезде по демобилизации армии. Но лиш-

няя телеграмма с фронта не помещает...

Вы решительный человек, Сергей Валентинович.
 Нет, я не был решительным. А нужно быть. Нужно, Петр Петрович. Нам доверены жизни людей, Сейчас мы с вами издадим еще один приказ. Но тут не обойтись без комитета. Гле Степанов?

 Ему нездоровится. Прилег. Знаете, такие больные при атмосферном переломе... Вон как разгулялась

непогода!

Пастушенко оправывавл председателя полкового комитета: тот лежал посреди дня. Тронул Ботуповича такой заботой. Вообще Сергею нравилось взаимное уважение этих двух совсем разных людей — дворянина и рабочего. Демократ, либерал, Ботунович когда-то, как н отец его, увлекался ндеей примирения классов путем просвещения и усовершенствования человеческой природы. Во время войны понял, что это краснава утопия, но идеалы молодости оставили свой след: он старался увидеть в каждом человеке доброе и радовался человеческой доброте.

Выгоражнвать Степанова не нужно, все знают, что он болен туберкулезом. Но любой другой давно уже был бы в тыловом госпитале, а этот фанатичный боль-

шевик не покндает фронта.

Для Богуновния Степанов такая же легенда, как и Пастушенко, только с той разницей, что с Пстром Петровнчем, несмотря на его званне н возраст, он давно уже чувствует себя на равных и ведет себя по-свойски, а Степанова словно бонгоя, чувствует в чем-то, возможно, в самом главном, пренмущество рабочего над собя. Бонгоя он, например, степановской молчаливости, мрачности, хотя се нетрудно объяснить — больной чемовек. Необъяснимой, загадочной бывает его редкая, неожиданиая, нногда беспричинная возбужденность — вессолость Ана гиевная раздражительность.

Филат Прохоровну Степанов в шестом году был осужден на десять лет каторги. В шестпядцатом освободняся и сам, добровольно попросняся на фронт. На третьем году войны царным подскребал остатки резерва, и людей часто «брили в солдаты» даже без мелицинских комиссий, добровольшы же при наличии многих тысяч дезертиров были чудом, за них хватались обении руками. Царские служаки, видимо, думали, что быв ший политаключеный проэрел и готов пролить кровь за царя и отечество. Никто, конечно, не подозревал, что афронт Степанов пошел с согласия партийного центра, проводившего леннискую тактику проникновения в соллатские массы.

Степанов, как и Пастушенко, квартировал тут же, при штабе. Спал на кухне, на лежанке, где всегда было тепло. Богунович хотел было позвать его, но у порога передумал. Вернулся к столу, снова начал пнеать. Сочины лобешанный приказ о передаче оружим крестъянскому отряду. Дал прочитать Пастушенко. Тот не уднвился но почесал затылок, вадокиту.

Засудят нас за казенное добро.

 — За что? Еслн мы говорим о революционной войне, народ должен быть вооружен. Не бойтесь. Лишь бы нас поддержал комитет. Пойду к Степанову.

Солдат-дневальный растапливал печь. Печь дымила. Степанов натужливо кашлял и незло поругивал солдата. Он лежал, накрывшись шинелью, его лихорадило. Появлению Богуновича не удивился, Командир полка не впервые находил его здесь. Выказывал недовольство. что приходится решать партийные и военные дела на кухне. где солдаты варили добытую у крестьян картошку н сушили портянки, однако это Степанова не смущало, наоборот, считал, что офицера так и нужно сближать с солдатами. К тому же командир лет на восемналиать моложе, считай, сын ему, пусть и это чувствует, не в царской армин, где перед инм. безусым, вытягивались бородатые рабочие и крестьяне. Однако когда вслел за Богуновичем на кухню вошел начальник штаба, Степанов быстро поднялся, сел на лежанке. Но выше было больше дыма, и он снова тяжело закашлялся Выплюнул в грязный носовой платок коричневую слизь. Наклонился.

Голубчик мой, — сказал Пастушенко. — Нельзя

вам в дыму.

 Тянет меня сегодня на лежанку... как старого деда, — виновато признался Степанов.

Легли бы на моей кровати.

Что вы, Петр Петрович, — смутился председатель комитета и мрачно понурился, видимо, недовольный, что разговор начали с его болезни, не любил, когда о ней напоминали.

Между тем снова начался приступ кашля. Раздраженный, Степанов поднялся, надел в рукава шинель и пошел\_нз кухин, бросив солдату:

Тверской... ямской... такую твою... печку не уме-

ешь растопить!

Случалось, он внезанно выходил, когда с чем-то не соглашался, но бывало это после спора с командиром или членами комитета. Теперь же его разозлила офицерская доброта. Не позвали. Пришли к нему, как к умирающему, согласовывать что-то, может, и не очень срочное.

Богуновнч понял это и переживал свою ошибку,

Нет, Степанов не пошел на улнцу, на ветер, в пургу. Пришел в общую комнату штаба. Сел на днван у печки и без единого слова ожидал: из-за чего вдруг подияли его?

Богуновнч подумал, что его поспешность может показаться этому суровому большевнку неуместной, более того - подозрительной. Однако нужно объяснять, раз потревожил человека.

 Голодных солдат нам не удержать. Дезертнрство. Степанов поднял голову и перебил:

Самодемобилизация.

Он не любил слово «дезертирство» по отношению к армин, ставшей на сторону революции. И вообще удивился: о питанни говорилн ежедневно на всех уровнях — в ротах, комитетах, в штабе полка. Что же новое случнлось? Богунович почувствовал его удивление. Сказал новое, во что вдруг поверил сам во время разговора с Рудковским и Калачиком:

 Старая армия разваливается. Что ее заменит? Красногвардейцы были ударной силой революции... Из их отрядов, думаю, должна вырасти новая армия. Оружие старой армии — в руки новой. Этого требует

нсторня!

Степанов слушал с интересом, но настороженно. В устах командира это было действительно ново. До сего дня Богуновича, казалось, волновало только одно боеспособность полка. Степанову нравилась такая забота о полке, но иногда казалась и подозрительной: он, как и все солдаты, не доверял офицерам или доверял с оглядкой - куда кто из них повернет? Куда же неожиданно повернуло выбранного ими командира полка?

Богуновичу самому не нравилось, как он говорил. Мирины слова! А про историю — вообще школярство, гимназистский выкрик. Кого он вздумал агитировать та-

ким образом? Степанова?

Показалось нелепым даже то, что он стоял посреди комнаты, как агнтатор. Сел к столу и сказал просто, со

спокойной деловитостью:

 Прошу согласня на следующий приказ. — Поднял бумагу, но говорил, не заглядывая в нее: - Передать местному отряду Красной гвардии... винтовок семьдесят, пулеметов — два, ручных гранат — двести... Патронов... патронов немного...

Отдадим трофейные внитовки и патроны, — ска-

зал Пастушенко.

Правильно, отдадим трофейные, — обрадовался

Богунович поддержке начштаба.

А Степанов молчал. Странно молчал. Закрыл глаза. согнулся крюком, уперся ладонями в колени, будто у него схватило живот.

Богуновнчу не нравнлась его понурая молчаливость, ои лополиил:

Крестьянский комитет ласт хлеб и фураж.

Степанов молчал. Он знал об отказе штаба фронта на запрос Богуновича. Почему же влруг этот офицер. приученный к строгой лисциплине, лелает такой смелый шаг? Старый подпольщик, видевший в тюрьме и на каторге проявления и человеческого благородства, и человеческой инзости, Степанов умел быть осторожным даже тогда, когда кто-то проявлял самую высокую революциониость.

— Мы не поднимем весь наш арсенал. У нас мало

людей... и мало коней, — сказал Пастушенко. Степанов усмехнулся в колени, усмехнулся над собой: он давио уднвлялся, почему больше верит полковиику, дворянниу, чем поручику из адвокатской семьи. Однако оба они рассуждают правильно, практично. И по-большевистски. Крестьянские отряды не слержат кайзеровских войск. Но они начиут крестьянскую войиу и покажут имперналистам, насколько крестьянам дорога власть Советов, тем самым будут революцнонизировать немецких солдат, таких же крестьян и бочих.

Степанов чувствовал, что командира нервирует его молчание. Богунович в меньшей степени, чем даже полковинк, свыкся с солдатским контролем над деятельностью офицеров и иервинчал так не впервые.

Степанов поднялся с днвана, шагнул к столу, весело засмеялся.

Давай твой приказ.

Богунович сжался: однажды Степанов вот так взял приказ и порвал, чем сильно оскорбил его.

Нет, этот приказ Степанов подписал.

Пурга разгулялась вовсю. Вершины старых сосен раскачивались так, что делалось страшио; иастывшие. они могли сломаться и упасть на головы.

Деревья натужно скрипели и трещали под напором ветра. А весь бор гудел, как море при миогобалльном шторме, когда волны бьют в берег с разрушительной силой.

Но виизу под соснами было уютно, тихо. Давно наезжениая колея только припорошена сиегом, не то что в поле, где дорогу перемели сугробы и кони проваливались по колено.

В лесу конь шел легко. Изредка весело фыркал. Тут же отзывался позади конь вестового. Сопровождающего солдата заставил взять Пастушенко, заставил с настойчивостью командирской и отцовской. Вообще старику было непонятно неожиданное желание Богуновича в такую непогоду посетить свой третий батальон и соседний полк. Пастушенко не любил командира этого полка эсера Бульбу-Любецкого.

Богунович постеснялся сказать действительную причину, почему ему обязательно нужно съездить к Бульбе. Удивил он Пастушенко, а особенно Степанова, и

приглашением на встречу Нового года. Степанов усомнился даже:

— Вы серьезно?

 Неужели я какой-нибудь паяц — позволю себе шутить с уважаемыми люльми?

Умерил бег коня. Ослабил ноги в стременах, опу-

стился в седле, как в кресле, не по-кавалерийски. Знал: солдат-казак из приданной полку сотни, от которой теперь осталось человек пять, остальные дезертировали, или, по терминологии Степанова, самодемобилизовались, осудит такую его «пехотную посадку». Но было не до офицерского гонора.

Приятно, как в люльке, качаться на спине резвого

иноходиа.

Богунович вслушивался в поскрипывание седла, вдыхал запах конского пота, хвои, своего полушубка и папахи (сбросил шинель и шапку, в которых ходил к немцам) и думал... Думал о Мире, о родителях, о Новом годе. Но мысли не витали в бесконечности прошлого или будущего, не терялись в пространстве, они кружили, делали большой или малый круг, не отрываясь от главного, чем была тяжелая, как земное ялро, мысль о мире.

Богунович только что побывал в третьем батальоне, которым командовал его бывший ротный фельдфебель Берестень, большевик со стажем — руководитель вы-ступления гомельских железнодорожников в пятом году. Но об этом он, Богунович, узнал только после Февральской революции и был немного обижен и разочарован своей близорукостью — более года не мог рассмотреть, что за человек его помощник; под видом проворного по хозяйственной части и строгого с солдатами фельдфебеля скрывался опытный конспиратор, пропагаидист. Теперь Берестень - лучший командир батальона, у него больше всего людей, и он, не надоелая начальству, каким-то непостижимым образом умулряется кормить их.

Батальон его занимает позиции между деревиями Старый Бор и Катичи, в голом поле. Там свету белого не было видно. Сиег слепил и коней, и их с казаком. Но Богунович не поехал в деревню, в штаб, а свериул

по иасту к передней линии окопов.

Ехал с холодком в душе: если с нашей стороны боевого охранения нет и окопы забило снегом, он, заблудившись, легко может очутиться у немцев. Второй за день визит к врагу в разных личинах может плохо кончиться: загонят в лагерь пленных, а то и совсем засудят как шпиона

Нет, часовые остановили. В ротном блиндаже, где горела чугунная печка, было немало солдат. Люди поиимали, что и в дии перемирия, и в метель позиции оставлять иельзя. Не то что утром во втором батальоне. Скоро появился и сам Берестень. Началась беседа. Первый вопрос солдат: будет ли подписан мир? когда?

Богунович рассказал, как они несколько дней назад встречали наркома по иностранным делам Советской Республики Троцкого, проехавшего с делегацией через станцию в Брест-Литовск для ведения мирных переговоров.

 Нарком сказал всем, кто был на станции: MIJ привезем вам, товарищи, мир.

Солдаты радостно зашумели,

Теперь, едучи по лесу, слушая гул сосеи и скрип седла, Богунович с иехорошим осадком в душе думал, что сказал он солдатам неправду: не говорил таких слов нарком. Это ему, командиру полка, хотелось, чтобы нарком сказал их. И солдатам, глядевшим на него жадными глазами, ловившим каждое слово, хотелось их услы-

А вообще-то от встречи с Троцким у него осталось

противоречивое чувство.

Телеграмма о том, что делегация проедет через их станцию, взволновала всех, но особенно двух человек -Миру и начальника станции литовца Баранскаса, Загадочно молчаливый старый железнодорожник, кажется, все переживший и ко всему привыкший - к войие, к офицерским посулам расстрелять за задержку эшелонов, к революциям, к солдатским погромам пактауза, — вдруг стал говорлив, сустлив, как ребенок, ходил по пятам за ими, Богуновичем, будто хотел в случае чего спрятаться за командира полка. А Мира... Миру буквально лихорадилю, когда она изчинала говорить о Троцком. Нашла газеты с его речами, статьями, перчинывала их с карандашом, делая выписки. Когда Богунович попытался пошутить на этот счет, девушка готова была броситься на него с кулаками; во всяком случае, не постесиялась обвинить в буржуазном ингилизме, всеровском авархизме и других смертных грехах. Слава богу, у него хватило мудрости принять все это с юмопом

Сам он тоже радовался, только втайне: коль едет сам нарком, значит, переговоры илут успешио и можно

ожидать подписания мира.

У него и Пастушенко было немало хлопот: связь с немещким командованием, ритуал встречи иаркома и многое другое. Если по связи были определенные инструкции, то по процедуре встречи — инкаких указаний, может, ничего и не изужно? К такой мысли склонялся Степанов: не парский министр, народному комиссару все эти чествования ни к чему, он такой же человек, как все. Но Пастушенко рассудил иначе: на станции необходим какой-то караул, для порядка, в конще концов, и комаядир полка должен представиться наркому.

Богуновичу поиравилась эта идея: ои скажет наркому, едущему подписывать мир, в каком состоянии полк, насколько оголен фроит. На станционном перроме построили взвод солдат. Это было кстати, потому что, котя прибытие специального поезда держалось в секрете, на станции за какой-то час стоянки — пока шли телеграфизе переговоры с немецкими властями соседией станции — собрались сотни солдат, крестьяне из имения, из села. Люди бежали запыхавшиеся, возбужденные. На что они хотели посмотреть — иа поезд или на Троцкого?

Вечерело. Подмораживало. На западе небо горело

зловещей красиотой.

Пока ожидали поезда на перроне, настылые доски которого грешали и звенели от каждого шага (Баранскае все время бегал), Богунович наблюдал за Мирой. Ее лихорадило самым натуральным образом. Шеки пылали, как заря в небе, а глаза излучали солиечную ралость.

Состав был нз двух классных н одного почтового вагонов. С паровоза спустилнсь два матроса в легких для января бушлатах, с маузерами, деревянные кобуры ко-

торых били их по коленям.

Богунович и Пастушенко представились матросам и спросили, выйдет ли нарком. Те помали плечами и пошли в телеграфиую. Наконец из заднего вагона вышел полный человек в тенеральской шинели. Пастушенко узнал его: тенерал Самойло. Когда-то они встречались. Богунович представился ему и, немного раздраженный невиниванием тех, кто находится в явтонах, к ини, стыиувшим на перроне, требовательно заявил, что им необходимо выдеть наркома.

Генерал поднялся в первый вагон и через некоторое время пригласил их войти. Вошли в вагон пятеро: Богунович, Пастушенко, Степанов, Мира и уполномоченный

фронтового комитета Каминский.

Их встретил человек в золотом пенсие, с шапкой густых черных взлохмаченных волос, будго забыл причесаться, с такой же вскудлаченной бородкой, которую он время от времени гладил — ласкал, как котенка. Одет он был по-ломащиему: поверх простой черной рубашки куртка, подбитая заячьны мехом. Движения его были стремительны, с характериым жестом правой руки — жестом профессионального оратора.

Встретил Троцкий их как хороших знакомых. Протянул руку все тем же ораторским жестом. Здороваясь с

Мирой, весело засмеялся, смутив девушку.

«Прошу вас, товарищи. Садитесь».

Но они, люди военные, не могли сразу принять такое демократичное приглашение. Богунович представился сам и представил своих коллег. Салон был роскошный. Полвагона. Длинный стол посередине, дивани, кресла, обитые борловым бархатом, только со спинок спороты вензеля, но ткань, не выцветшая под вензеляин, выдавала их рисунок. Это был специально оборудованный вагон бывшего министра иностранных дел Сазонова.

Богунович намеревался докладывать о положенин на их участке фронта. Но его неожиданно перебила Мира. Заикаясь от волнения, она попросила:

«Лев Давидович... выступите перед людьми. Смотри-

те, сколько их собралось на станции».

Троцкий, не взглянув на окна, куда кнвком головы показала Мира, приблизился к ней, видимо, желая луч-

ше рассмотреть, глянул через пенсне, сиял его и снова так же неуместно весело рассмеялся. «Вы кто?»

«Агитатор комитета армии. Для работы с немецкими солдатами».

«С такими агитаторами мы разожжем пожар мировой революции», - и вдруг похлопал Миру по щеке. Ласково. Но Богунович увидел, что Миру это оскорбило, она даже побледнела и отступила назад. Его тоже неприятио поразил покровительственный жест. Расхотелось докладывать этому весело-самоуверениому человеку, согретому заячым мехом, в хорошо натопленном шикарном салоне, о том, как голодает и замерзает армия.

Троцкий объясиял Мире уже серьезио, видимо, по-

няв неуместность своего жеста:

«Дитя мое, у меня неважно с гордом. А мне завтра одиому иужио переговорить четырех империалистических шакалов: Кюльмана, Чериина, Попова и Талаатпашу. У этих господ большой опыт дипломатической демагогии. Переговоры будут тяжелые. Вы должиы понять это... Нашей делегации...»

Тогда так же неожиданио, как Мира, начал говорить Пастушенко. Сказал, что армия, по существу, развалилась и не способиа держать фронт, а тем более остановить иемецкое наступление. Но старый служака тоже волиовался и сказал в одном месте не «товариш нарком», а «господии нарком». Богуновича ошибка полковника развеселила. А Миру передериуло. Сиова разгорелись ее щеки. Но только ли от иаркомовского похлопывания или ошибки Пастушенко? Богунович уловил, как осматрывает она салон, как задержала взгляд на бокалах, на вазах с печеньем и фруктами, стоящими на столе.

Видимо, этот ее взгляд перехватил Троцкий и жалобу Пастушенко на то, что солдаты голодают, поиял посвоему. При прощании он задержал Миру и дал ей плитку шоколада.

«Моему юному агитатору! Успехов вам в разжигании

пожара мировой революции!»

Кровь ударила Богуновичу в голову, зазвенело в ушах. Если до этого он на все смотрел с юмором, в том числе и на Мирино волиение, то теперь его охватила злость на Троцкого. Как можно не понимать? Как далеко нужно отойти от этой романтичной девушки, чтобы не видеть ее высокого порыва и так унизить дурацким шоколадом? А она действительно-таки растерялась: вышла из вагона, держа шоколал в руке. Пришлось шептать ей: «Спрячь в кармаи».

Мира незаметно исчезла — пошла на квартиру, не

дождавшись отхола спецпоезда.

Понуро молчал Степанов, когда они шли со станции в имение, в штаб. Вздохиул тяжко. Богунович догадывался о мыслях рабочего, бывшего каторжанина. Понял, конечно, это и полковник, вдруг сказал убежденно, горячо:

«Все правильно! Все правильно, господа! — снова оговорился старик. — Едет делегация великой страны. На уровие министра. Не казните меня, не имеет значеиня, как эта государственная должность называется теперь. Едет вести переговоры о мире. С министрами Четверного союза. Чего же вы хотите? Чтобы они ехали в теплушке? С солдатскими сухарями? Не иужио ронять честь Российской державы! Мы великая держава, товариши! Великая Русь! Богатейшая страна в мире! Пусть разорена... Но для своих дипломатов мы не пожалеем... Чтобы высоко иесли честь! Честь русского народа!»

Степанов вдруг засмеялся:

«Удивительный вы человек, Петр Петрович!»

Хорошо успокоили и тронули тогда Богуновича и слова дворянина, и слова рабочего, и он подумал, что эти же слова полковинка он, когда вернется на квартиру, передаст Мире, потому что ее мысли пошли, скорее

всего, в том же направлении, что и у Степанова.

Но Мира в тот вечер была ласковая, добрая, прощала ему все «барские выкрутасы», миого говорила, ио на такие темы, что Богунович догадался: не хочется ей, чтобы он начинал разговор о встрече с наркомом, бонтся она этого разговора — самой себя боится. И он хорошо понимая ее, ни разу после не упомянул при ней Троцкого, хотя газеты пестрели его именем. Ему же поза Троцкого — эпизод с похлопыванием по щеке, с шоколадом, тогда возмутившие, — потом представлялась смешной игрой человека, уверенного в своем величии. Видел он таких «наполеонов» и дома, в Минске (Курлова, например), и в Петербургском университете, и особенно на фронте. Все они выглядели смешными. Эти люди почти полиостью размыли его преклонение перед авторитетами — политическими, военными, даже литературными (к учению Толстого давно относился скептически), зато Чехова признавал, потому что Антон Павлович ни разу не стал в позу праведника, ни в одном произведении. Богуновичу хотелось быть таким, как Чехов: просто любить...

Троцкий вспомнился не только потому, что солдаты настойчиво спрашивали о мире. Вспомнился по другом му поводу. Поймет ли Мира его сегодившиюю затею с Новым годом? Не посчитает ли барским выбрыком? Но ему хотелось устроить ей хотя бы маленький праздник — встретить Новый год с шампанским, с подар-

Как-то в разговоре она призналась, что никогда не пробовала шампанского. Он удивился: окончила гимна звио и не попробовала шампанского? Семейный закои? Но смогла же она разорвать все другие каноны. Рассказывала с гордостью, что отец ее и брат — передовые люди, брат — рабочий-железнодорожник, большевик. Выходит, и большевик притане? Она, между прочим, проявила почти детскую наивность — спросила учивление.

«А ты пил?»

Он засмеялся.

«Ты спроси: чего я не пил? От лучших заморских вин до самой мерзкой самогонки, пахнущей детгем. Даже английскую жидкость для радиаторов автомобилей однажды выпили. Неделю животами мучились».

Мира смотрела на него испуганными глазами:

«Какие вы... господа!»

«Какне?»

«Гадкие. Развращенные. Как я полюбила тебя такого?»

Шампанское можно было бы достать и в местечкеу торговцев-евреев, там же купить и подарок. Но торговцы не признают никаких бумажных денет. Давай им
золото! А откуда у него золото? Один крестик — материнский подарок, который он всю войну носил на шее.
Мира его высмеяла, заставила снять, и ему какое-то
время было не по себе, не потому что взменил богу, в
бога давно не верыл; казалось — обидел мать, уступив
любимой. Нет, крестик и в кармане ему очень дорот, и
лишиться его он не может!

Вот почему он вспомнил о своем соседе Бульбе-Любецком. У этого эсера всегда имелись самые отменные напитки, закуски, одежда, красивые вещи. Где он их брал — было загадкой для всех армейских служб, как загадкой был и сам Бульба, долго выдававший себя за потомка Тараса Бульбы; не только солдаты, но и некоторые офицеры верили в это. Сомневающихся Бульба вызывал на дуэль. Его боялись. Человек этот был ле-

гендой всего фронта.

В пятнадцатом году в штаб второй армин явился элегантный капитан с назначением, подписанным вслик князем. С такими бумагами ему бы дали любую безопасную должность, но он попросился на самую опсиную — комвиндиром разведки дивизии. Правда, ктонибудь другой и здесь умудрился бы отсидеться за солдатскими спинами. Бульба был не из таких. Он сам ходил в немецкий тыл и почти всегда с успехом — приводил «языков», приностил важные документы. Тогда они 
и познакомились: прапорщик Богунович раза два попросился с агеендарным Бульбой в разведку.

А в коние шестнадцатого года грянул гром: военная жавлармерия раскопала, что Бульба никакой не Бульба, никогда военной академии не кончал, сам присвоил себе звание, что он государственный преступник, которого охранка ищет десять лет, — известный зеор-террорист Назар Любецкий. За убийство черниговского полицмейстера был приговорен к смертной казни, но по дороге из суда в тюрьму сумел, будучи в наручниках, сбить с саней двух жандармов, кучера, вырваться на этих лошадях с центральной улицы в пересулки и там

бесследно исчезнуть.

В армии был дикий конфуз: назначение действительно подписал Николай Николаевич. В довершение всего за свои подвиги на фроите Бульба имел уже два ордена — офицерского «георгия» и «владимира». О нем писали газеты. За иего заступился всероссийский аван-

тюрист Распутин.

Учитывая давность истории с полицмейстером и фронговой героизм, император смилостивился: лишил Любецкого наград, сорвал офицерские потоны и отослал в штрафиой батальон — в «батальон смертинков». Командиру батальона были даны специальные указания: быстрее подставить Любецкого под немецкие пули.

В первой же штыковой атаке Бульба исчез, тела его не нашли. Считали, что он перешел к немцам, так и в официальном рапорте вынуждены были сообщить.

Но после Февральской революции Бульба-Любецкий (теперь уже и в официальных документах его фамилия писалась так — сдвоенно) появился в своей дивизии в

том же звании капитана и с приказом Керенского в кармане. Ходили слухи, что по дороге, где-то в Витебске, он свел счеты с жандармским полковником, раскопавшим, кто же такой Бульба. А бывшего командира штрафного батальона в присутствии офицеров отстегал нагайкой, объяснив, за что; тот когда-то кнутом ударил ero

«Я тебе не былло, сукни сын, царский холуй.

За один удар — получай семь!»
Потом его боялись даже генералы, особенно когда услышали, как он объясиялся с Керенским, прибывшим на фронт: «Саша, хреновину говоришь! Так командуют

только дупаки!»

В политическом плане Бульба-Любецкий — абсолютный путаник, в голове его перемешались все теории — эсеровские, анархистские, большевистские. Он считался ставленинком главковерха, но соглашался с солдатами-большевиками, вскрывавшими предательскую сущность эсера Керенского, зло высменвал Лиректопино

«Римскими цезарями себя мнят. Пигмеи. Кретины.

Больщего балагана во всей истории не было!»

После Октябрьской революции комитет арестовал большинство офицеров штаба армин, а Бульбу-Любецкого рекомендовал командиром полка. Солдаты любили его за демократичность и отчаниную смелость. За это же, за смелость, - сам напросился когда-то с иим в развелку — Бульба уважал Богуновича. И за образованность. Любил с ним поспорить. Приезжал в гости.

Мире он не понравился. Как ни скрывала она свои отношения с Сергеем, Бульба догадался о них сразу и довольно солено пошутил. Да и о политике рассуждал

так, что Мира заключила: «Анархист».

Штаб Бульбы размещался в лесинчестве. Да было это непростое лесинчество - охотинчья усадьба магната Ходкевича, скорее кордон на границе с землями барона Зейфеля; говорят, два властелина, белорус и немец, с давинх времен вели тайную войну, хотя иногда встречались здесь и вместе охотились то в лесах одного, то другого.

Кроме строений лесничества, здесь стоял деревянный двухэтажный особияк в швейцарском стиле — для хозяниа и гостей. Особияк этот еще летом, когда немцы после неудавшегося русского наступлення выровняли

линию фронта, заняли под штаб полка.

Лесинчество стояло на опушке бора. Неширокая гряда могучих сосен и аллея лип отделяли усадьбу от реки, краснью назвнавшейся глубоко винзу, под обрывом. За рекой расстилался широкий луг, там проходила линия окопов. Бульба похвалялся, что ин один полковой штаб не размещается так близко от переднего края,

Давно занятый военными, охотничий дом сохранил внешний блеск, магнатское богатство. Стевы были украшены ротами оленей и лосей, на них виссли стариниме и совреженные ружья, на полу в тостнной лежали медвежы шкуры, правда, заметно попорчение солдатски-

ми сапогами.

Бульба, как хан, лежал на кожаных подушках перед камином, в котором жарко пылалн березовые поленья, и читал толстую кингу. Увидел Богуновича — радушно подиялся навстречу, но спроенл с тревогой:

Что тебя занесло в такую непогоду?

Проверял третий батальон. Оттуда — к тебе.

В лесу тихо.

— У тебя еще есть батальоны? Счастливчик! У меня нн хрена не осталось, со всего полка наскребу ли ротудругую. Ну, спасибо, что заглянул. Мне было скучно. Сегодня мы с тобой нарежемся до зеленых чертиков. Раздевайся.

Богунович сбросни короткий полушубок и, только приблизнанинсь к камину, поиял, как сильно озяб. Наверное, даже кровь застыла, а разогретая пламенем камина, она запульсировала так, что закололо в пальщах рук и ног, в груди, застучало в виска.

Нарезаться я не стану, но рюмку-другую выпью.

Одубел. В поле — бешеный ветер.

Бульба пошел к буфету. Был он по-мужицки кряжист, косолап, во всем его облике чувствовалась большая физическая сила, хотя со спины ему можно было дать больше тридцати шести лет — пережитое не про-

шло бесследно.
Богунович подумал, что в этой осанке есть что-то до трагичности слабое, хотя раньше всегда восхищался си-

лой Бульбы, физической и духовной.

Вернулся Бульба с початой бутылкой «Наполеона», с серебряными чарками. Упал на полушки.

Отогрел задницу? Садись. Грей душу.

 Слушай. Как полковой комитет терпит такую жизнь твою? Меня наверняка расстреляли бы, начин я так жить... когда люди голодают. Комитетчнков я потихоньку спанваю. Ругаются.
 Угрожают. Но пьют, гады. Человек, Сережа, слаб.

— Я этого не сказал бы.

Ты — идеалист. А большинство людей — реалисты. Знаешь, в чем моя сила? Я — реалист. Может, единственный из всей эсеровской верхушки. Даже Борька Савинков меньщий реалист, чем я.

Богунович вспомнил утверждения Миры, что все эсеры — авантюристы в политике. Подумал: «Сказать

бы это Назару!» - н засмеялся.

— Но Савников — свинья, ради карьеры он зарежет отпа родного. Я однажды дал ему по морде. Ты чего смеешься? Не верпшь, что я реалист? Правильно. Не верь. Я такой же реалист, как и большинство людей. Журать хочешь? В буфете хлеб и семениныя. Возьми. Я забыл... Становлюсь алкоголиком: пью и не закусываю.

За закуской Богунович не пошел. Забулькал коньяк, н он почувствовал тот удивительный аромат, в котором, казалось, танлись все нскушения мира. Протянув руку за рюмкой, снова весело подумал:

«Увидела б это Мира. Ох, как бы клеймила наши

барские замашки».

Грея рюмку в ладонях, долго вдыхал целительный запах. Потом опрокинул одним махом и через минутудругую почувствовал, как коньяк разлился по жилам. Но — о, парадокс! — наслаждение словно спутнуло

веселость, появилась мысль: Мира права в своих обвинениях — он действительно пропитан буржузаным дуком, буржузаным бытом, пережитежим мира, который гинл и своей гинлыю, своими микробами заражал все вокруг. Взял кингу, оказавшуюся у его ног. Что читает Бульба-Любецкий? Историю французской революции?

Хочу проследнть аналогии. И понять: сколько вре-

менн продержатся большевики?

 Если они заключат мир и осуществят Декрет о земле... дадут землю и волю — такая власть будет вечной.

Бульба удивился и спросил, казалось, с угрозой:
— Ты что? Вступил в их партию?

Нет. Пока что не вступил.

— Черт с тобой. Вступай. Разрешаю. В свою партию не буду агитировать, пока не встану во главе ее. Дерьмовые у нас лидеры. Кретину Керенскому большевики гениально саданули солдатским сапогом под зад.

Вылетел как пробка. Так ему, идноту, и надо. Я что ему говорил? Делай меня министром внутрениих дел я тебе наведу порядок. Так он даже полковника пожалел. А потом ждал от меня поддержки. А вот тебе. — Бульба сложил кукиш. — Свистун! Институтка! Пепераст!

Богунович слышал раньше о его беседах с бывшим премьером и не очень верил в эти байки. А тут поверил. Если они с Керенским действительно старые знакомые, то Назар Любецкий, бесстрашный террорист, мог сказать что угодно, мог потребовать у лидера своей партии любой пост.

- И как бы ты наводил его, порядок? Вещал бы?

Бульба ответил с шутливым укором:

 Свинья ты, Сергей. Пьешь мой коньяк и думаешь обо мие как о Муравьеве. Никак бы я его не наводил и был бы порядок. Порядок там, где его инкто не наволит.

— Значит, анархия — мать порядка?

 Не повторяй чужие слова. Анархистом меня назвала твоя мадонна в шинели. Легко отлалась?

Больше всего Богунович не любил пошлости в мужских разговорах о женщинах, даже окопная жизнь не нспортила его; пошлость по отношению к Мире особенно задела. Опасаясь, как бы Бульба не сказал чего-инбудь похуже, деликатно попросил:

 Не нужно, Назар. Я люблю эту женщину. Она моя жена

Бульба-Любецкий удивился:

— Нет, ты это серьезио? Женился? В наше время! Илиот!

 Чем худо наше время? Кончаем войну. Начниаем иовую жизиь. Легко ты ее кончаешь, войну-то. И что думаешь

делать в этой новой жизни? Поедем куда-инбудь в наше белорусское село и

будем учить детей. Крестьянских детей. Сеять разумное. доброе, вечное.

Бульба всмотрелся в него, иедоверчиво спросил:

— Ты издеваешься иадо миой?

Абсолютно серьезно.

Хозяни налил коньяку и, не предлагая, за что выпить, минуту молчал, всматриваясь в камии, потом полиялся, не торопясь, бросил в огонь одно, другое березовые поленья, оттуда, от камина, сказал:

— Завидую я тебе, Богунович. Цельный ты человек. я.я. я сломан. Душевно. Я когда-то тоже любил. Ее замучили, сволочи. В тюрьме. Умерла от чахотки. Нет — сказал решительно, упав на турецкий пуфик. — Я не готов учить детей. Мне хочется еще почистить мир от дерьма маузером и пулеметом. Нет. Я не убийца! Я ассенизатор. Выпьем. За тебя. И за нее. Она колючая, как ерш, но... В конце концов, каждый защищается как умеет.

Выпили. Богунович спросил:

Назар, у тебя есть шампанское?

Тебе захотелось шампанского?

— Нет.

Подожди. Ты хочешь справлять свадьбу?

 Нет, встретить Новый год. Она никогда не пила шампанского.

 Боже, какая святая чистота и наивность! Но это же буржуваные штучки, Сергей, — шампанское. Проклятая буржувазия! Как она нас разложила! Не приживемся мы у пролегариата. Выплюнет он нас.

 Не юродствуй. И помоги мне в одном: одеть ее потеплее. Тепло не помещает и продетарию.

— Что хочешь? Шубу? Пальто?

 Нет. Шубу она не наденет. Кожушок какой-либо... казацкий.

Будет тебе кожушок. Хочешь, женское белье дам?
 Французское. Крик моды тринадцатого года. Крик перед потопом.

Где ты все это берешь?

Бульба засмеялся.

— Ты не читаешь Маркса. Есть у него понятие: эксприрация экспроприаторов. Только большеники замахнулись на мировую экспроприацию, а я это делаю
локально. И бескровно. Собираю дань со здешних торговцев. Почистил немецкие склады. — Бульба кохотиул,
но тут же помрачиел. — А вообще все дерьмо, Сережа,
В никогда ничего не боялся. А тут сижу и со страхом
лумаю... Подпицут мир. Разойдутся последние солдаты.
А я кула? Урбернаторо и полициейстеров не стало. Кого стрелять? Пойти на службу к Маше Спирилоновой?
Можешь ты предстввить меня Машиным адъютантом?
Смех. Хотя она единственная эсерка, которую я уважас.
Кота-то мы с ней заключили нари: кто больше
отстреляет сановников. Добраться разве до монархиста
отстреляет сановников. Добраться разве до монархиста

Каледина? Шлепнуть его? Или с Савинковым свести старые счеты? Но... устал я. Или обуржуазился... от такой жизни. Может, в это... как его большевики назвали? — Чека податься? Говорят, они вылавливают быв ших жандармов и минестров, как бездомимх собак. Но ловить типов, лишениых власти... Бр. Не по митакая работа. Мертвечния. А я люблю живое дело. У меня казацкая кровь. Мие вольным атаманом нужно быть. Только где разгуляться?

6

Начальник станции Пятрас Баранскае скучал без дела. Станция была в двух километрах от переднего края. и через нее давио не шли поезда. А когда-то, до лета семиадцатого, когда фронт проходил под Лидой, эта маленькая станция казалась ему не менее значительной, чем узел Молодечно. Проследование спецпоезда с мириой делегацией, который не только дошел до станции, но пошел и дальше, на немецкую сторону, к Брест-Литовску, было для старого служаки событием, всколыхиувшим настолько, что он как бы пробудился ото сна. Раньше ходил небритый, не по форме одетый. А тут побрился, почистил муидир, фуражку, фонари, стрелки, стяжки, жезлы. Каждый день сам расчищал снег, других служащих на станции осталось человека три, не больше; телеграфистами были военные. Баранскас словно готовился к праздинку или к большой ревизии. У него начались даже ссоры с женой, возможно, потому что жену и дочь он начал заставлять работать - чистить, мыть.

Раньше Богунович никогда не слышал в доме голоса хозяина, да и хозяйка говорила приглушенным шепотом. Только их шестнадцатилетияя дочь Юстина иногда

повышала голос на мать или пела.

Пани Альжбета была полька со всеми отличительимми качествами правоверной католички и шляхтинки.
Не в пример своему мужу, выбившемуся из мужиков,
она иенавидела хамов. Кроме всего прочего, тавла обиду на русских. При пряближении ророита ей с дочерью
пришлось уекать в глубь страны вместе с миллионной
армией таких же беженцев. Там, в голодной России,
хватила пани начальница лиха и, видимо, не смогла
разобраться, тде обида исходила от людей, а где от чиновных разбойников, раскрадывавших те мизерные кро-

хи, что отпускались для несчастимх бегленов по царской милости или из филантропии вельможных патрынесс, демонстрировавших свой патриотизм пожертвоваияями на госпитали, на беженцев. Пани Альжбета добилась возвращения назад, к мужу, хотя фронт стоял у самой станции и во время военных действий им с дочерью приходилось подолгу сидеть в холодном блиндаже за пактаузом. Но она объявила с решительностью прирожденной польки: лучше умрет от немецкого снаряда, чеме цие раз бежать.

На ее белу, красивому поручику вадумалось поселиться не фольварке, а в доме начальника станции. В свои неполные сорок лет она сама еще втайне засматривалась на молодого командира полка. А потом заметила, что в него просто-таки вылобона эта дурочка Юстина. Альжбета испугалась за дочь и не спускала с нее глаз. Далеко ли до беды? У форитовых офицеора не

осталось ни чести, ни совести.

Но вдруг появилась маленькая, мално скроенная агиаторша, и пан поручик сошелся с ней. Сначала Альжбета порадовалась: как бы отдалилась угроза от ее Юстины. А потом оскорбилась в своих чувствах правовеной ней католичик: такой деликатный, культурный, образованный офицер привел в ее дом эту иулейку, с которой не венчался, не мог обвенчаться. Кто она ему? Пусть бы хоть объявил женой перед людьми! Буль ее дом не казенный, Альжбета показала бы им на дверь. Но как покажешь, когда в военное время хозяин всего казенного — стащии, дома начальника — он, командир полка, что держит оборону. Плюнуть бы на все, да се Пятрас инкуда не поедет. Да и куда ехать? Двадцать лег проработал на этой станции.

А потом Альжбета снова испугалась за дочь, увидев, с какой враждебностью та начала относиться к Богуновичу и к агитаторше. Можно было бы, пожалуй, радоваться что у Юстинки, как и у нее, матери, столь велика верность богу и своему чувству. Но она же глупая совсем, дитя, как бы не натворила беды — не сделала что над-собой или не подстроила им, квартирантам.

Богунович тоже сразу почувствовал перемену в отнеприязнь пани Альжбеть немного забавляла, го элой, как у обиженного зверька, огонь в глазах Юстины, вечно старавшейся прошмытнуть мимо, не ответив на «Здравствуйте», отравлял его счастье с Мирой. Женциян невозможно понять. Сначала и Мира не соглащалась идти на квартиру к начальнику станции. А теперь враждебность хозянки и ее дочери начала словно бы и иравиться ей. На их враждебность она отвечала полчеркнутой вежливостью.

«Юстинка влюблена в тебя, Сережа! А может, н сама Альжбета. Какой ужас! Мне страшно делается от твоего успеха у женщин. Найдется такая, что уведет тебя от меня на поводке, как собачку. Но я не собственинца. Я без буржуазных предрассудков. В новом обществе не булет ни моего, ни твоего. Все наше».

Он элился:

«Не мели чепухи. Неприятно слушать твои глупостн. Я воспитан на Тургеневе и Чехове».

Мира хохотала:

«Какой феодал! Какой феодал!»

Подогретый коньяком, разговором с соседом, парадоксальными анархистскими рассуждениями Любецкого, всегда его почему-то веселняшими. Богунович возвращался в великолепном настроении, давно такого не было: словно исполнились все желания. Слева. у колена, висела тяжелая сумка с бутылками, справа легкий сверток с казакниом для Миры. Ветер На небе высыпалн звезды. Крепчал мороз. Снег звенел под подковами у коней. Настоящая новогодняя ночь. Когда-то она приносила много радости. Пусть же принесет н сегодня! Пусть.

Полъехали к станини.

Богунович соскочил с седла, отвязал сумку и сверток, передал коня казаку, взял у него маленькую елоч-ку, срубленную саблей в лесу. Поздравнл казака с Новым годом, пожелал счастья.

Тот вздохнул. Понятно - отчего.

 Мне, брат Можаев, тоже домой хочется. Не грустн. Скоро уже. Скоро. Подпишут мир...

— Дай бог.

- Выпей за мое здоровье. Он прихватил у Бульбы фляжку спирта для казака и его друзей.
  - Рады стараться, ваше благородне.

 Отвыкай от благородня. Теперь все равны. — Так точно!

Распрощавшись с казаком, на миг с тревогой полумал: куда подастся этот уднвительно дисциплинирован-ный солдат, когда демобилизуется и приедет к себе на Дон? На митинги не стремится. К Каледину его не потянет? Да мысли эти промелькнули в одно мгновение. Увидел освещенное окно своей комнаты — обрадовался. Но мелькнули за заледеневшими стеклами две тени — кто там у Миры? Бегом бросился в дом.

В передней его встретила Юстина. Из глаз ее сыпались молнии, как с грозового неба. Кинулась к нему со

сжатыми кулачками.

— Вы бардзо недобры чловек! У вас нема сэрца. Вы — гадкий! Вы — пагавы! — Она путала польские, русские, белорусские слова, чего раньше за нею не водилось — говорила по-русски лучше матери.

Богунович был ошеломлен неожиданным наскоком

и не мог понять, что случилось. Наконец Юстина объяснила:

— Она плакала... Как она плакала. Ругала себя. А ругать нужно вас. У вас нет сердца! Она больна. У нее такой жар. такой жар...

Юстиночка! Мое доброе, славное дитя!

Богунович поймал ее руку и поцеловал.

Смутившись, девушка вспыхнула и убежала на кухню.

Встревоженный, он сбросил полушубок, папаху, похукал на руки, чтобы согреть их, и с робостью, постояв

немного перед дверью, ступил в свою комнату.

Горела лампа. Не их маленькая, настольная. Хозяйская, двенадцатилинейная. В компате была пани Альжбета. Мира лежала на кровати, черные волосы ее были широко рассыпаны по подушке.

Богунович бросился к кровати. Хозяйка сказала укоризненно:

Ах, пан поручик! Пан поручик!

Мира увидела его, быстро приподнялась, но Альжбета решительно, как непослушного ребенка, уложила ее обратно на подушку.

ее ооратно на подушку.

— Ист-нет, милая моя! Лежать! Лежать! Я только что поставила ей банки, напоила липовым чаем. У нее был такой жар, такой жар, — сказала женщина теми же словами, что и ее дочь, но более спокойно.

Богунович склонился над кроватью, осторожно взял Мирину горячую руку в свои холодные ладони.

Мира другой рукой погладила его волосы, щеку.

— Где ты был?

— Я ездил в... третий батальон. — Зная, что она не любит Бульбу, не хотел сразу признаться, где был. — Тут недалеко стреляли. Почему стреляли? Кого

убили? Я так боялась. За тебя, Какой это жуткий страх! Прости меня, прости, что обидела тебя. Я больше не буду. Никогда. Если бы ты знал, как я люблю тебя!

Она стеснялась сказать это ему одному. Предпочитала говорить при женщине, еще утром не отвечавшей на приветствие.

У Богуновича стало солоно в горле; он припал губами к Мириной руке.

Альжбета, вытерев слезы умиления, сказала укоризненно:

- Мужчины, дитя мое, никогда не ценят любви, у них нет сердца, - и уже совсем строго: -Пан офицер, от вас тянет холодом. Держитесь подальше от больной.

Богунович послушно поднялся, поклонился хозяйке.

Спасибо вам, пани Альжбета.

 Ах, что вы! Не за что. Я — мать, пане поручик, и, смущенная и обрадованная, вышла из комнаты.

Мира сказала:

 Сережа, как я боялась за тебя! Я никогда не думала, что могу так... бояться. Но я пережила и счастье. Ты знаешь, я много говорила о братстве людей, но может, только сеголня по-настоящему поняла, что это такое, когда все мы — братья и сестры.

Потом пришли Пастушенко и Степанов. Объяснили причину вечерней стрельбы. Отряд Рудковского поймал контрабандистов, перешелших с неменкой стороны. Олного убили, двоих арестовали. Немцы не вмешались: бой был на нашей стороне, в целой версте от пере-

ЛОВОЙ

Встречали Новый год все вместе. Хотя Баранскасы по католическому календарю встретили свой Новый год несколькими диями раньше, они тоже были по-праздничному возбуждены — и сам начальник станции, и его гонористая жена, и Юстина. Накрыли стол в зале. К тому, что принесли военные, привез Богунович, прибавили кое-что из своих небогатых припасов. Украсили елочку. Зажгли свечи. Подогретое — для Миры — шампанское пили у ее кровати.

Она сидела, закутанная в хозяйский плед, обложенная подушками. Юстина причесала ее, вплела в подстриженные черные волосы белый бант: с бантом этим. раскрасневшаяся, она выглядела гимназисткой младше. го класса, глаза ее, как влажные сливы, странно бле-

стели. 5 И. Шамякин

Они — четыре мужчины и две женщины — стояли в тесной комнатке и все поздравляли ее, почему-то одну ее. Мира благодарила, повторяя:

— Вы добрые. Вы такие добрые. Я люблю вас.

Шампанское она пила маленькими глотками, по нескольку капель, как бы дегустируя. Признала: А это вкусно.

Все засмеялись. Всем было весело и радостно.

Потом с ней осталась Юстина. А они сидели в зале за праздничным столом. Только Богунович несколько раз заходил проведать больную. Но Мира тут же отсылала его назал.

 Мне так хорошо. Мне так хорошо с Юстиной. Ступай.

Пришла в зал Юстина, шепотом сообщила:

Мужчнны на минуту смолкли, потом говорили вполголоса; так говорят деликатные люди, когда рядом засыпает ребенок.

Богуновнчу было необычно радостно от этой чуткости, теплоты людской, доброты. Вспоминлись Мирины слова о братстве. Он чувствовал себя в первую ночь Нового года совсем счастливым. Он верил в счастье.

## Глава вторая

## Генеральный штаб

1

Конь, весело фыркая, бежал легкой трусцой. Кучер подгонял его так же весело — не русскими понуканьями, а свистом и своеобразным чмоканьем. Подковы дробили укатанный снег, на кучера и ездоков летели мелкие льдинки.

На елях, обступивших дорогу, лежали толстые шапки снега, пригиув нижние ветви к самой земле, утопив их в сугробах.

День был пасмурный, но на удивление тихий, какой

бывает только здесь, на Карельском перешейке.

Владимир Ильнч с детским жадным интересом добовался зимией природой. Он ощущал красоту зимы не умом — сердцем, всем существом. Недалско отсюда, в Разливе, он жил прошлым летом и полюбил карельские пейзажи, сродинлог с имин так же, как когда-то в детстве с волжскими. С сентября не удавалось выравться за город. Три месяца напряженнейшего труда.

Начала болеть голова. Владимир Ильну имел неосторожность признаться сестре. Маняша тут же, конечио, выдала его Надежде Константиновие. А потом ктото из них посвятил в «тайну» и Александру Михайловну Коллонтай, и жевщины, все вместе, настояли, чтобы он попросил у Совнаркома короткий отдых и поехал в санаторий «Халила». Вырваться было нелегко. В истории человечества еще не было опыта строительства сориализма, писались только проекты, до Маркса все утопические. Практика подбрасывает проблемы, каких инко из теоретиков не мог предумотреть. Нужно решать их ежеминутию. А людей мало. Нет, людей немало. Революционеров — рабочих, солдат. Мало образованных

большевиков. Многие из бывших социал-демократов запятнали себя соглашением с буржуазней и продолжато выступать против революции, против диктатуры пролетариата. А некоторые из большевиков безбожно путатот и в теории, и в практической работе. Наисрочнейший вопрос социалистического строительства, укрепления Советской Республики — подписание мирного договора с Германией.

Еще в вагоне у Ленина перестала болеть голова. Владимир Ильнч почувствовал себя бодро, настроение поднялось, он по-детски радовался снегу, елкам, быстрой езде и испытывал благодарность к жене и сестре за их инициативу. Искал возможности как-нибудь высказать это. Правда, когда выезжали со станцин Усыкрика, он еще недовольно похымкал и раза два огланулся, услыхав позади второго коня и увидев в санях, измежений следом, кроме комиссара Финлялидской железной дороги, незнакомого человека. Понял, что осторожный фини Рахка плихватия охрану.

ный финн Рахья прихватил охрану. Хмыканье насторожило Надежду Константиновну, не сразу сообразившую, чем Владимир Ильич недоволен.

Они посадили его посередине, хотя он и сопротивлялся, говорил, что, если занесет на ухабе и выпадет из саней женщина, он себе этого никогда не простит. «Ка-

кой я после этого джентльмен? Позор!»

Женщины думали не об ухабах, а о том, что между ними Ильнчу будет теплее. Кожушок из тех, что принесла Коллонтай, он себе взял самый короткий, старенький, им мостались настоящие шубы. Правла, Рахая дал на станции еще гулуп, но Владимир Ильн отказался надеть его, накрыл только ноги всем троим. Возможно, из-за тулупа женщины так настойчиво усаживали его в середниу, зная, что, сев с краю, он накроет ноги только им. А так куда денешься, если нужно думать и о Надежае Константиновие, силевшей слева, и о Марии Ильничне. Колько раз он инстинктивно потагивал кожух то к Наде, то к Маняще, но, замечая, что своей заботой стагивает его с другого близкого человека, недовольно хмыкал. Хотя тут же вессло приводля в мыслу колько раз образ прав мыслу в колько положении с кого ни стяни — накроещь себя. Позиция, как у Троцкого. В Друг засменялся вслух.

— Ты чего, Володя? — спросила Мария Ильинична.
— Как сказала женщина? Теперь не надо бояться человека с ружьем? Прекрасно сказала! В этом вся суть

революции. Человек с ружьем — это тот же рабочий,

тот же крестьянин. Не стражник. Не жандарм.

В вагоне, кроме Ленина и его спутников, ехали и другне пассажиры. Рахья перевел Владимиру Ильичу разговор двух женцин-финок. На вопрос одной из иих, как та не побоялась пойти в лес нарубить дров, другая ответила: «Раньше бедияк жестоко расплачивался за каждое взятое без спроса полено, а теперь, если встретишь в лесу солдата, то он еще поможет нести вязанку дров. Теперь не иадо бояться больше человека с ружьем».

Ленин несколько минут говорил о принципах новой, выстаношей из Красной гвардии социалистической армин, которая будет создана, несмотря ин на какие левацкие фразы и ни на какие условия немецких империалистов.

 Какой бы договор ни подписали — а мы подпишем его! — мы создадим рабоче-крестьянскую армию.

Без армии революцию задушат.

Надежда Константиновна понимала, что это не просто дорожный разговор, так Владимир Ильич работает — в беседе с близкими людьми, с товарищами по партии проверяет тезисы будущей статьи или, может, целой книги. Любит, чтобы спорили с ним, в споре хо-

рошо шлифуются мысли.

Женщины слушали молча. Во-первых, они были согласны со всем, что он говорил, а во-вторых, еще в Петрограде условились между собой: в санатории создать такую жизнь, чтобы Владимир Ильич как можно меньше работал и как можно больше отдыхал. В то, что он совсем может не работать, не верьии. Человек этот и во сие работатет. В эмиграции, помила Надежда Константиновна, ои много раз рассказывал по утрам, что вплел во се пе олигические комбинации. Но во сие ови были неправильные, соглашательские, и Ленин смеялся над своими стами.

«Подумай, Надюша, я согласился с Мартовым. Нет, ты можешь представить такое?» — и весело заливался смехом.

Мария Ильинична нашла выход, чтобы отвлечь брата:

Володя! Снегири!

Владимир Ильич сразу же переключил внимание с политических рассуждений на птиц, вспорхнувших с елки, воскликнул с детской непосредственностью:

- Гле? Гле?

Увидел снегирей на другой ели, они купались в сие-

гу - красные комочки в белом снегу.

 Ах. снегири! Краса нашей русской зимы. Мы с тобой, Надюща, не видели их сто лет. Когда я видел снегирей последний раз? Ты помнишь, были они в Шушенском? Нет. не было. Иначе я помнил бы. Я так хорошо помию снегирей в Симбирске. Мы кормили их... с Сашей...

Вспоминв брата. Владимир Ильич умолк. Ильинична положила свою руку в старенькой перчатке. связанной еще матерью, на руку брата, перчаток ему так и не приобрели, просили, чтобы ои держал руки в карманах или под кожухом. Но, привыкший к энергичной жестикуляции, Лении не переносил неподвижности, он и так был зажат в возке, и вначале, когда спорили о местах, недовольно пошутил: «Вы сели как конвонры».

Минуту помолчали. Так было всегда, когда вспоминали Александра или мать.

Потом Надежда Константиновна спросила:

Тебе не холодио. Володя?

Лении ответил шутливо:

 Нет, вы меня принудите пересесть в сани к товарищу Рахье. Вы знаете, как Рахья охраиял нас в Разливе? О, это великий конспиратор! И удивительная деликатность. Финская. Он не задал ин одного вопроса не по существу, хотя не скажещь, что ему свойственна финская молчаливость, о которой рассказывают анекдоты. Нет, он веселый человек. - на мгновение задумался и снова о том, что вдруг взволновало: - Так были в Шушенском снегири, Надя?

Кажется, были.
Кажется? Или ты уверена?

Ей-богу, не помию, Володя.

- Ах, какая у нас память стала! Думаю, они там были летом. А летом, когда столько птиц и сиегирь меняет окраску, на него не обращаешь винмания. Для этого нужно быть оринтологом. Спрошу у Сталина или у Свердлова: видели они в Сибири сиегирей? - и засмеялся какой-то своей мысли: - Сталии мог не видеть. Но Яков Михайлович должен был увидеть. У него острый глаз.

 Я спрошу у Ольминского, — сказала Мария Ильинична. - Михаил Степанович все знает.

Лении потер руки - знакомый жест: так он делает, когда вспоминают при нем любимых им товаришей.

 Ольминский историк, экономист, финансист. Но не натуралист. Нет, не натуралист.

 Он эрудит. Правда, иногда сомневается. Недавно я дала ему статью «Соцнальная революция и Максим Горький». Он посоветовал показать тебе.

— «Социальная революцня и Горький»? Чертовски

нитересно! Это то, что нужно для строительства новой культуры. Надеюсь, ты захватила статью с собой?

Мария Ильинична растерялась — сказать, что статья с ней, — значит, нарушить их с Налей сговор; Надежда Константиновна наклонилась и выразительно посмотрела на золовку.

— Нет, не взяла.

Владимир Ильич зажмурился, как бы сдерживая смех.

— А чего вы моргаете одна другой? Нет, вы плохне конспнраторы. Вот что я должен вам сказать. Статью ты мие покажешь. «Правда» должна дать такой мате-

рнал.

Женщинам было весело. Им было радостно оттого, что очень дорогой человек так бодр, радостно возбужден. Значит, морозный воздух снял боль. А это главное. Самое главное.

Весело фыркал конь. Мелкие льдинки летели из-под

копыт в лицо, но это тоже было приятно.

Тихонько посвистывал кучер, чтобы не мешать беседе седоков.

С дороги напились вкусного чая (в Смольном такого не было) с еще более вкусными булочами саматорной выпечки (таких во всем Петрограде не было). Утомленным работинкам организовывали поездку в «Халилу» на короткое время, на неделю, не больше, и просми финских говарищей в первую очередь подкормить их: в финляндии было не так голодно, как в Петрограде.

В теплой столовой за горячим чаем хорошо отогрелнсь. Там же поспорили вз-за комнатт — где кому жить. По просьбе Коллонтай директор санатория выделил Ленину отдельный домик на две комнаты: одна большия, светлая, с окнами на березовую рощу, другая маленькая, типичная финская спаленка. Ленин посмотрел ам мик и категорически замяни, что в большой комнате будут жить женщины, ему комната эта не нравится, но очень притлянулась та, маленькая.

Сестра и жена хорошо знали его хитрость - остать-

ся одному, чтобы работать. Поэтому они запротестовали не менее решительно. Надежда Коистантиновиа шутливо пожаловалась:

Подумай, Маша, как можно жить с таким упря-

мым человеком.

Но доводы Ильича ие помогли, женщины на компромисс не шли. Пришлось ему подчиниться, по-своему выказав исудовольствие:

— Для пользы дела я умел договориться с самыми

 — Для пользы дела я умел договориться с самыми заядлыми оппортунистами. А вот с вами, выходит, договориться невозможио.

 Считай, что мы договорились. Для пользы дела, не без юмора успокоила его сестра.

Пошли гулять.

В санатории отдыхало человек пять большевиков из Петрограда. Они сразу окружили Ленина. Среди них был Муранов, член редколлегии «Правды». Мария Ильнична попросила его

Матвей Константинович, не занимайте Ильича де-

лами. Ему крайне необходимо отдохнуть.

Они, женщины, пошли вперед, мужчины остались

Слышали, как громко смеялся Владимир Ильич изд каким-то весельм рассказом; веселил, видимо, Лашевич, умевший посмешить историями о своих земляках-одесситах. Хорошо, что собеседники ие втягивают Ильича в серьезные политические разговоры, на которые он тратит столько эмергии, а заряжают веселостью; веселье лучший лекарь.

Но скоро смех затих.

Когда Надежда Константиновна и Мария Ильнинчна, салав круг по расчищенной дорожке, вышли из обковой аллен, то увидели мужскую группу поредевшей: Ленина в ней не было. Они посмотрели друг из дружку, невессло улыбну-

лись, поияв, что их благие намерения тщетиы.

Мария Ильинична еще попыталась как бы утешить

себя и невестку:

— Гуляет один?
 — Нет, Маша. Работает. В его несессере неоконченные статьи, которые я не посмела выложить.

Ленин сидел за столом и писал с невероятной быстротой, удивлявшей всех, кто впервые видел, как он пишет.

Надежда Константиновна остановилась у двери с молчаливым укором.

Владимир Ильич глянул на нее и весело сказал:

Ты знаешь, Муранов говорит; снегирей в Сибири

целые стан. Полно снегирей!

«Можно подумать, он пишет о снегнрях». Надежда Константиновна хорошо знала эту давнюю хитрость Ильича: разговором о постороннем отвлечь внимание от своей работы. Лучше ему не мешать, мысли его в такой момент стремительно наплывают одна на другую. Вои как спешит записывать их! А сам говорит:

— Есть снегири! Странно, почему я не помню...

Когда он сиова склоинлся над бумагой, Надежда Константиновна, инчего не сказав, тихонько вышла нз комнаты.

Владимир Ильич, заметив ее уход, сказал про себя с укором: «Ай-ай. Как нехорошо». - н еще ниже склонился над столом.

Ленин писал:

«Соцнализм не только не угашает соревнования, а, напротив, впервые создает возможность применить его действительно широко, действительно в массовом размере, втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свон способности, обиаружить таланты, которых в народе — непочатый родник и которые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами. Наша задача теперь, когда соцналистическое прави-

тельство у власти, - организовать соревнование».

Через два месяца после победы революции Лении призывал к соревнованию по выявлению талантов рабочих и крестьяи, к соревнованию экономической инициативы трудящихся. «Учет и контроль — вот главная экономическая задача каждого Совета...» В учете н контроле, повсеместном, всеобщем, универсальном, за количеством труда и за распределением продуктов - в этом сущность социалистических преобразований.

Лении доказывал, что нужио время, чтобы сломить сопротивление буржуазии, и направлял гневный саркастический огонь критики против интеллигентов, которых испугала революция, которым хочется остаться организаторами и начальниками, хочется по-прежнему коман-

довать. Нужно сломить их сопротивление!

Интеллигенты дают великолепные советы и руководящие указання, но оказываются до смешного, до нелепого, до позорного «безрукими», неспособными провести вжизнь эти советы и указания, провести практический контроль за тем, чтобы слова превратилнсь в дела. Вот где без помощи, без руководящей роли практиков — организаторов из иарода — ие обойтись.

Ленин высказывает огромиую веру в организаторские таланты рабочих и крестьяи. И тут же предупреждает, что нужно бороться против всякого шаблона и попыток установления единообразия сверху, к чему так склонны интеллиренты. Полный простою пнициативе масс, со-

ревнованию масс!

«Большевики только два месяца у власти... а шаг вперед к социализму сделан уже громаций», — делан вымод Владнимр Ильнч в другой, там же, в «Авлиле», написанной статье. Но тут же предупреждает против сентиментального, иелепого, интеллитентски-пошлого представления о «введении социализма»: «Мы всегда знали, говорили, поворили, ито социализм нельз явая знали, говорили, повторили, ито социализм нельз явая острой, до бешенства, до отчаяныя острой классовой оогрой, до бешенства, до отчаяныя острой классовой обрьбы и гражданской войны...»

Нет, Владимир Ильич не писал в «Халиле» все время. Он умел и отдыхать. В первый же день под вечер пошел по лесу на лыжах и не возвращался до сумерек. Встревоженные Рахья и Муранов вынуждены были идти по следу искать его. После ужина играл с Лашевичем в шахматы, выиграл три партии и весело смеялся, когда партнер высказывал свое огорчение на одесском жаргоне. Но и во время отдыха его не оставлялн мысли о революции и мире, об организации власти в центре и на местах. Родилась новая держава - социалистическая, история не знала подобных примеров, кроме разве что Парижской коммуны, но нельзя в огромной бывшей Российской империи повторить ее ошибки, - поэтому Ленин взвалил на себя непомерный груз, взявшись в качестве философа-марксиста объяснить все внутренние российские и международные социальные явлення и одновременно в качестве организатора-практика подсказать, как уничтожать старые буржуазные ниституты и создавать новые, советские. И все это нужно делать сразу, разделять задачи нельзя. Революция не может жлать.

Пока другие товарищи нграли в шахматы, Владимир Ильнч постоял около них, похмыкал, отмечая про себя неправильные ходы, но никому хода не подсказал:

нельзя нарушать правила игры! Знал: только плохне шахматисты считают, что они сбоку все видят, и непрошеные лезут с поучениями, Как Бухарин в политике.

Потом Ильич отошел в другой конец комнаты для отдыха, где горела более яркая лампа (финны тоже экономили керосин), сел в кресло, достал из кармана блок-

нот. И первая же строка была:

«Теперь не надо бояться человека с ружьем». Так начиналнсь тезисы «Из дневника публициста (темы для разработки)».

Сорок четыре темы, каждая из которых, по современным представлениям, могла бы стать основой диссертации. И все эти темы в скором времени были разработаны.

Ничто не осталось без внимания Ильича.

«Ibis: Квартиры бедноты и ее продовольствие». А рядом — «Iter. Слабые стороны неразвернувшейся Советской власти».

«11. Как «завоевывать» на сторону Российской социалистической республики Советов другие нации вообще и нации, угнетавшиеся доселе великороссами, в особенности?»

А немного ниже:

«17. В чем родство между босяками и интеллигентами?»

А потом целых десять пунктов о войне и мире. «22. Провокация империалистов: дай нам удобный

повод скорее залушить тебя, республика Советов!» «25. Революционная фраза и революционный долг

в вопросе о революционной войне».
«26. Как надо «подготовить» революционную войну?»

«20. Как надо «подготовить» революционную вонну?»
«29. Трудности революции в западноевропейских «паразитических» странах».

«31. Революции — локомотивы истории.

Разогнать локомотив и удержать его на рельсах».

В одном Ильич подчинился Надежде Константиновне н Марин Ильничие: ложился спать не как в Смольвом — в четыре-пять часов утра, а по-санаторому рано. Однако и просыпался рано. В одно утро Надежда Константиновна, притворившись спащей, с вроинческим умилением наблюдала, как Ильич, тихонько одевшись, на цыпочках городил из стульев и своего одеяла шърму, чтобы заслонить ее кровать от рабочего стола. А потом, при свече, вдохновенио писал.

Не выдавая себя ни одини движением, она лежала и думала: все ли поэты пишут стихи с таким вдохновением, с каким Ильич статьи по теории и практике революцин? Лении создавал «Проект декрета о потребительских коммунах». В этой прозе была поэзия революции.

Не мог Председатель Совиаркома даже на такое короткое время — несколько дней — оторваться от практической работы Советского правительства. В санатории не было телефонной связи с Петроградом, и Лении требовал, чтобы товарищи из Совиаркома приезжали ежедиевно и докладывали о положении в страве и особенцо о первых шатах мириых переговоров в Бресте.

Переговоры тревожили более всего другого. Какие бы проблемы Ленин ни решал, о чем бы ни думал, в подтексте всего написанного и в мыслях — во время работы

н отдыха — было одно: мир, передышка.

Владимир Ильнч попросил; чтобы к нему приехали большевики-денутаты Умредительного собрания. Товарищи, комечно, с радостью поехали к Ленину. Он беседовал с делегацией и с каждым из говаришей. Речь шла о тактике большевитеской фракции в Учредительном собрании, которое скоро иужию открывать на котором, по последния подсчетам, партия ие будет иметь большииства мест. Кроме гого, Ленину очень важию быль узиать, как на местах, в партийных организациях, на заводах, в полках, относятся к дискуссии, начавшейся стижийно в связа с переговорами о мире.

Ленина тревожило возникиовение оппознции. Нельзя в такое время, через два месяца после победы революции, допустить раскола в руководстве взявшей власть партин по самому главному вопросу стратегни — вопро-

су войны и мира.

«Революцио́нная война!» Ленни понимал, что такой «яркий» лозунг может захватить, подиять многих честных работников. Не всем была видиа чрезвычайно напряженная работа партин, чтобы в августе — сентябре завоевать Советы, сделать их большевистскими. Но все видели, знают, как легко и бескровно была взята власть в октябре. И всех радует и восхинает побелное шествие революции по огромной стране. Рабочне, крестьяне самых дальних окраин пошли за большевиками. Всолу власть переходит к Советам, и поэтому товарищам кажется: достаточно начать «революционную войну» против немецкого империальнам, как там, на Западе, незамедлительно начнется революция, немецкие и австрийские солдаты сразу же повернут штыки протнв кайзера, генералов, буржуазии, а потом революционный пожар перекинется во Францию, Англию, охватит всю Европу.

Наивио. Ах, как наивио!

Лидер «левых» Бухарин — человек эмоций. Он исплохой лигератор, но слабый теоретик, путаник. Ему бы писать романы, а не заниматься серьезной политикой. Революционную войну придется вести против виутреней контрреволюции, придется вести против виутреней контрреволюции, прилет молодую Республику Соетов. А он наверняка попытается. Но для такой войны пужно иметь совершенно новую — революционную дамию. А чтобы создать ее — необходима передышка. Хотя бы несколько месяцев! «Левые» бросаются революционными фразами, не очень винкая в факты, не анализируя обстановку, не учитывая настроенне масс — солдатских, крестьянских

Ленин глубоко изучал это настроение. Выступить на съезде по демобилизации армии он не смог. Но неделю назал в Наркомате по военным делам собрали совещание делегатов съезда — большевиков. Ленин поехал на это совещание, выступил и там же составил анкету из десяти вопросов, на которые попросил делегатов ответить письменно. Очень важно было знать мнение фронтовиков по таким, например, вопросам: возможно ли немецкое наступление зимой? Может ли настроение иемецких солдат помещать наступлению или хотя бы задержать его? Смогут ли немцы взять Петроград? Может ли русская армия противостоять немецкому наступлению, удержать фронт? Может ли она отступать в порядке, сохраняя артиллерию? Если бы армия могла голосовать, за что она высказалась бы: за мир на анцексионистских тяжелых условиях или за революционную войну при крайнем напряжении сил?

Военные почти единодушно подтвердили: воевать

нельзя.

На следующий день Ленин дополняет порядок дия заседания Совнаркома пунктом: «Опрос армии (в связи с вопросом о революционной войне)». Совнарком постановки признать результаты анкеты нечерпывающими в вопросе о состоянии армии и принял резолюцию, предложенную В. И. Лениным. А резолюция утверждала: воевать нельзя!

Вместе с тем Ленин не отменяет и не снимает по-

становление Совнаркома, принятое накануие по докладу о холе мирных переговоров: постановление это по предложению Владимира Ильича тогда не было опубликовано, чтобы не помешать переговорам. В постановлении указывалось на необходимость вести пропаганду революционной войны и одновременно оттягнать переговоры — чтобы нисть выпрыш во времени: в те дин в Германии нарастали революционные события. Троцкий поддяее в этом и некоторых других тактических ходах хотел, увидеть непоследовательность и противоречивость общей легинской стратегии.

Нет, Ленин просто все предвидел и все взвесил иа точных весах теоретической мудрости и революционной

интуиции.

Анкета обезоружнла стороиников «революцноиной войны», сталкивала нх с суровыми фактами, хотя в большинстве эти люди не считались ни с какими фак-

тами и, как тетерева, бубнили свое,

Пропаганда революционной войны совсем не означала ведения ее. Пропаганда давала возможность морально и физически готовиться к такой войне. Она поднимала рабочих, крестьян на защиту социалистической Отчизим. Она ясно указывала большевикам на местах на необходимость создания красновардейских отрядов — основы новой армин, в то время как, чтобы не дразинть немцев во время переговоров о мире, печатать декрет о создании Красной Армин было нельзя.

Бухарин, Ломов, Урнцкий произносили громкие фразы о революционной войне. Ленин работал. Ленин готовил страну, армию к такой войне на случай, если империалисты вынудят Советскую Республику вести ее.

Владимир Ильнч понниал логику «левых». Поистне триумфальное шествие революции вскружило молодым головы. Они никак не хотели понять, что остались гигантской трудности задачи, решение которых не может быть трумфальным шествием с развернутыми знаменами. Первая на этнх задач — организация власти, производства. Только чрезвычайно тяжелым, напряженным, длительным трудом, высокой самодисципляной можно победить развал экономики, общества, вызваний войной. Для этого нужно работать и работать.

Вторая задача — международная. Наивно думать, что мы одолеем международный импернализм так же легко, как Керенского. Два хищника сцепилнсь между собой, и это обстоятельство дало нам возможность легко победить; очень счастливо сложившиеся условия прикрыли Советскую Республику от международного импернализма. Но нужно помнить — это ненадолго, и использовать любую передышку, чтобы организоваться,

вооружиться.

Па, политические и социальные корни фразы о революционной войне нетрудию объяснить. Однако Владен мира Ильича огорчало появление оппозиции в партви. Не туда направлена энергия людей. Каждый из клевых ведет немалую организационную работу. Это пока что сдерживало Ленина от удара по оппозиции с той же силой, с какой он бил по любой оппозиции до революции, в эмиграции, — по Мартову, Плеханову, Троц-кому...

Троцкий... С Троцким труднее. Нарком по иностранным делам до поездки в Брест высказал на одном засе-

дании свой лозунг: «Ни мира, ни войны».

Любой отсталый солдат, крестьянин скажет: ни мира, ни войны — это абсура, такого состояния быть может. Но Ленина краткий лозун Троцкого встревожил больше, чем рассуждения всех сторонников революцимной войны. Формула эта при всей внешией простоге — темная, зловещая, фарисейская, двойственияа — и нашим и вашим, она способна сбить с толку не только неграмотных солдат, крестьян, но, возможно, н и которых пролетариев, а в головах интеллигентов наверника создаст кашу. Просто и дьявольски хитро. Как всегда умел Гроцкий — простые истины запутать настолько, что лаже светлые головы не могли разобраться, где начало, где конец.

Троцкий пока что не высказался до конца. Что он имеет в виду? Демобилизовать старую армию? Разоружиться перед немидам!? Продемонстрируем миру: вог как мы осуществляем декрет революции о мире! И... откроем немцам форит? Берите Петрограл. Москву.

Украину.

Нет, Лев Давидович, так разоружаться, так демоби-

лизовать армию мы не будем!

Несколько дней назад Главковерх Николай Василье вич Крыленко, один из тех большевиков, которые ближе других к армии и лучше знают, насколько это больной организм, предложил отвести части с Румынского фронта. Лении тут же созвал в Наркомвоене совещание с представителями Генштаба и категорически высказался против отвода войск Румынского фронта. Более того, Владимир Ильич предложил срочно послать на фронт красногвардейские отряды Петроградского и Московского военных округов — пролетарскую гвардню и незамедлительно приступить к формированию десяти корпусов новой, социалистической армии. Там же говорил он о необходимости наладить работу железных дорог. особенно тех, что ндут к фронту, н послать фронтовым частям хлеб и лошалей: Ленин знал, что остановить немецкое наступление разваленная русская армия не в состоянии, но задержать, обескровить немцев, тоже не менее утомленных войной, может и тем самым принудит Вильгельма, Гертлинга и Кюльмана подписать мирный договор. Нужно сделать все, чтобы отступление не было бегством, чтобы отступающая армня вывезла оружие, нмущество. Нет. Лев Давилович, не может быть «ни мира, ни войны». Либо мир. либо война. Но нам нужен мир!

 Мы заключим мир, не обращая винмания ни на левых, нн на правых! — уверенио и почтн весело сказал

Владимир Ильнч.

Его собеседником был Горбунов. Он приехал в санаторий с кипой газет, в том числе иемецких, правда, недельной давности, их выменнвали на линии перемирия: через Швецию они поступали еще позже. Ленни просматривал спачала немецкие газеты, потом петроградские — большевистские, эсеровские. Отмечал большими восклициательными и своими характеримым знаками статьи, которые обязательно и ужио прочитать более винмательно. Все это были статьи о войне и мире. Просматривая их, он думал о складывающейся ситуации.

Выругал левых эсеров, входивших в правительство. Еще совсем недавно они были за мир, а теперь газетен-

ка нх затрубила в другой рог.

Секретарь Совнаркома привез немало фактов и документов, о которых нужно было доложить Председателю.

Ленин в первую очередь спросил:

Что, Николан Петрович, слышно из Бреста?

Есть несколько телеграмм Троцкого. Предложение о переносе переговоров в Стокгольм немцы отклонили, как вы, Владимир Ильнч, н предсказывалн.

 Но пусть международный пролетариат знает, что мы ведем переговоры под иемецкими штыками. Корреспондентов нейтральных стран тоже не допустили?

Не допустили.

М-да... немцы хотят взять нас за горло.

 Немцы отнесли начало переговоров с восьмого на десятое января. Есть подозрение, что они ведут тайные переговоры с Центральной Радой. Ожидается приезд Голубовича. От конкретных иаших предложений радоввы уклоянотся. Троцкий просит директиву: какую по-

литику вести в отношении Рады?

 Троцкому понадобились директивы? — удивился Владимир Ильич. — У Троцкого короткая память. Директивы ему даны твердые и ясные. На Совиаркоме. Николай Петрович, телеграфируйте украинским товарищам в Харьков, чтобы они ускорили посылку в Брест делегации ЦИК Советов Украины. А Троцкому дайте телеграмму... Так, чтобы ее прочитали и немцы, хотя, думаю, они читают все наши шифровки. Кайзеровские бандиты инкогда не гиушались инкакими методами шпионажа. А мы вынуждены пользоваться кодами царского генштаба. Напоминте Троцкому и немцам: Донбасс в руках ЦИК, Черноморский флот у ЦИК. Революционные части наступают на Кнев. Все это дает большее право ЦИК Советов Украины иметь своего представителя в мириой делегации, чем трем радам, вместе взятым

Так прошли пять дней ленинского отдыха.

Отдыха? На пятый день, десятого января, Ленин уже работал в своем кабинете в Смольном.

Первоочередная почта — из Бреста.

Старый друг Фриц Платтен, в апреле помогавший Владимиру Ильичу вернуться в Россию, провез через Германию группу политэмигрантов.

Телеграмма порвдовала Ленина. Едут марксистеки образованные люди, которых так не хватает. Правда, все ли они смогут в новых условиях включиться в практическую работу? Многие годы эмиграции оторвали подей от русской почвы. Некоторые сделались слишком интеллигентами. А это опасио. Интеллигент склонен заменять дело дискусскей, работу —разговором, склонен завес на свете браться и инчего не доводить до конца». Однако то, что люди возвращаются, — это хорошо. Да и социалисту Платтену полезио глянуть на русскую революцию своими глазами, а не только читать о ней в швейцарских, французских и немецких буржуазных газетах. Сколько нагородили там злобного обывательского, глупого враимя!

Троцкий сообщал: на основе анализа немецких газет

ои сделал вывод, что в Германии побеждает партия сто-

Да, эту информацию не назовешь приятиой. Лении наморщил лоб, делая свои пометки на телеграмме. Несовойственна ему была подозрительность к говарищам по партии. Но, учитывая позицию Троцкого и зная хорошо самого Троцкого, умещего виртуозом подбирать факты для защиты собственного мнения, сообщение его вытяляело подозрительно объективным. Очень похоже на правыу. Однако стоит проверить. Факт серьезный. Победа партии войны подтвердит леиниский тезис о трудностях революции на Западе, в Германии в том числе. Но в то же время подобиме сообщения, наверное, вдохновят бухарина и Ломова в их пропаганде революционной войны; разве не видите, что мириться с империалистами нельзя? У «свых» свяя логика.

Ленин оторвался от телеграммы и посмотрел на Боич-Бруевича, который пришел первым с неотложными бумагами, как только Владимир Ильич появился в кабинете, и теперь сидел напротив, наблюдал, какое впечатление производит на Ильича тот или иной доку-

впечатле

 Читали, Владимир Дмитриевич? Они хотят схватить нас за горло. Волчьей хваткой. Чтобы сразу задушить. Не дать нм повода схватить нас за горло — вот

сущиость нашей тактики.

— Приезжал из Ставки брат. Поверьте, Владимир Ильич, Михаил не пессимист. Генерал Боич-Бруевич всегда очень трезво оценивал военную обстановку. Но то, что он рассказал про наш фроит, признаюсь, меня испугало. Многие участки фроита совсем брошены войсками и инкем ие охраняются... Фроит открыт...

— Попросите у Миханла Дмитриевния докладиую, мнение назальника штаба много значит. «Левых» фразеров нужно бить фактами. Оценкой положения военспецами. Бухарив и Радек считают себя военими гератегами. — Владимир Ильнч иронически усмаг. Садуль просится на прием? Садуля иужно принять. У канитана светлая голова, хотя он из компании социал-шовинистов.

— Владимир Дмитриевич! Знаете что, батенька? Поезжайте вы на отдых в Финляндию. Я прекрасно отдохнул. Даже потолстел. Булочки, Молоко, И сиетири, Ког-

да вы видели снегирей?..

Англия, Франция, Америка не признавали больше-висткое правительство, но посольств из Петрограда не отзывали. По подсказке слидеров» не отзывали своих посольств и все другие державы, большие и малые, — Китай, Япония, Румыния, Бельгия. Ожидали падения большевиков. Посольства помогали контрреволюции.

Совнарком знал об этом, и некоторые из «левых» требовали высылки посольств. Лении был против вы-сылки. Это дало бы буржуазии лишиий козырь против Советского правительства и целиком изолировало бы

республику от внешнего мира.
Послы ожидали созыва Учредительного собрания, надеялись, что собрание изменит характер власти, вериет эсеров и меньшевиков.

Между тем время шло, революция ширилась и углублялась.

Наиболее умные дипломаты из буржуазных по-сольств и миссий понимали, что они сами поставили себя в иелепое положение: илом, грязью лжи и дезииформации затягиваются каналы связи с бывшим союзииком по войне. В конце концов, главная задача дипломатических представительств Антанты — не дать России выйти из войны, любыми средствами помещать подписанию мира с немцами.

У посольств было сложное и противоречивое положение: не делая ни одного шага, который могли бы истол-ковать как призиание правительства Ленина, все же найти возможности контактов с этим правительством. За это взялись частим образом, вроде бы по собствению изи индивительством бизинитание, член французской военной миссии Жак Садуль и представитель американской миссии Красию Креста полковиик Раймоил Робиис. Немиюто поэже спохватились англичане и тоже прислали неофициального агента — Локкарта. Но если Локкарт, шпиои, проного ателга — зокларта, по селя этокларт, шплов, про-вокатор, организатор контрреволюционных заговоров, вел двойную игру, то Робиис был честным и объектив-ным капиталистом, много ездившим по России и понимавшим иастроения масс. Он старался убедить Вильсона и государственный департамент в выгодности для Америки признания большевистского правительства, установления с ним дипломатических отношений, доказывал, что только таким призианием можио помешать русским заключить сепаратный мир. Еще более прозорливым и объективным был Жак Саруль. Он, пожалуй, первым из официальных лиц посольств и миссий установил контакты с Леннимм. Садуль был социальногом. Однако в разгар мировой войны, как и миогие западные социалисты, он стал «национальным оборонцем», патриотом Франции, поэтому считал своим долгом сделать все возможное, что в его силах, чтобы помещать подписанию мира между Россией и Геоманией.

Ленин не первый раз принимал Садуля.

За день до этого Ленин отказался принять французского социалиста Шарля Дюма. На его просьбу Владимир Ильич ответил письмом, в котором писал:

«Мы с женой с большим удовольствием вспоминаем о том времени, когда мы познакомились с Вами в Па-

риже, на улице Банье...

Я очень сожалею, что личные отношения между нами стали невозможными, после того как нас разделили столь глубокие политические разпогласия. Я в течение всей войны боролся против тенденции «национальной обороны», я всегда выступал за раскол, будучи убежден, что эта тенденция совершению разрушает социализм».

К этому социалисту Ленин обратился: «Дорогой

гражданин Шарль Дюма».

Жак Садуль при первой встрече начал разговор

именно с формы обращення. Холеный, с напомаженными усиками, в шикарном

мундире офицера французской кавалерин, не присажнваясь, в почтительной позе младшего перед старшим, какая дается светским воспитанием, Садуль объявил не без голдости:

Хочу, чтобы вы знали: я социалист.

— Я это знаю, — с улыбкой ответил Владимир Ильич. — Вам не кажется ито это создает, проблему об-

 Вам не кажется, что это создает проблему обращения офицера союзной мнссии к премьеру-социалисту?

Уточним: к социал-демократу-большевику. А бо-

лее точно: к коммунисту-большевику.

 Зная о вашей непримиримости к социалистамоборонцам и прочитав документы русской революции, я понимаю разницу между нами. Однако это не решает моей проблемы.

Ленин на минуту задумался.

 Давайте в наших отношениях примем обращение. которое ввела Великая французская революция.

Граждании?
Да.

Садуль засмеялся:

Вы мудрый человек, граждании Ульянов.

 Вы меня поставили в загруднительное положеине. Я не знаю; нужно ли премьеру рабоче-крестьянского правительства благодарить за подобный комплимент.

Они одновременно засмеялись, как люди, быстро поиявшие друг друга.

На этот раз Жак Садуль не был так параден, напомажен, как при первой встрече, он пришел в полевой форме, смекиув, что в Смольном, где все просто, в том числе и кабинет Ленина, где и люди все простые, энергичные, в шинелях, рабочих тужурках, вежливые, но без дипломатических хитростей, — что появляться здесь в парадном мундире или смокниге иелепо, выглядишь белой вороной.

Владимир Ильич предложил гостю единственное мягкое кресло, в котором на заседаниях Совнаркома неизменно сидел Троцкий — любил комфорт.

Капитан Садуль в этом кресле, закинувший ногу на ногу, выглядел совсем по-граждански, исчезло все военное, и Ленин шутливо отметил это.

Владимир Ильич сидел напротив за небольшим круглым столом — для секретарей — на венском стуле, бо-

ком, так, что левой рукой опирался на спинку. Вы не бонтесь, товарищ Лении, — Садуль време-

нами, будто забываясь, все же обращался со словом «товарищ», видимо желая сблизиться или завоевать симпатию, — что можете остаться в меньшинстве в своей партии? Я читаю русские газеты, имею разную информацию... Словом, не является секретом, что многие ваши коллеги занимают ниую позицию. — Садуль деликатио не уточнил какую. Уточиил Лении:

- Да. Группа левых коммунистов выступает за революционную войну. Мы не делаем секретов из нашей политики, из наших споров по стратегии и тактике революшин.

Садуля уже не удивляла ленииская искренность, **УДИВЛЯЛИ неожиданные** повороты его полемического мышления и исчерпывающие ответы на любой вопрос. Но все же; боится Ленин или не боится остаться в меньшинстве?

Владимир Ильич склонился к собеседнику, как бы

собираясь открыть тайиу, прищурил глаза.

- Скажите, гражданин Садуль, как вы думаете, какую позицию занимает господин Клемансо в наших спорах, за кого он - за Ленина? За Бухарина? Садуль удивился.

 Я не располагаю такой информацией. Я знаю одно: правительство и народ Франции хотят, чтобы Рос-

сия осталась верна союзинческому договору.

- Империалистическому договору? Вы хорошо знаете. что революция выбросила все подобные договоры на свалку истории. И вы хорошо знаете - не хитрите, гражданин социалист! - что Клемансо хлопал бы в ладоши, начни мы войну, о которой говорят мон молодые коллеги. Радовались бы Ллойд Джордж и Вильсон. Англичане прямо предлагали нашему Главковерху Крыленко по сто рублей в месяц за каждого солдата, который останется на фронте и будет вести хотя бы окопную войну. Какой цинизм! Торговля кровью. Мы не торгуем кровью рабочих и крестьян! Но революционная война с нашей стороны нужна империалистам не только потому, что русский фроит помог бы англо-американофранцузским хищникам загрызть немецкого тигра. Нет! Они приветствуют такую войну как великолепный повод задушить русскую революцию. А если это будет сделано руками Вильгельма, Гииденбурга, - ах. как хорошо для респектабельного господина Клемансо! Он не запачкает свои белые перчатки кровью русских рабочих и не накличет на себя гнев французского пролетариата.
  - Вы не вернте в революцию на Западе?

Лении поднялся со стула, обощел столик и стал в двух шагах от гостя, взявшись руками за лацканы своего изрядно поношенного уже пиджака.

- А вы можете дать гарантию, что на второй день после объявления революционной войны французский пролетариат выйдет на баррикады и французские солдаты повернут штыки против своей буржуазии, как сделали это русские солдаты?

Садуль молчал.

 Я спрашиваю относительно Франции. Не Германии. Вы молчите. И они молчат, наши «левые». Нет, граждании Садуль. - Лении прошелся во кабинету. -

я верю в революцию. Но Запал еще только беременен революцией. А на просторах Россин родился здоровый ребенок — соцналистическая республика Советов. Нам говорят: заключая мнр, мы помогаем немецкому империализму. А если мы будем воевать против иего? Кем мы станем? Агентами англо-французского империализма. Может, вы докажете мне, что ваш, французский империализм лучше немецкого? — Ленни остановился перед капитаном, нроинчески пришурившись.

Я не стану этого делать, товарищ Леини.

- Нет, вы, оборонцы, делали это в начале войны и на протяжении войны, когда лилась кровь русских, немецких, французских рабочих. Вы доказывали, что ваш империализм — ах. какая цаца!

- Мы протрезвели, товариш Лении.

 Кто — мы? Вы лично? Однако который раз вы доказываете, что мы не должны изменять господнну Клемансо. — Лении проинчески усмехнулся.

- Я это делаю по тем же мотнвам, что н вашн кол-

легн. Я надеюсь на революцию...

- Вы надеетесь, но вы не можете дать гарантии. Никто не может. А поэтому было бы непростительной, подчеркиваю, непростительной ошибкой строить тактику соцналистического правительства России на гаданье: наступит или не наступит европейская революция, особенно немецкая, в ближайшие месяцы. Нет, марксистски правильный едииственный вывод: со времели победы соцналистического правительства в одной из стран иужно решать вопрос исходя не на принципа, какому на двух империализмов выгоднее помочь теперь, а исключительно, я подчеркиваю, исключительно с точки зрения наилучших условий для развития и укрепления социалистической революции, начавшейся уже. Нам нужно окончательно сломить сопротивление своей буржуазии. А оно вылилось в гражданскую войну и в невоенные формы в саботаж, в подкуп агентов буржуазии, втирающихся в ряды социалистов. Нам иужно решить гигантские задачи социалистических преобразований в разоренной войной стране. А это задача не одного дня и не одного месяца. Для этого нужно время. Нужна передышка! Есть и другая сторона вопроса. Армия и народ устали от войны. Революция дала народу землю и мир. Солдат хочет пахать и засевать полученную землю. Солдат не пойдет на войну, какнми бы ультрареволюциониыми лозунгами мы ин призывали его. При полной лемократизацин армни вести войну против воли большинства солдат — авантюра. На такую авантюру ндут только империалисты. Мы не пойдем!

 Признаюсь, граждании Лении, ваши доводы заставляют задуматься. Логика ваша, как говорят, же-

лезная. Но вы не ответнии на мой вопрос.

- Не боюсь ли я остаться в меньшинстве? Ленин на мгиовение как бы задумался, ио тут же уверению сказал: — Нет, я не боюсы Я не могу остаться в меньшинстве. За мной — миллионы солдат, рабочих, крестьяи.
  - Я имею в виду ЦК вашей партии.

— Вы действительно хорошо информированы. Кем? Троиким? В ЦК я оставался в меньшинстве. В 1907 год, например. Тогда большинство большенство было за бойкот третьей Думы. Я защищал участие в ней, я дожазывал, что иовые условия требуют новых форм борьбы. Мы должин были пройти через хлев столыпинской Думы. Мы пройдем и через хлев цоть себе и позорного мира с немцами. Марксизм требует учета объективных условий. В чем коренное изменение этих условий? Есть, живет, укрепляется первая социалистическая республика. И потому теперь важнее всего и для нас, и с международной точки зрения сохранение этой республики. И мы никому не дадим втянуть нас в ловушку, в продолжение мипериалистической войны.

Жак Садуль заглянул в записную кинжку. Видимо, иекоторые вопросы были подготовлены им заранее.

 Но есть еще одна сила, которая, безусловно, скажет свое слово о войне и мире. Я имею в виду Учредительное собрание, созываемое на диях.

Ленин как бы про себя усмехнулся и, обойдя стол,

сел в свое рабочее кресло.

Садуль насторожился: не дает ли этим премьер по-

иять, что аудненция окончена?

Нет, Владимир Ильич выбрал из стопки аккуратио сложенных газет номер «Правды», заметио зачитанный: грубая желтая бумага выгерлась на сгибах.

— Газеты наши вы читаете не совсем аккуратно. Неделю назад в одной статье я цитировал очень известного социалиста, Плеханов для вас авторитет?

О, конечно!

— Так вот что говорил Плеханов еще в тысяча девятьсот третьем году. Послушайте, пожалуйста. Вот тут.

Точные слова Плеханова: «Если бы в порыве революционного энтузназма народ выбрал очень хороший парламент — своего рода chambre introuvable (бесподобная палата), то нам следовало бы стараться сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачные, то нам нужно было бы, - Лении интонацией подчеркиул эти и следующие слова, — стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели».

 Вы можете разогнать Учредительное собрание? почти ужаснулся Садуль.

Это будет зависеть от Учредительного собрания.

— Но это же террор! - Жаль, гражданин социалист, что вы повторяете иаших меньшевиков и эсеров. Когда-то они были согласны с Плехановым, а теперь кричат про «большевистский террор». А какой террор чинили они сами при Кереиском! В одну только минскую тюрьму Кереиский и Авксентьев засадили три тысячи солдат за «вредную агитацию». Это не террор? А расстрел руками Корнилова целых полков за иедостаточное воодушевление в войне? Это что? Разница только в том, что керенские и либерданы вкупе и влюбе с Корииловым чинили террор против рабочих, солдат, крестьян, а Советская власть принимает решительные меры против буржуазии, помещиков и их прислужников. Я вам советую присмотреться к российской революции более внимательно. Вы, мие кажется, могли бы понять, что она давно покоичила с парламентаризмом, который еще нигде не разжигал огонь революции, а всегда был средством обмана трудящихся классов. Российская революция в самом начале своем, в пятом году, создала небывалые еще в истории развития мировой революции народные организации. Это - Советы. Они - органы власти рабочих, солдат, крестьян. Они покрыли густой сетью всю страну. Не случайно буржуазия, помещики ведут смертельную борьбу против Советов. Да, мы были за Учредительное собрание. До Октябрьской революции. Тогда Учредительное собрание было бы лучше любых органов власти Керенского. Но теперь Советы, как всенародные революционные организации, стали на тысячу голов выше любых парламентов всего мира. Чего же вы хотите? Чтобы мы вернулись от Советов, к соглашательскому парламенту?! Вся власть Советам! — сказали мы и боролись за это. А теперь мы выполияем волю народа, который повсеместно говорит: вся власть Советам! Любое отступление - изменя революнии.

Садуль ин на одной из встреч ничего не записывал. считал неприлнуным репортерство при встрече на таком уровне, хотя до войны был журналистом. A тут, извинившись, записал что-то. Потом сказал:

 Вы непоколебимый человек, граждании Лении. Меня восхищает ваша убежденность. После встречи с

вами я чувствую себя большевиком. Французские социалисты не заявят мне протест. если я обращу вас в большевизм?

Салуль засмеялся.

На прошание Владимир Ильич спросил:

 Вы булете информировать о нашей беселе посла?

Капитан смутился. По своему положению он обязан это сделать. Но еще во время разговора он думал, что многое из того, о чем говорил Лении. передать Нулансу невозможно: не поймет посол, истолкует превратно его. Садуля, миссию, да и все равно инчего не передаст правительству. Однажды Нуланс уже сказал: «Мон депеши должны удовлетворять Клемансо». Таков стиль союзных дипломатов — лгать, искажать факты, чтобы угодить антибольшевистским настроениям своих руководителей. Легче, проше и выгодиее льстить великим, чем просвещать их. Депеши посла не однажды раздражали Садуля, Нет, не будет он передавать Нулансу содержание всей беседы. Зачем? Да, видимо, и Лении не хо-HET STORO.

Мой визит носит частный характер.

 Прошу вас передать в любой форме... Мы не просим буржуазные правительства признавать нас. Пройдет время — нас признают. Но не отвечать два месяца на мириые предложения Советского правительства, сделанные от имени великого народа, который пролил море крови в войне, исполняя союзинческий долг. - значит презнрать этот народ, в любви к которому фарисейски клялись господа Ллойд Джордж и Клемансо, Можете не передавать это правительству. Передайте французскому народу. И нашн мирные предложения. Наше обращение к правительствам и народам. Мы были против сепаратного мира. Нас вынуждают пойти на такой мир. Передав это народу Франции, вы окажете большую услугу российской и мировой революции.

Я обещаю вам, товарищ Лении, сделать это.

Владимир Ильич - глубокий психолог - верил в искренность Садуля, поэтому и принимал его охотно.

Ленин не ошибся: позже Жак Садуль стал коммунистом, другом Советского Союза и объективным историком Октября.

Над Невой кружила метель. Ветер швырял снег в окиа. В кабинете было холодиее, чем обычно, хотя и до этого здесь не перегревались — в Смольном экономили топливо.

Владимир Ильич набросил пальто на плечи.

Во выожные дии не хватало света: окна-то достаточно широки, но уж слишком толстые стены в бывшем Институте благородных девиц. Хотел включить стольную лампу, но электричества не было. Всего хватает — хлеба, угля...

Писал почти в полумраке, низко склонившись над столом. Радовался, что выдалась счастливая пауза, когда нет посетителей, никто не входит из своих, совнаркомовских, и можно продолжить начатую на рассвете этажом ниже, в квартире, работу над Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Декларация должна быть готова до созыва Учредительного собрания. С его трибуны еще раз будет объявлено народам России и всему миру:

«...Учредительное собрание всецело присоеднияется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных договоров, организации самого широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих иыне между собой армий и достижения, во чтобы то ин стало, революционными мерами, демократического мира между народами, без аниексий и без контрибуций, на основе своболного самоопределения наций»,

Ленин не сомневался, что Учредительное сообрание, избранное по дооктябрьским спискам, не поддержит политику Советской власти. Поэтому Декларация должна быть опубликована заранее, до созыва собрания, чтобы ее прочитали рабочие, крестьяне и сами убедились: Учредительное собрание тянет назад, к керенским, черновым, либерданам.

Работалось хорошо, с вдохиовением. Успокаивали свист ветра, долетавший в кабинет сквозь двойные рамы, легкий шелест снега в мембране заиндевевших стекол. Но вдруг насторожила тишина в самом здании.

Не было прежде такой тишины.

Владимир Ильнч прислушался. Бывало, когда вот так прислушивался, работая в одиночестве, то и через плотно закрытые двери слышал: Смольный гудит, как улей. Работа кипит. И это тоже радовало.

Удивившись непривычной гишине, Ильич подивлея из-за стола и вышел в комнату Управления делами. За барьером, в половине для посетителей, — ни души. И в рабочей части, за столами, не все сотрудники. Такое непривычное безлюдье даже карачльного красно-

гвардейца расслабило: он не стоял, как обычно, у двери, а сидел за ближайшим столом. Увидев Ленина, вскочил, смутился.

вскочил, смутилси.

— Садитесь, товарищ, — сказал ему Владимир Ильич: Ленину с самого начала не нравилось, что часовые
стоят у дверей — недемократично, но Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, наверное, у брата-генерала научившийся военному порядку, был неумолим, когда дело
касалось безопасности Ленина и членов Совнаркома. —
Что сегодия так тких?

Сотрудники как будто смутились, и Ленин насторо-

жился: не случилось ли чего необычного?

— Новый год, Владимир Ильич, — объяснила Мария Николаевна Скрыпник. — Людям хочется встретить Новый год. Традиция.

Ленин на секунду задумался, потом радостно ожи-

вился.

Я живу по новому календарю, поэтому забыл.
 Что ж, это прекрасно, когда люди готовятся встречать Новый год. Это прекрасно, — и довольно потер руки. — Хорошая традиция. Одна из тех, которые мы возъмем в новую жизнь.

Ленин ходил по комнате от барьера к двери и говорил о традициях вредных и полезных. Выкристаллизовывалась новая тема. Ах, как много нужно написать, объяснить, посоветовать! А времени не хватает. Все время и энергия уходят на главное — от чего зависит судьба революции.

«А что в такой революции, как наша, не главное? — думал Ленин. — Все главное. Но, конечно, в первую очередь земля и мир, учет классовых сил и союзников,

финансы и продовольствие».

Но не могут остаться без внимания и культура, традиции, психология. Сколько напластовалось в ней, в люд-

ской психологии, паразитического, крепостинческого, рабского. Даже некоторые социал-демократы, советские работники, могут, как говорят, «наломать дров» в вопросах, где, казалось бы обычная здравая логика полжна подсказать единственно правильное решение. Еще в «Халиле» Надежда Константиновиа рассказала Ильичу, что некоторые работники Наркомата просвещения высказываются против возвращения польскому народу Памятников старины и искусства, вывезенных паризмом за столетие раздела Польши и во время немецкого наступления.

Ленин вспомиил разговор с женой и тут же попросил Скрыпник поставить в повестку дия ближайшего заседання Совнаркома вопрос о возвращении Польше сокровищ национальной культуры. При этом заметил удивление на лицах комиссаров Управления делами. Понимал, почему они удивились: вся Польша оккупирована немцами, неизвестно, когда она будет освобождена, и вдруг такой вопрос. Да, видимо, это нелегко поиять. а между тем решение нужно не только польскому народу, но и нам, россиянам, — «просветителям», возжелавшим положить в свой карман чужое, и всем другим, одурманенным великодержавным чадом.

Все присутствовавшие в комиате были в шинелях. тужурках, бушлатах.

Холодно? — спросил Лении.

 Ничего, можно жить, Владимир Ильич, — ответил комиссар из матросов в черном бушлате. - На палубе бывает хололией.

 На палубе! — не выдержал часовой. — Посидели бы вы в околе...

Сказав это, солдат снова смутился: как он при Леиние ляпиул такое!

Владимир Ильич обратился к постовому:

- Значит, в околы вам, товариш, не хочется?
- А кому хочется, товариш Лении? Конечно, если надо...
- Вот-вот. Если надо. А теперь нам нужен мир, передышка. Вы, товарищ, спросите у наших «левых»: хочется ли им в окопы? Я посоветовал одному из них съездить на фронт. Так он теперь кричит, что Лении хочет выслать его из Петрограда, чтобы не дать вести агитацию за революционную войну.

Все засмеялись:

В большом помещении Управления делами было холодиее, чем в кабинете.

Владимир Ильич плотнее запахнул пальто.

— Холодио все же... Скажите товарищу Вонч-Бруевич... нет, безоглагательно – коменданту, что... как это ни тяжело... нужно найти возможность топить лучше. Попросим харьковских товарищей послать нам вшелоны с углем. Мы им благодарны за хлеб. Уголь в ветроградскую знму — тот же хлеб. Без угля мы погибнем. — Лении повернулся к Скрынинк. — В этот холодный послединй день старого года я с удовольствием выпал бы стакан горячего чаю... Крепкого, Мария Николаевна!

Но с чаем было непросто. В буфете не нашлось кусочка хлеба. Не было н сахара. Буфетчица, бывшая работница пекарин, со слезами сказала, что не понесет она Ильичу чай без хлеба и сахара — стыдно.

Секретарь Совнаркома понесла чай сама.

Лении был уже в кабинете. Писал.

Мария Николаевна тихо поставила стакан на стол, грустно вздохнула. Владимир Ильич вопросительно посмотрел на нее.

А хлеба нет. И сахара.

— Да, хлеба нет, — задумчиво согласился Ленин, имея в виду совсем другие масштабы. Отпил чаю. Похвалил. Но допить весь стакан ему не дали. Вошел Говбунов с телеграммой от Коыленко. Вер-

ховный командующий вооруженными силами республик ки сообщал, что румынские королевские власти арестовали Военно-революционный комитет 494 дивизии, окружили самую дивизию, пытаются разоружить.

Чрезвычайно взволновало Ленина это известие. Прочитав телеграмму, он бросил ее на стол и прошелся по

кабинету. Не удержался от крепких слов:

— Нет, вы полумайте, товариш Горбунов, какая беспардонная наглость проституток Антанты! Румыны думают, что могут безнаказанно чинить насилие над рускими солдатами... Над теми солдатами, которые три с половниой года проливали кровь, защищияя Румынию, не давая разорвать ее австро-немецким разбойникам. И вот — благодарносты! Нет-нет, господа! Наших солдат мы в обиду не дадим!

Лении сел к круглому столику, быстро написал: «В Народный комиссариат по военным делам

Предписывается арестовать немедленно всех членов

румынского посольства и румынской миссин, а равно всего состава служащих при всех учреждениях посольства, консульства и прочих официальных румынских учреждений».

- Николай Петрович! Подвойскому и Дыбенко.

Архисрочно! Пошлите мотоциклиста!

Горбунов глянул в бумагу, и на лице его отразилось

удивление. Лении заметил это и горячо сказал:

— Только так, товарищ Горбунов! На удар — удама акцию — акцией. Пусть инкто не думает, чтонас можно бить. Мы не позволим разоружить револющониме части! Господам империалистам не дадим во обиду ни одного нашего человека. Ультиматум румынскому правительству от Совета Народных Комиссаров! С категорическим требованием имем\_дленного освобождения арестованиых солдат и наказания тех, кто творит такое беззаконие. Скажите Сталину... Пусть сообщит Троцкому, нашей делегации в Брест-Литовске о конфликте с Румынией. Без сомнения: румыны отважились на подобные провокации не без поддержки кневской рады. Рада — калединцы, лакси империализма. Они пойдут на соглашение с румынами, с французами в с кайзеровщами тоже.

Румыский эпизод заставил сиова задуматься над соотношением сил в гражданской войне, начавшейся уже. Каледин, рада, коитрреволюционные заговоры... Ожидать нужно и не таких провохаций, с любой стороны, и самых хитрых комбинаций сил контрреволюции, внутренией и внешией. Поэтому чрезвычайно важно как можно быстрее заключить мир с Германией, тобы получить хотя бы недолгую передышку. Недепо и обидно тратить так много энергии, чтобы остудить горячие головы слевых». Но жизнь — борьба, только формы ее различии. Разве впервые приходится бороться одновременно и с врагами, и со своими — членами одной партин?

В вопросе мира компромисса быть не может.

Когда Горбунов вышел, чтобы выполнить поручения, Владимир Ильич иекоторое время стоял перед

окном. Метель хорошо успокоила,

Он был человеком глубоких эмоций, но умел самые ляжелые эмоцин подчинять грезовому рассуждению, разуму. Любое событие маходится в диалектической взаимозависимости со миогими другими событиями. Не была еще дописана Декларация прав трудящегося и экс-

плуатируемого народа, не было еще доклада делегации о новых немецких требованиях, но Ленин уже предвидел такой ультиматум, и в голове его складывались тезисы о неотложной необходимости сепаратного аннексионистского мира. Он приводил в стройную систему мысли, высказанные Садулю, коллегам по Совнаркому и Центральному Комитету.

Несколько минут Ленин напряженно работал, хотя со стороны могло показаться, что человек отдыхает, наблюдая причудливый танец снежинок. Однако теперь не время для чистой теории, любая мысль требует практи-

ческого свершения.

Нужно, чтобы Исполнительный Комитет Советов и Совнарком без лишних дискуссий, к чему склонны некоторые товарищи, одобрили арест румынского посольства.

Владимир Ильич позвонил Свердлову, С Яковом Михайловичем всегда легко договариваться. У этого человека великолепное большевистское чутье, он умеет понять любую мысль, как говорят, с полуслова. Никто, пожалуй, так горячо не приветствует агитацию, за мир, как Свералов, и никто так елко, саркастически не разоблачает заскоки «левых» и «замысловатые», как у авантюрного игрока, зигзаги Троцкого.

Нужно было связаться с Могилевом, с Крыленко, чтобы уточнить детали и сообщить текст ультиматума; его необходимо передать румынам по всем каналам, из которых армейская связь, возможно, самая надежная.

Ленин, что делал часто, сам пошел в аппаратную: из

коммутатора легче дозвониться до Ставки.

Пока станция вызывала далекий Могилев, Владимир Ильич заметил, что у одной из телефонисток заплаканное лицо. Кто мог обидеть довушку? А вдруг кто-нибудь из комиссаров Смольного? Пришибеевщина — ох. какая она живучая! Прощать чиновничье хамство в советском аппарате недопустимо. Выкорчевывать его нужно с корнем.

— Что с вами? Вас кто-то обидел? — обратился Ле-

нин к телефонистке.

Девушка расплакалась. Объяснила другая телефонистка, женщина постарше:

 У нее мать тяжело заболела. На станции Дно. А она не может выехать. Не дают билета.

Владимир Ильич задумался.

 А если я напишу начальнику вокзала, чтобы вам лали билет? Поможет это?

Девушка просияла и выкрикнула с радостной детской непосредственностью:

 Поможет, Владимир Ильич! — И тут же застыдилась. испугалась. — Ой! Как мне благодарить вас!

— За что? — удивился Ленин, садясь рядом с телефонисткой к коммутаторному столику и доставая из кармана блокнот.

Дела наплывали одно на другое. Но в четыре часа, с опозданием всего на несколько минут, Владимир

Ильич спустился на второй этаж, в свою квартиру.

Обедали на кухие, за небольшим белым столиком. Кстати, там было тепло и можно было отогреться после довольно прохладного кабинета. Владимир Ильм ошутил это приятное тепло, бодрящее после колода, удовлетворенно потер руки, переступал с пяток на носки — разминка ног. Со стороны можно было подумать, что человек только что окончил легкую и приятную работу и теперь отдыхает в ожидании сытного обеда. Он действительно прошел к плите, подиня крышку кастроли. Аппетитно вдохнул пар от супа. Похвалил:

Ах, как вкусно пахнет! — и признался искренне

и просто: — Проголодался сегодня. Холодно. — Ты мерз? — заботливо спросила Надежда Кон-

стантиновна.
 Нет. В кабинете тепло. Сегодня в совнаркомов-

ском буфете не было хлеба.

Надежда Константиновна и Мария Ильинична смолчали, но с грустью подумали, что позавтракал Ильич в
половине восьмого, а теперь четыре, и Предселатель

Совнаркома не смог получить к чаю куска черного хлеба.

Суп был жиденький — две картофелины, пригоршня пшена, но пакнул действительно аппетитно: умелая повариха заправила его поджаренным на каких-то двух ложках растительного масла луком и положила раз-

ные травяные, одной ей известные приправы.
После нескольких минут обеденного отдыха с разговорами о еде Ленин снова переключился на заботы

иного масштаба.
Мария Ильинична попыталась вернуть его в отдых:
— Рабочне Выборгского района приглашают тебя, Вололя, и нас с Надей на встречу Нового года.

 К рабочим обязательно поедем. Я постараюсь провести Совнарком в темпе. Думаю, товарищи согласятся... перед Новым годом... Правда, повестка дня пополнилась архисрочным и тяжким вопросом. Румыны учинил провокацию против нашей революционной дивизии. Мы арестовали персонал румынского посольства. Маняша, проследи, пожалуйста, чтобы ультиматум Совнаркома румынскому правительству появился в «Правде» завтра и обязательно на первой полосе.

Однако Совнарком в тот вечер не собрался. Ленину позвонил нарком земледелия Андрей Лукчи Калягаев и казал, что члены правительства — левые эсеры — присутствовать не могут, у них свое, эсеровское заседание. По какой причине такая срочность? И какие дела партии эсеров могут быть важнее общегосударственных?

Пенін уважал Калягаева, человека делового, серьезност, вающего крестьянство и землю. Ленни любил людей правдивых, даже если те заблуждались в своих
взглядах, таким считал Картагаева. Но на этот раз но
воверил левому эсеру. Из узкопартийных соображений
Калягаев лгал. У наркома кватило такта и порядочности сообцить Предеслагелю Совиваркома, что он и его
коллеги не явятся на заседание. Но у него не кватило
духу признать, что это обычный саботаж, нелепая демонстрация. На вчеращием заседании Совиаркома левые эсеры учинили скандал, вплоть до протеста, в связи
с телеграммой Ленина командующему советскими войсками по борьбе с калединщиной Антонову-Овсеенко.

Штаб Ангонова помещался в Харькове. Революция победила. Но фабрики и заводы еще находились в руках буржуазин, рабочий контроль над производством не сразу и не повсюду вступал в силу. В ответ на введение восьмичасового абочето лия харьковские капита-

листы задержали рабочим зарплату.

Рабочие пошли к Антонову-Овсеенко, зная, что он — нарком Советского правительства и что его прислал Ленин.

Харьковский ревком, куда обратился Антонов, проствовать по-революционному. Вызвал к себе в поездпятнадцать крупнейших капиталистов и потребовал от ник вмедленно найти одии миллион рублей и рассчитаться с рабочими. Капиталисты отказались.

Владимир Алексайдрович, осужденный царизмом из смертную казьь и убежавщий с самой страшной каторги, на которую загоняли «помилованных» смертников, люто ненавидел эксплуататоров, всех прислужников царизма, по действовал в революции всегда законно и гуманно. Он тут же арестовал харьковских капиталистов, сказав им вежливо, не без юмора:

«Господа, если вы завтра не рассчитаетесь с рабочими, послезавтра я пошлю вас в шахту. Вам будет полезно узиать, как «легко» достается хлеб рабочему».

Деньги были найдены. А Ленин, получив сообщение об этом инциденте, сразу же, до того еще, как капиталисты были освобождены из-под ареста, послал Антоно-

ву-Овсеенко телеграмму:

ОТ всей души приветствую вашу энергичную деятельность и беспоиадную борьбу с калединцами. Вполне олобряю неуступчивость к местным соглашателям, сбившим, кажется, с толку часть большевиков. Особенно олобряю и приветствую арест мыллонеров-саботажников в вагоне 1 и 2 классов. Советую отправить их на полгода на принудительные работы в рудники. Еще раз приветствую вас за решительность и осуждаю колеблюшихся».

Кто-то из левых эсеров проиюхал про эту телеграмму. Нарком юстиции Штейнберг сделал официальный запрос на Совнаркоме. Мол, Антонов превышает власть, а Ленин его поддерживает, более того, благословляет на

незаконные действия.

Эсеры нскали зацепки для обструкции. Выглядело смешно: люди, еще недавно признававшие, по существу, единственный метод борьбы — террор, швырянье бомб, вдруг изображают из себя законинков. Пожалели капиталистов. А рабочих, дорогие товарищи, вам не жаль?

Ленину очень хотелось вчера дать бой левым эсерам. Но он не стал громить их; зная, что члены правительства - большевики - поддержат его, он тут же, на заседании, пока кто-то выступал, написал и предложил проект постановления о взаимоотношениях Антонова-Овсеенко с Советским правительством Украины и с чрезвычайным комиссаром Совнаркома на Украине Серго Орджоникидзе. Левые эсеры согласились с постановлением. Однако, выходит, не успоконлись. Хочется им помутить воду. Возможно, не понравилась им и другая телеграмма, которую Ленин посчитал необходимым послать Антонову сразу после заседания, чтобы сообщить суть решения Совнаркома. Владимир Ильич не мог не подчеркнуть своего удовлетворения действиями командующего: «СНК выражает уверенность, что т. Антонов будет действовать впредь, как и прежде, в полном контакте с той центральной украинской Советской властью. которую СНК приветствовал, и с назначенным Советом Народных Комиссаров чрезвычайным комиссаром».

Разговор с Калягаевым при всей его корректности испортил Ильичу настроение.

Мальчишеские выбрыки! Глупая обструкция! Нельзя бороться с анархической распущенностью, недисциплинированностью во всех учреждениях, если не будет дисциплины в Совнаркоме! Члены правительства опаздывают на заседания, некоторые без достаточно уважительных причин не появляются совсем. Троцкий, например, может подняться и уйти при обсуждении самого горячего вопроса. Сталин часто выходит курить.

Еще несколько дней назад Владимир Ильич дополнил повестку дня вопросом об открытии заседаний Совнаркома в точно назначенное время. Кажется, все дружно поддержали. И вот — пожалуйста. Не только опоздание, а саботаж заседания, очень нужного: «румын-

ский вопрос» просто невозможно откладывать. Владимир Ильич, раздраженный и озабоченный, хо-

дил по кабинету. Электростанция давала свет очень неровно: то лампочки горели нормально, то вполнакала - невозможно даже читать. Временами свет гас совсем. Тогда использовали свечи, благо товарищи запаслись ими.

Люстра и настольная лампа горели тускло, в каби-

нете, по существу, стоял полумрак.

Ленин думал. Он умел сосредоточиться на одном, главном. Но это лучше удавалось, когда садился к столу с лежащей перед ним бумагой. Или на трибуне. А в таком вот полумраке или в кровати, когда ложился спать, думается об очень многом: о самой высокой политике и об очень конкретных людях — о рабочих, солдатах, сотрудниках или своих близких.

«У Маняши старенькие ботинки, а морозы крепчают. Как и где раздобыть ей хорошие теплые ботики?» «Нужно написать о речи Вильсона в конгрессе. Его

четырнадцать пунктов — условия мира — обман целью усыпить бдительность народов и замаскировать сговор империалистов против республики Советов!»

«Открытие Учредительного собрания активизирует контрреволюцию. Возможна попытка переворота. Поднять красногвардейские части. Укрепить особый пуле-

метный батальон».

Вспомнил, как недавно к нему приходил военный врач и жаловался, что от хлеба, выпекаемого в Петрограде, раненые не выздоравливают, а заболевают хуже - от примесей, добавляемых в муку для большего припека. Добавки такие узаконены при Керенском. За пекарнями слабый контроль. «Что там добавляют? Поручить Шлихтеру проверить. Хлеба мало, но хлеб должен быть здоровым!»

Нити лампочек стали совсем тускло-красными. Ленин грустно посмотрел на них. Придется снова работать

при свечах.

«Товарищи Антонов и Орджоникидзе! Угля! Угля! И хлеба! Богом прошу, хлеба! Иначе Питер может закоченеть».

«А Надя кашляла в прошлую ночь».

«Хорошо. Постановление по Антонову мы дополним. Создадим революционные трибуналы, и они будут безотлагательно рассматривать каждый случай назначения на принудительные работы, определять срок пребывания на работах или освобождать арестованных».

«Что ж, сегодня будем отдыхать. Новый год, Поедем к рабочим».

Владимир Ильич вышел в помещение Управления делами.

 Мария Николаевна, Совнаркома сегодня не будет. Позвоните наркомам, кому можно... И идите домой. С Новым годом вас. Счастья вам. Только дайте мне протокол. Я распишусь, что точно вовремя явился на заселание, которое не состоялось по вине левых эсеров.

Новый год начался ясным морозным днем. Утреннее небо слепило первородной синевой, таким оно редко бывало над Питером, обычно его туманили дымы тысяч

труб - заводских, жилых домов.

В это утро тоже дымили трубы, но не так густо, дымы были прозрачно-белые, не расплывались, полнимались в небо тонкими столбиками и незаметно таяли там - ни сажи, ни копоти; нетрудно догадаться почему — большинство кочегарок перешло на дрова.

Выйдя на прогулку, перед тем как подняться в кабинет, Владимир Ильич полюбовался небом, обратил внимание на особенность дымов и снова подумал про уголь. Дрова могут согреть людей, но на дровах не сваришь металл, не выкуешь плуг и штык. Да и как их заготовить, дрова? На чем привезти? Хотя, пожадуй, стоит

подумать, нельзя ли использовать извозчиков. Подсказать Петроградскому Совету, пусть подсчитают, сколько в городе лошадей. Чем их кормят? Нет ди запасов фуража, из которых можно было бы выкроить часть для фронта?

Прекрасное утро, но мороз беспощадный. В таком пальто в январе можно гулять в Женеве, но недолго погуляешь в Петрограде. Надеть бы тулуп, как у того

дворника, что лениво расчищает снег.

Дворников нужно заставить чистить улицы. Вчера вечером, после пурги, едва добрались на Выборгскую сторону. Этак город может замести настолько, что не выйдет ни один автомобиль, остановятся трамваи.

Надо проверить готовность автомобилей военного округа и штаба Красной гвардии. Как с бензином? Пусть бы весь бензин был в одних руках. В автомобильном отделе ЦИК. Под контролем Свердлова бен-

зин не потечет направо или налево.

После бесславной кончины Учредительного собрания необходимо принудить Якова Михайловича поехать отдохнуть и подлечиться. Нехорошо кашляет председатель ВЦИК. Так кашляли некоторые товарищи в эмиграции. Ленин с грустью подумал о тех, кто не вернулся из эмиграции, из Сибири, не дожил до победы революшии.

Короткая прогулка взбодрила и зарядила энергией, Ильич весело поздоровался с часовыми у своего кабинета, поздравил с Новым годом. Это обрадовало обоих - солдата и красногвардейца. Какой-то не очень умный агитатор сказал им, что все праздники, в том числе и Новый год, отменяются, Смутил людей, Как же так? Будто бы Новый год только церковный празлник.

Ветер на дворе утих, и в кабинете потеплело. От тепла становится уютнее. От тепла и от ясного неба за окном. Скоро взойдет солнце, и все в кабинете будет залито светом. При таком свете хорошо работается.

День был заполнен, как, пожалуй, все остальные дни двух месяцев жизни республики: телеграммы, письма, телефонные разговоры и люди, люди, люди... Са-

мые разные, с разными делами; абсолютное большинство этих дел требовало неотложного решения.

И Ленин ничего не откладывал, а если поручал дело кому-то из помощников, то всегда давал обстоятельные указания, часто письменные,

Работалось весело. Такой душевный подъем Владимир Ильну любил, ибо видел, как его настроение передавалось другим: наркомам, управляющим делами, секретарям, телефонисткам, посетителям. А это создавало

настрой общего вдохновения.

Но можно представить, каких усилий стоило Ильниу с такой энергией заниматься практическими вопросами рождения нового строя, нового государства и одновременно, используя каждую паузу, разрабатывать теорименно, используя каждую паузу, разрабатывать теоризого государства, писать теорегические работы! Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа насоходимо не позже как последатра представить ЦК, ЦИК, фракции большевиков Учредительного собрания. А она еще не совеем готова. Когда дописать? И тут же, как морские волим, захлестывают мысли про тезисы о мире. Нужию как можно скорее объекцить невозможность среволюционной войны», пропаганду которой активно и открыто начали «левые».

А тут еще инциденты, как этот, с румынами. Не все, выходит, понимают и одобряют те решительные меры, которые пеобходимо было принять и которые вчера были принять. Даже заместителю наркома иностравных дел Залкинду пришлось долго и терпеливо доказывать, что иного решения быть не могло и не может. Пусть знают румыны, французы — правительства всех страи, куда война занесла русских солдат, что Советское правительство инкому не позволит безнаказанно

чинить над ними насилие.

Ленин обрадовался приезду украинцев и сразу их принял. По разным каналам — через большевиков, екавших в Харьков, через Антонова и Орджонкидае — Ленин настойчиво рекомендовал украинским товарищам быстрее направить делегацию в Брест-Литовск на переговоры о мире.

Он начал беседу с главного:

— Очень прошу: не затягивайте отъезд в Брест-Литовск. Ваше присутствие там очень важно. Совятаком через свою делегацию добился, чтобы немецкие, австрийские хищинки выслушали делегацию Советов, осуществяляющих контроль над большей частью Украины. Имела значение познция Турции и Болгарии, которые не могут не считаться с тем, что Черноморский флот у Советов. Это вам серьезный козырь. И вы им бейте. Четверной союз трещит. Для Болгарии и Турции заключение мира с Росспей и Украиной — полный выход из войны. Им хочется вырваться из львиных объятий Германии, и мы должны использовать противоречия в самой коалиции. Но самый важный наш и ваш козырь - крах Рады. Если украинским советским войскам удастся в ближайшее время, до подписания мира, взять Киев, власть контрреволюционной Рады станет фикцией. Немцы вынуждены будут подписать мир с Советской Россией, с Советской Украиной. Возможно, с Советской Эстонией. Вчера в Ревеле собрались члены Эстляндского комитета партии большевиков. Я посоветовал товарищам подумать над тем, чтобы провозгласить Эстонию независимой советской республикой. Эго очень важно, мы сможем поставить кайзеровцев перед фактом и сорвать их намерение аннексировать прибалтийские земли. Возможно, к вам присоединится делегация Эстонии. Сожалею, что белорусские товарищи пока что не провозгласили Белорусской Советской Республики. На пути немецкой экспансии встанет союз советских республик, союз освобожденных от эксплуатации народов. В Брест-Литовске ваша первейшая практическая задача - поставить под сомнение полномочия делегации Рады, состоящей в заговоре с Калединым, с Клемансо, с Румынией. Позиция Рады придала румынам смелости, и они пошли на наглую провокацию против наших частей. В случае, если Киев не будет взят и ситуация сложится не в нашу пользу, не дать сговориться с немцами за спиной у советских делегаций. Ошибка Троцкого — признание им полномочий делегации Рады.

Ленин называл факт признания мягко — ошибкой, хотя, зная позицию Троцкого, понимал, что это не ошиться ка. Однако соотношение сил в ЦК, где будет решаться вопрос мира, не давало возможности назвать определенные действия своих коллег так, как характеризовал выступление некоторых из них в эмиграции. Там была теория, здесь — практика в чрезвычайно сложных условиях.

Все же Ленин высказал свое мнение об «ошибке» Троцкого:

— Боюсь, дорого нам будет стоить эта ошибка, помулал, задумался на мит, заключил: — От ошибок никто не застрахован. Но есть ошибки и ошибки. Работники Харьковского Совета, конечно же, ошибались, когда возник конфликт рабочих с капиталистами. Товарищ Антонов очень правильно поправил их. Ленина чрезвычайно интересовало положение на Украине. Борьбу за мир нельзя было оторвать от укреиления Советской власти в России, на Украине, в Белоруссии. в Эстонии, в Закавказье.

Как организуются Советы в городах, в селах? Как Харьков? Как Донбасс? В надежных ли руках Одесса и флот? Какие социальные силы стоят за Центральной Радой? Ее военные силы? Как организовывается украниккая Коасиая Аомия?

По военному положение украинские товарищи были потоговлены основательно. Отвечали на все вопросм со знанием дела. Владлимр Ильич вниманием, с каким слушал делегацию, выказывал удовлетворение. Украинев удивило детальное знание Лениным района боевых действий против националистических формирований Центральной Рады, его советы не только общие—по стратегии, но и тактические. Затонский даже пошу-

 Можно подумать, Владимир Ильич, что вы только что из штаба наших войск и прошли с их эскадро-

нами от Харькова до Киева.

Лении одобрил назначение командующим войсками Украинской Советской Республики Юрия Коцюбинского. Владимир Ильич хорошо поминл двадцатидвухлетнего прапоршика, боевого комиссара Петроградского БРК, начальника Красной гвардии Московско-Нарвского района, очень энергично действовавшего в решительные моменты Октябрьского восстания — сельмого, восымого поября и особенно одиниадшатого, в день юнкеркого мятежа. В тот день Кошобинский лично докладывал Ленниу о боях против юнкеров. Владимир Ильич еще раньше знал, что комиссар — сын известного писстеля, которого они с Надеждой Констатиниовной с интересом читали в оритинале, по-украински. Сказал товарищам, что Михайло Кощобинский мог бы гордиться таким сыном. Теперь он повторил это делегации, добавил:

 Наше счастье, что в революцию идут такие интеллигенты. Нам нужно бороться за каждого образованного человека, преданного своему народу, понимающего его душу.

Однако Ленина интересовало не только военное положение.

 Сколько в районах, находящихся под контролем Советов, добывается угля? Данных таких у делегации не было.

Владимир Ильич, сидевший напротив украинцев за маленьким столиком, заметно помрачнел. Потрепал бородку, потер виски, как делал всегда, когда подступала головная боль. Поднялся с кресла, прошелся по кабинету.

Остановился у карты бывшей Российской империи. задумчиво провел взглядом от Петрограда до Владивостока, вернулся назад на запад, остановил взгляд на Украине, как бы окинул ее степные просторы. Повер-

нулся к делегации.

 Нам нужно убедить каждого рабочего, каждого партийца, что учет и контроль — главная, я подчеркнул бы, самая главная экономическая задача каждого Совета, каждого потребительского товарищества, фабрично-заводского комитета. Учет и контроль повсеместно, всеобщий, универсальный: за количеством труда и распределением продуктов. В этом сущность социалистических преобразований. При переходе к социализму учег и контроль могут быть только массовыми. Победить пережитки проклятого капиталистического общества можно участием массы рабочих, крестьян, солдат в учете всего, что производится и потребляется, в контроле за богатыми, за мародерами, за хулиганами. В России, на Украине хватит хлеба, железа, леса, шерсти, если мы установим всенародный контроль, деловой, практический. Победить эксплуататорские классы нужно не только в политике, но и в повседневной экономической жизни. Никакого прощения врагам народа, врагам трудящихся! Вот почему я поддержал энергичные революционные действия товарища Антонова против харьковских капиталистов, которые, безусловно, все калединцы, саботажники. Как и в борьбе с Калединым, с Центральной Радой, мы должны объединить наши силы и в борьбе с голодом, хватающим костлявой рукой авангард революции — пролетариат Петрограда, Москвы. Мы благодарны украинским Советам за помощь. Но хлеба и угля нам нужно больше. Больше, товарищи! Думаю, было бы правильно, чтобы при Совнаркоме находился постоянный представитель Украины. Советский посол. Мы послали к вам Серго Орджоникидзе. Настоящий большевик! А вы оставьте в Петрограде, — Ленин с доброй улыбкой посмотрел по очереди на членов делегации. - товарища Затонского. Согласны, Владимир Петрович?

Затонский обрадовался и смутился от неожиданного предложения.

- Считаю за честь работать рядом с вами, Владимир Ильич.

- Будем решать вопросы без комплиментов и высоких слов, товарищи, - сказал на это Ленин. - Таким должен быть стиль работы всех советских учреждений.

Шахрай поддержал идею Ильича: конечно, Украина должна иметь представителя при Совнаркоме. Медведев сказал, что нужно посоветоваться с товарищами в

Харькове. Ленин согласился:

- Безусловно. Свяжитесь по прямому проводу. Но самое главное - не оттягивайте выезд в Брест. Я передам Троцкому, Крыленко, Залкинду, чтобы они как можно скорее договорились с немцами о вашем приезде.

5

Вошел секретарь Горбунов.

- Владимир Ильич, с вами хочет говорить американский посол.

На лице Николая Петровича удивление: звонит лично посол государства, не признающего Советского правительства и до сих пор не сделавшего ни одного шага к установлению хотя бы каких-либо отношений, если не считать частной инициативы Робинса. Горбунов не понимал причины неожиданного звонка. Ленин сразу догадался. Усмехнулся над удивлением секретаря и нал вынужденным демаршем Френсиса. Представил, как нелегко было спесивому американцу обратиться к премьеру Советского правительства.

Ленину хватило одной минуты, чтобы выработать план разговора. В дипломатии имеют значение не только слова, их смысл, но и форма диалога - тон, паузы и многое другое. Нельзя взять трубку слишком поспешно, но нельзя и испытывать терпение самолюбивого собеседника.

Владимир Ильич снял трубку телефона, сказал порусски: Я слушаю.

В трубке, где было меньше посторонних шумов, чем вчера. — хорошая погода! — пророкотал английский баритон:

Господин премьер-министр?

Владимир Ильич ответил по-английски:

Да, Ленин. Я слушаю вас.

 Господни премьер... — Голос Френскас словио прервался, не по вине телефона, консчно. Лении почувствовал, что дипломатический лев, съевший зубы и слизавший язык в разговорах с королями, президентами, премьерами, волнуется, снова усмехнулся, повторил;

Я слушаю вас, господин посол.

— В качестве дуайена дипломатического корпуса я имею честь просить вас, господин премьер-министр, принять послов в шестнадцать часов. Мы считаем своим долгом вручить правительству вашей милости мемрандум по случаю беспрецедентиби акции — ареста нашего коллеги посланника Диаманди и членов румынского послольства.

Ленин внимательно слушал, отмечая, что волнение в голосе Френсиса исчезает и появляются угрожающие нотки; так говорит человек, привыкший диктовать свою волю или, точнее, волю своей страны.

Ленин сказал спокойно, вежливо:

— Господни посол, я не начинаю наш с вами разговор с протеста и возмущения Советского правительства действиями румынских властей. Я согласен: для того чтобы выслушать мнение обеих встреча. Ровно через час я дам вам ответ, смогу ли принять послов.

Положив трубку, Ленин весело посмотрел на Горбунова, который, хотя и не понимал по-английски, наконец догадался, что взволновало посла, о чем шла беседа.

— Что ж, — сказал Владимир Ильич, потирая руки — не от удовлетворения — от некоторого возбуждения, — будем, Николай Петрович, готовиться к дипломатическому приему, учиться новому делу. — И, заметив, что Горбунов не все понимает, объясния: — Просится весь корпус.

— Из-за румын?

— Да.

Будут протестовать?

 Будут. Но и мы получим возможность высказать протест и защитить наших солдат так, чтобы это стало известно мировой общественности.

Не поднимут ли шум некоторые из наших?

Кто? Бухарин? Урицкий? Пусть пошумят.
 Их нужно приучать к мысли, что мировая революция не произойдет завтра. Нам придется говорить с капиталис-

тами не только языком пушек. Придется садиться с ними за стол переговоров, так, как мы ссли с немецкими мипериалистами. И мы должин научиться вести любые переговоры — о мире, о торговле, — лучше, чем ведет их Троцкий в Бресте. Не скажу, как долго, но сосуществовать нам придется. Поэтому учитесь организовывать дипломатические приемы, дорогой Николай Петрович, — засмежляся Владимыр Ильич.

— Что для этого нужно?

 Сегодня? — Ленин на минуту задумался. — На посты в Смольном больше матросов. Матросы производят впечатление. А в комнате секретарната — вешалки для посольских пальто и шуб. Не принимать же их в шубах.

Что принять послов необходимо — Ленин решил сразу, во время разговора с Френснсом. Послы стры Айтанты выпуждены пойти на первый контакт с Совнаркомом. А это уже в определенном смысле косрещное признание ле-факто власти большевиков — что бы потом ни говорили. Нельзя считать серьезными левацкия крики о том, что, дескать, с буржуазей у пролегарского правительства не может быть никаких контактов. Глупости! Живи на одной планете, мы вынуждены со-

существовать, товарищи «левые»!

Наконец, Ленин не боялся, что пролетарии мира осудят акцию Совнаркома в ответ на руммнекую провокацию — арест русских революционных солдат. Наоборот, был уверен, что солдаты воюющих стран будут приветствовать это. А потому нужно придать инциленту наибольший резонаис. Факт приема послов Председателем Совнаркома раструбят все западные газеты. Сенсация, И нам это на пользу.

Владимир Ильнч тут же позвонил Сталину, проицфинровал о разговоре с Френсисом и повторно попросил срочно связаться с Брестом и дать знать делегации о конфликте с Румынским королевством, о принятых Совнаркомом мерах. Вчера Сталину не удалось связаться, или, может, он не придал инциденту такого

значения, какое придавал Ленин.

 Попросите, чтобы представитель делегации после четырех был у прямого провода. Мы сообщим о результатах переговоров с дипломатическим корпусом.

Ленин связал все в один узел. Срочность информации необходима не только для учета делегацией всех аспектов в переговорах, но и для того, чтобы о реши-

тельных мерах в защиту революционной дивизии узнали немцы. Пусть попадет в газеты Четверного союза: вот как Советское правнтельство заботится о боеспособности фронтовых частей. Такие факты могут прину-

дить Кюльмана быстрее подписать мир.

Послов следует принять — сомнения не было ин на миг. Но Френснсу нужно было дать понять, что, во-первых, не сыу назначать время, во-вторых, превмер считает необходимым посовстоваться с правительством. Прием не должен оказаться малозначительным фактом. Лении совстовался с членами ЦК, Совнаркома. Почти все поддержали Председателя Совнаркома. Даже Николай Иванович Бухарии, который, как никто, умензапутать самый простой вопрос, создавать проблемы и учинять обструкция, неожиданно согласился, что послов ичжно принять.

Рассудительный Свердлов сказал, что время приема готит менять. Нет сомнения, что Френсис в своей типично американской самоуверенности сообщил послам, что прием будет в шестнадцать. При вынешней телефонной связи в Петрограде и из-за дезорганизации курьерской службы в самих посольствах ему нелегко булет за каяких-то вла-три чася оповестить послов о

новом временн.

сегодня в 4 часа дня.

Ленин согласился: поскольку мы заинтересованы в присутствии всего корпуса, создавать трудности не

нужно. Рове

Ровно через час Ленин позвонил в американское посольство. Но связаться с Френсисом не удалось. Тогда Владимир Ильич написал записку на английском языке:

«Дэвиду Р. Френсису, американскому послу

Петроград

Сэр, не будучи в состоянии связаться с Вами по телефону в 2 часа, как было условлено, я пишу, чтобы сообщить Вам, что я был бы рад встретиться с Вами в моем кабинете — Смольный институт. комната 81—

С уваженнем *Ленин*».

Горбунов послал записку с курьером-мотоциклистом. Послы появились почти одновременно, между приездом первого и последнего не прошло и пяти минут. Такая пунктуальность удивила охрану Смольного, ибо представители страи больших и богатых приехали на автомобилях, а малых — в каретах иа полозьях, запряжениых парой или тройкой лошадей. — как сто лет

тому назал.

В вестиболе их встречал Горбунов. Вестиболь освободили от красногвардейцев и посетителей, которых там всегда было полно. Но все равно из коридоров и класеных комиат первого этажа выглядывало немало любопытных. Эти словно прятавшиеся там люди в шинелях (признавался потом посол одной малой державы) иагонали на некоторых дипломатов страх. Они, считавшие себя знатоками России, по многу лет жившие в Петрограде и бывшие свидетелями самой бескровной революции, верили обывательскому вранью газет своих стран о дикости и зверствах большевиюв.

Комендант Смольного выбрал из караула на посты в вестибюле и на третьем этаже самых рослых и вид-

ных матросов.

Одни из них, по недосмотру начальника караула, уменли себя патронной лентой через плечо. Матрос, безусловию, сделал это нарочно, с определенным смыслом: острые пули торчали из ленты и были как бы нащелены на буржуев. «Пусть видят нашу силу!» — так, навериюе, рассуждал матрос.

Типичный американеи Френсис, седой, но похожий на хорошего спортожена-бетуна, держался уверенню, иг аввисимо и даже агрессивно: как артист, настранвал себя на определенный лад, чтобы произвести впечатление; ему надлежало передать меморандум и выксазать

протест от имени всего корпуса.

Был американец в медвежьей шубе, довольно полинявшей, облезшей, будто сиятой с джек-пондолювского героя, золотонскателя. Французский посол Нуланс, располевший, красиолицый, явный любитель выпить и вкусно поесть, свою отяжслевшую фитуру облек в элегантиое пальто с собольны воротинком. Низенький, как мальчик, посол Китам надел какую-то совем некитайскую шинель со складками, как на юбке: шинель была длинияя, до пят, и китаец, чтобы не запутаться в ней, приподнимал полы совсем по-женски, над чем потом матросы посменвались.

Горбунов приветствовал гостей по-русски. Френсису его слова перевел посол Греции. Николай Петрович перешел на французский язык. Миссию переводчика тут же услужливо взял на себя Нуланс, хотя знал, как, кстати, знали и в Совнаркоме, что Френсис владеет и русским и французским.

Горбунов повел гостей по широкой лестнице.

Нуланс со свойственным французу юмором спросил:
— Мы пойдем к премьеру в шубах?

Нет, господин посол. Вас разденут в приемной

Председателя Совнаркома.

Ленин стоял посреди кабинета, заложив руки за спину. Не характерный для него жест. Не так он встречал посетителей. Но тут особый случай. Владимир Ильни не впал всех тойкостей дипломатического буржуазного этикета. Подумал, что кое-что из него придется взять руководителям социалистического государства, но многое стоит отбросить, как отбросили все титулы, все обращения, делившие людей на господ и рабом

Ленин догадывался, что, здороваясь, послы Антанты руку ему не протянут. Идут не с дружественным визитом — с меморандумом, с протестом. Пожатия руки социалистическому премьеру буржуазные правительства не простили бы своим послам. Эти первобытные законы дипломатин Владимир Ильич знал, поэтому и держал руки за спиной: пусть никому из них не покажеля, что он рассчитывает на обмен рукопожатиями.

Ленин не ошибся. Как только Горбунов открыл дверь и вежливо пригласил: «Прошу вас, господа», первым вошел Дэвид Френсис и поздоровался кивком го-

ловы и обычным «здравствуйте».

Даже без обращения «сэр». Но, как бы почувствовав неловкость, стал поспешно представлять своих коллег, которые входили, придерживаясь определенной очередности — кто за кем. Однако в кабинете установленный неписаным этикетом порядок нарушили. Кабинет небольшой, а послов более десятка, и каждому из них, кроме разве что кичливого и самовлюбленного посланника Англии, хотелось получше рассмотреть человека, поднявшего отсталых, казалось им, российских рабочих, крестьян на такую революцию, мужественно возглавившего первое в истории рабоче-крестьянское правительство. В большинстве своем они, верные слуги своего класса, ненавилели Ленина, но вместе с тем по-человечески не могли не восхищаться им. Почти никто из них тогда не сомневался, что большевики долго не продержатся, однако они понимали: если даже и найдется какой-нибудь Қаледин или Қорнилов, который задушит революцию, возглавленную Лениным, самого Ленина инкто из истории уже не вычеркиет. Это знамя, под которое в любое время могут встать пролетарии их собственных страи.

Впервые встретиться с Лениным — это было сенсацией, событием в довольно однообразной жизни каждо-

LU N3 MMA

Посол Эфиопин растолкал «высоких» коллег и вылез вперед, переступил даже за линию, на которой остаиовился дуайен. Не отстали от него послы Повтугалии и Сербии.

Смотрели они на Ленина как на пришельца с другой планеты или из другой, еще не наступившей, эпохи. С таким же интересом рассматривали и кабинет рабочего премьера, по-спартански простой — стол, стулья, портрет Карла Маркса.

Владимир Ильич видел это любопытство, знал его истоки: образованные буржуа коллекционируют не только дорогие игрушки, ио и наблюдения, встречи, разговоры — для будущих мемуаров, которые каждый из иих начнет писать, уйдя в отставку. Лении внутрение посменвался, как смеются взрослые над детскими забавами.

Френсис, на котором, если иметь в виду инструкции государственного секретаря Лансинга: «Никаких официальных контактов с правительством Ленина», - дежала нелегкая ответственность, нервничал при всей своей великодержавной амбиции, бросал на нарушителей этикета гиевиые взгляды. Он торопился быстрее исполиить свою миссию. Раскрыл папку и, глядя в текст меморандума, но не читая его, заговорил:

 Господни премьер-министр, дипломатический корпус вынужден был просить вас об этом приеме, чтобы выполнить свой союзнический, человеческий гуманный долг. Послы удивлены и возмущены арестом послаиника Диаманди и членов румынского посольства. Господин премьер, я не помию в истории отношений цивилизованных стран аналогичного факта. Это недопустимо. Даже при объявлении войны послам гарантирована безопасность... Пусть господину премьер-министру будет известио, что это закреплено международными конвенциями. Румыния — союзник России. Арест посла союзной державы вообще беспрецедентный случай. Так делают разве что тогда, когда хотят начать войну. У Румынии есть основания объявить войну...

— Да, это повод для войны, — почти с угрозой поддержал дуайена Нуланс, который был автором меморандума и главным инициатором дипломатического демарша: Франции, правительство которой вынашивало планы проинкновения на Украину (уже велись переговоры с Центральной Радой) очень нужна была дружба и поддержка королевской Румынии, соседки Украны...

На лице Френсиса промелькнула тень недовольства — его перебили, хотя это была и поддержка; независимость французского посла, его нежелание считаться с лидерством самой богатой страны давио раздража-

ли американца.

Френсис кашлянул, словно подбирая ноту, на которой нужно бы кончить заявление. Действительно, в голосе его появился металлический звон:

 Мне поручено вручить правительству России меморандум дипломатического корпуса. Мы требуем немедленного освобождения посланника Диаманди и всех подданных его величества короля Румынии.

Френсис подвял над красиым бархатом папки лисе белой бумаги с текстом меморандума. Он ожидал, что Ленин подойдет и возъмет меморандум. Ленин не торопылся. Прищурнашись, он улыбнулся послу Эфиопин — красивому негру, все еще рассматривавшему его с детским любопытством. Френсису привылось переступить условную черту — сделать шаг к Ленину. Тогда и Ленин ступил навстречу, принял меморандум. Пробежал глазами по тексту. Обратился к послам:

 Господин дуайен! Господа! Я не хотел бы напоминать, что было в истории отношений между странами. В истории пролито море крови рабочих и крестьяи. И кровь эта льется по сегодняшний день. Она льется по вине правительств, называющих себя цивлинльется по вине правительств, называющих себя цивлин-

зованными...

Это был ответ на намек Френсиса, что, дескать, Советское правительство поступило не как цивилизованное.

Ленни, говоря по-народному, рубыл наогмашь, так, что у послов Антанты посыпалнсь искры из глаз; они вскинули головы, переглянулнсь, защевелились, сбились в кучку, словно опасаясь за единство своего фронта; в горле «английского льва» что-то булькиуло.

Послы готовы были броситься в бой за свои правительства, доказывать, что не они виноваты в войне, виноват кайзер Вильгельм, император Иосиф. Но у них была договоренность: ни при каких поворотах разговора не обсуждать обращения Советской России к правительствам и пародам воюющих стран. Еще в конце ноября на совещании в американском посольстве договорились на ноты Советского правительства не отвечать, ни в какие контакты не вступать. Начать разгать, ни в какие контакты не вступать. Начать развить повор о войне и мире — значиль обы вступить с большевиками в переговоры. Ленни китро толкает их на это. Какой дилломат! — подумали некоторые из послов. Даже те из них, которые не знали английского языка, почувствовали, что Лении сказал что-то необычное, и начали персепрацивать соседей.

Ленин нарочно сделал паузу: пусть дуайен возразит.

Френсис смолчал.

— По существу меморандума. Правительство Советской России не считает недопустимым арест дипломатниского представителя страны, без объявления войны открывшей военные действия против русской дивизии. Мы выпуждены были пойти на эту крайнюю меру, ибо не имели другой возможности освободить арестованных солдат. Для нас жизнь солдата для арестованных осладат. Для нас жизнь солдата для мак цивилизоствие, комфорт дипломата. Думаю, вы, как цивилизоствие обраст побыми средствами зашищать русских солдательство будет любыми средствами зашищать русских солдения, что насилие и надевательство чивят китайские власти над нашими солдатами в Маньяжурии. Я заявляю, об этом, пользумсь присуствием поста Китая...

Китаец даже глазом не моргнул - сделал вид. что

не понимает по-английски.

 — Мы подписали перемирие с Германией. Мы подпишем мир. И мы потребуем, чтобы русский корпус во Франции был отведен с фронта и возвращен домой.

— Ваше правительство твердо решило заключить сепаратный мир? — не без хитрости спросил посол Швеции: у него, нейтрала, особое положение, ему не запре-

щены контакты с Лениным.

 Мы два месяца ожидаем от правительств стран Антанты ответа на наши мирные предложения. Мы не можем больше ждать. Мира требует русский народ, истекций кровью и смертельно уставший от войны. Во имя чего продлажается эта бойна?

Ленин явно вынуждал послов начать разговор о мире, Но послы Антанты всячески уклонялись от него. И Френсис и Нуланс выразительными взглядами в сто-

рону шведа и других нейтралов давали понять, что подобные вопросы неуместны.

Ленин это видел.

Френсис настойчиво повторил:

 Господин премьер-министр, дипломатический корпус требует освобождения членов румынского посольства.
 А Советское правительство требует освобождения

— A Советское правительство треоует освоюждения русских солдат. У держав, которые вы представляете, достаточно авторитета и силы, чтобы воздействовать на румынское правительство.

 Мы обещаем принять надлежащие меры с целью воздействия на правительство его величества короля

Румынии, - пообещал Нуланс.

— На таких условнях я доложу о вашем меморандуме Совету Наролных Комиссаров и обещаю добиться согласия членов правительства на освобождение румын. Не могу не ответить на ваше утверждение, будто арест дипломатических представителей дает право Румынии объявать имя войну. Наступило такое время, господа, когда народы, не желающие войны, в состоянии ее предотвратить, какие бы конфликтные ситуации ни возникали между странами. Судьба мира в руках народов. Первым декретом социалистической революции был Декрет о мире.

Снова Лении втягивал их в дискуссию, на которую

послы не имели полномочий.

Дуайен поспешил поблагодарить Председателя Сов-

наркома за прием дипломатического корпуса.

Одеваясь, некоторые из них ощупывали карманы своих шуб и пальто. Вера Круглова, телефонистка, девушка любопытная — очень ей захогелось посмотреть 
иа иностранных дипломатов — и чрезвычайно наблюдательная, потом возмушалась чуть ли не до слез от обиды, от оскорбления:

— Это же они проверяли, не украли ли мы у них

перчатки или портсигары. А еще - ло-орды!

Горбунов рассказал о возмущении девушки Ленину. Владимир Ильич смеялся до слез. Передал Верины сло-

ва Свердлову:

— А еще, говорит, лорды! Как вам нравится, Яков Михайлович! Насколько Верина этика выше их, лордовской, этики. А знаете, я верю, что такие филистеры могли бояться за свои перчатки. Обывательская логика: мол, раз большевики экспропринруют землю, имежа: мол, раз большевики экспропринруют землю, имежа в правится в правится в правится в правится в правится в правится прав

ния, заводы в банки, то почему бы им не стянуть у послов перчатки? Буржуа только так думает о пролетарии. Не удивалось, если в какой-инбудь газетенке появится, что у Френсиса в Смольном украли перчатки или калоши. Ах, как точно Вера выразялла их сущность — И снова смеялся, довольный итогами приема и Вериным возмущением.

6

Этого иностраица Владимир Ильнч, радостно возбужденный, вышел встретить в комнату Управления делами, где тот только что разделся и, повесив пальто, причесывал свои каштановые волосы.

При появлении Ленина Фриц Платтен смущение за-

жал расческу в левой руке.

Они обменялись крепким рукопожатием, несколько секунд не разнимали рук, рассматривали друг друга и хорошо, по-товарищески улыбались. Выше Ленина ростом, похожий на спортсмена, в элегантной тройке, секретарь социал-демократической партии Швейцарии чувствовал себя неловко от такой встречи и от необходимости на глазах у присутствующих смотреть на Владимира Ильича как бы сверху вииз. Платтен раньше и глубже кого бы то ни было из тогдашинх западных социалистов понял гениальность Ленина и величие, иитернациональное значение русской революции, Владимир Ильич, в свою очередь, уважал Платтена. Там, в Швейцарин, им приходилось иногда спорить, но Платтен был марксист убеждениый и интернационалист твердый, у него не закружилась голова от шовниистического, ура-патриотического угара в годы войны, как закружилась у Шейдемана, Геда, Ваидервельде.

— Дорогой Платтен, я рад вас видеть. Это прекрасио, что вы приехали в Россию в такое время. Увидите
нашу революцию собственными глазами. Я благодарю
вас от имени всех товарищей за вашу помощь в апреле.
Наш приезд домой тогда был очень своевременен. А без
вас, без вашей помощи нам пришлось бы ехать очень
долго... Троцкий добиралося из Нью-Торока пва месяца...

долго... гроцьки дооправлен из тыютнорка два месяца... Ленин начал говорить по-французски, но потом спокватился, ч.о не все присутствующие понимают его, а Платтен неплохо владеет русским, и перешел на родной язык:

— Товарища Платтена вы знаете. Я благодарю на-

шего гостя за помощь, оказанную им русским революционерам в Швейцарии. От имени ЦК большевистской партии и Совнаркома я благодарю его за то, что ом провез кратчайшим путем, через Германию, новую группу политэмигрантов. Поездка через Италию, Англию, Швецию товарищам дорого бы стоила. Мы бедные люди.

Гость улыбнулся и сказал по-немецки:

— От Берлина немцы везли нас в теплушках, а содали по тарифу первого класса. Эти комбасники своего не упустят. Пусть говарищи звают, что мои родители немцы. Однако у швейцарских немцев психология иная.

Ленин перевел, и работники Управления делами сочувственно посмеялись над отношением инвейцарского

социал-демократа к немецкой скупости.

Бесела продолжалась в кабинете. Они расположнись друг против друга за маленьким столиком, как добрые старые приятели, только Платтен сидел прямо, следуя этикету, а Ленин положил руку на спинку стуал, расслаблася после напряженного дня. В разговоре с таким посетителем можно дать себе и своеобразию отдых, такой отдых, такой согдых» Владимир Ильич позволял себе в беседах со Свердловым, Артемом, Боич-Бруевичем, с ордными, котя и говорил о вещах не менее серьезных. Да, с людьми близкими не требуется такого душевного напряжения, как, например, в диалоге с Бухариным сего претензиями на теоретическую глубину. Или с Троими с его часто мепонятной талмудистской парадок-сальностью.

— Дорогой Платтен, я благодарил вас официально.

— Дорогой Платтен, я благодарил вас официально.

доргом и плантен, я отагодарял вас официально, как советский премьер. До вас в этом кабинете побывал весь дипломатический корпус, и я вынужден был принимать как должное «господин премьер-министр». Господин! Мы совершили революцию, чтобы покончить с господами, не формы общения в разных социальных слоях и особенно в международных отношениях долго еще будут господствовать прежине. Вы не представляете, какая грандиозная работа проводится нашей партией. А сколько ее, работы, впереди! Постарайтесь увидеть сами и понять. Я буду вашим гидом и... агитато-

ром, — Ленин засмеялся.

— Я не позволю себе, товарищ Ленин, отрывать вас...

 Однако меня занесло в сторону. Как... как на ухабе («ухаб» Владимир Ильич сказал по-русски). Вы не знаете, что такое русская зимияя дорога, сани, ухаб... не нахожу ни французского, ни немецкого слова. Потом вспомню. От фрау Нади, как вы называли ее, особенное спасибо.

Помощь вам я считал своим интернациональным долгом,

 За это и спасибо. Поймите, какой дорогой клад для революции, для Республики Советов кажлый образованный марксист и просто каждый честный образованный человек. Не контрреволюционер. Не саботажник. Вернулся, например, Георгий Васильевич Чичерин Мы его вырвали из лондонской тюрьмы, куда его засадило правительство Ллойд-Джорджа за его интернационалистскую деятельность. Великий знаток истории международных отношений! Энциклопедист! Тот самый человек, который нужен для организации советской липломатической службы, Троцкий в этом деле дилетант. Однако я вас заговорил. Рассказывайте вы дорогой Платтен. Что на Западе? Есть поворот в сознании масс? Какой именно? Что изменила война, русская революция? Мы получаем газеты через Швечию и Финляндию. Немецкие - через фронт, во время братания солдат. Все газеты месячной давности. К тому же никогда не надо забывать, что это буржуазные газет: шовинистские. Выдыхается угар шовинизма в социалистическом движении? У меня, дорогой Платтен, столько практической неотложной работы, что почти не остается времени заняться теорией.

Война серьезно отрезвила многих наших коллег.
 Я об этом говорил еще в Циммервальде. Война отрезвила многих. Плохо, что поздно. Но лучше, чем никогла.

Однако война родила другое явление: пессимизм.
 У рабочих? — удивился Ленин.

Нет, У интеллигенции.

Пессимнзм — болезнь русской интеллигенции.
 Но она была результатом поражения революции пятого года. Микробы пессимизма проникли на Запад? Почему? Куда больше? Во Францию? В Германию?

Даже в нейтральную Швейцарию. Но я был не-

давно в Италии...

— Пессимизм от разочарования войной? От незна-

ния выхода? От отсутствия идеалов?

Возможно, товарищ Ленин. Но я думаю, что причина не одна. На Западе все гораздо сложнее.

- Чем в России, хотите вы сказать?
- Я слабо знаю Россию.
- Нет, Платтен, у нас не менее сложно. У нас архисложно. Вы не забывайте одно обстоятельство: то. что на Западе называют Россией. — это многонациональная страна. Революция прошла по ней триумфальным шествием. Но имейте в виду: власть легче взять, чем удержать. Империалистические хищники выбирают момент разорвать нас на части, Совнарком признал независимость Финляндии и финская буржуваня ровно через неделю начала расправу над революционным пролетариатом. У меня к вам конкретный вопрос. Может в ближайшее время выступить пролетариат Германии? И победить. Для нас в связи с борьбой, разгоревшейся вокруг подписания мира, это вопрос номер ОЛИН

Платтен залумался

 Трудно сказать, товарищ Ленин, Революции возникают неожиланно.

- Мы, марксисты, должны уметь предвидеть революционную ситуацию.

 Я знаю Германию, но, видимо, не настолько, чтобы сделать такой ответственный прогноз. После работы в Риге, продолжительного знакомства с вами, с русскими товарищами мне казалось, я знаю Россию. Но, признаюсь, после Февральской революции ваша Октябрьская была для меня неожиданностью.

Ленин легонько побарабанил пальцами по столу и

сказал как будто в шутку — с улыбкой.

— Платтен, вы не верили в большевиков. И не полнялись до понимания наших задач. Мы скатились бы на позиции меньшевиков и английских тред-юнионистов. если бы остановились на буржуазно-демократической революшии.

Платтен засмеялся.

Узнаю вашу непримиримость, товариш Ленин.

Но вы отходите от моего вопроса.

 Может ли быть революция в Германии? — Па. ла.

 В Швейцарии ее не может быть — это я могу сказать определенно. А промышленность у нас более развитая, чем... Не трогайте Швейцарию, Швейцария не истекала

кровью. Ваша буржуазня придумала хитрые формы обмана и подкупа рабочих. - Ленин поднялся, в задумчивости прошелся по кабинету, сказал по-русски: -М-да... Революционная ситуация — штука архислож-ная, — и по-немецки: — Простите. Платтен. Это. как говорят, мысли вслух.

— Я тоже лумаю, — сказал Платтен. — Я лумаю. что немешкая буржуазия не хуже владеет мастерством

обмана и полкупа...

Ленин остановился перед гостем.

 Платтен, не забывайте, что Германия также истекает кровью, Солдаты, они же крестьяне и рабочие, не видят конца войны. Сколько можно лить крови? Для uero?

А еще я думаю... знаете о чем? — спросил немно-

го таниственно Платтен по-русски. Интересно. — Лении сел в кресло, готовый слушать.

В Германии нет Леиниа.

Владимир Ильич дружески погрозил Платтену пальнем. Вы преувеличиваете роль личности в истории.

Насколько помню, я читал у Маркса и, кажется.

у Ленина... Роль личности иельзя преувеличивать, но нельзя и преуменьшать. Разве не так? - Вы опасный полемист, Платтен. И все же... Ска-

жите без дипломатии: верите вы в близкую революцию в Германии? Во Франции?

- Нет, не верю.

- Вы пессимист, Платтен. Но мне хотелось бы, чтобы ваше миение услышали наши «левые». Встретьтесь, пожалуйста, с Бухариным, с Урицким, с Ломовым, с Осинским. И скажите им это. У нас - другая крайность... В результате триумфальных побед революции - слишком миого оптимизма. Иногда небольшая доза пессимизма бывает полезной. Как разумно назначенное лекарство.

В кабинет открыл дверь Подвойский: наркомы заходили к Председателю без доклада, такой порядок был

заведеи Лениным.

— Можно, Влалимир Ильич? Не помещаю?

 Пожалуйста, Николай Ильич. Заходите и знакомьтесь. Товариш Платтен. Ему очень интересно познакомиться с первым советским генералом.

Высокий, по-военному подтянутый, в солдатской гимиастерке, с широким, по-солдатски обветренным лицом, к которому не очень шла узкая, клинышком, «интеллигентская» бородка. Подвойский, находчивый и остроумный в разговоре с солдатами, с рабочими и с буржуями, бесстрашный в любых боях - за пулеметом и с трибуны, - смущался перед Лениным, хотя встречались они ежедневно, а то и два-три раза в день. Для смущения у Подвойского была причина. На четвертый день революции, когда Керенский наступал на Петроград и сложилась нелегкая ситуация, Ленин явился в штаб округа, где разместился ВРК, потребовал поставить ему стол в кабинете Подвойского и начал чрезвычайную работу по мобилизации «всех и всего» для обороны. И хотя в планы военных операций он вмешивался довольно деликатно, молодого командующего нервировал такой контроль главы правительства. Горячий Подвойский дважды «сорвался». В первый день самолюбиво спросил:

«Это что, недоверие к нам?» Ленин, усмехаясь, сказал:

«Отнюдь нет. Просто правительство рабочих и крестьян хочет знать, как действуют его военные власти».

На второй день произошел ницидент посложиее. Не согласившись с конкретным указанием Ленина, Подвойский потребовал освободить его от командования. Тогда Ленин крепко рассердился и сказал:

«Я вас предам партийному суду. Приказываю про-

должать работу и не мешать работать мне!»

Потом Полвойский понял, что именно присутствие пенния в штабе, его организаторская работа и его военный талант помогли красногвардейцам и революционным солдатам разгромить контрреволюцию в самом зародише. И Подвойскому было неловко перед Владимиром Ильнчем, потому он и смущался при каждой встрече. А тут еще иностранец! Элегантный, каж жених.

Пожимая руку Платтену, Подвойский робко возразил Ленину:

Что вы, Владимир Ильнч. Какой я генерал! С генералов мы сорвали погоны.

— Мы создадим рабоче-крестьянскую армию. И мы как мы назовем высших комалиров. — И тут же не без гордости: — Вот какие люди совершили революцию! — От разметельной совершили революцию! — Охарактеризовал наркома: — Товарищ Подвойский — наш Домбровский. — Тех, кого любил, Владимр Ильич часто сравнивал с геороми Паршжской комир Ильич часто сравнивал с геороми Паршжской ком

муны. — Под его командованием был взят штурмом Зимний, Приняв командование Петроградским военным округом в первый же день революции, товарищ Полвойский провел блестяшую операцию по ликвилации контрреволюционного мятежа Керенского — Краснова. А теперь... пока наш Главковерх Крыленко делает все, чтобы предотвратить окончательный распад старой армии, н держит фронт перед немцами. Подвойский возглавляет работу по созданию новой армии. Мы назовем ее Красной Армией. Это будет армия нового типа. В истории революции только Парижская коммуна приближалась к принципам такой армии. Но у коммунаров было очень мало времени, чтобы организоваться. Нам нельзя повторять ошибки Коммуны. Дорогой Платтен, вы не обидитесь, если я скажу, что многие западные социалисты даже они!.. да и некоторые наши большевики - не понимают... не представляют сущности армии социалистической революции. Мне хочется, чтобы вы, Платтен, это поняли. Вам проще, вы увидите революцию своими глазами. Мы вам поможем. Я расскажу вам один случай. Несколько лней назал я ехал в вагоне Финлянлской железной дороги. Разговаривали финны с одной пожилой женщиной. Живая такая вагонная беседа. И вдруг мой товарищ финн говорит мне: «Знаете, какую оригинальную мысль высказала эта старушка? Она сказала: «Теперь не надо бояться человека с ружьем». Это значит, что массы, рабочие, крестьяне, поняли: не нало бояться человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся. Но он, человек с ружьем, будет безжалостен... должен быть безжалостным к эксплуататорам, ко всем тем, кто хочет вернуть старый строй, старые порядки. Нам говорили: большевики обречены, они не в состоянии воевать, защищаться, - у них нет офицеров. Но когда буржуазные офицеры увидели, как рабочие били Керенского, быот Каледина, они сказали: красногвардейцы тактически безграмотны — это верно, но если их обучить, у них будет непобедимая армия. Вот так, дорогой Платтен, - и Владимир Ильич повернулся от гостя к Подвойскому, сказал с шутливым упреком: -А вы, Николай Ильич, говорите, что нам не нужны генералы. Ох как нужны!

- Я никогда не говорил, что нам не нужны военспены.

- Режет мне ухо это слово. Как мы с вами будем называть людей, окончивших нашу советскую акалемию Генерального штаба? Военспец! Ах, как звучно! — Ленин проинчески прижмурился, увидев, что поставил Подвойского в затрудингельное положение. Но тут же вспомнил о госте и сказал по-французски: — Простите, товариц Платтен. Тут у нас тонкости, достаточно сложные для понимания. Но я вам позже объясньо.

 Пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Занимайтесь своими делами. Я понимаю, как много их у вас, неотложных дел! Мне, социалисту, интересно посмотреть, как руководят первым социалистическим госу-

дарством. Я буду учиться.

— Можете поучиться. Вы знаете русский язык. Трудно учиться без языка. У прекрасного русского писателя Короленко есть рассказ о том, как русский эмигрант, неграмотный, из крестьян-духоборов, отстал от своих и заблудился в Нью-Йорке. Представьте: я читал, и мне было страшно. Это хуже, чем заблудиться в тайге.

Подвойский неплохо когда-то изучил французский, но, давно будучи лишен практики, вступать в разговор стеснялся. А может, считал, что иностранцу, хотя он и социалист, необязательно знать все детали военной организации. Дело другое — принципы, которые объясияет гостю Бладимир Ильич. Они должны быть известны всему свету: рабочие, солдаты других стран, когла восстанут, будут учиться у русской революции.

— Создание новой армии идет полным ходом, Владимир Ильнч, — сказал Подвойский. — Сегодня мы провожаем на фронт первый сводный отряд Красной Армии. Напоминаю: вы приглашены красподомейцами

на проводы отряда.

Ленин достал из кармашка жилета часы.

Так пора уже ехать.

Платтен поднялся, поняв, что Председатель Совнаркома и нарком торопятся. Владимир Ильич гостеприимно положил ему руку на плечо, принуждая сесть обрат-

но в кресло.

— Да, дорогой Платтен, мы торопимся. Но вы должноскать с нами. Я и советский генерал Подвойский, — нова пошутил Лении, — приглашаем вас. Вам обязательно нужно это увидеть — людей, добровольно ндущик на фронт. Первый отряд той армин, о которой я вам только что рассказал. Это необычные люди, Платтен! Встреча с ними лично мне всегда дает огромный заряд знертии.

 Я с радостью поеду, товарищ Ленин. Я действительно хочу увидеть все, чтобы рассказать своим соотечественникам о русской революции.

Ленин обратился к Подвойскому:

О проводах отряда должны широко дать газеты.
 Попросите, пожалуйста, товарища Горбунова, чтобы позвонили в «Правду». И подали нам автомобиль.

Подвойский вышел.

Ленин снова сел напротив Платтена и вернулся к его последним словам:

— Вашим соотечественникам, пьющі я по утрам кофе со сливками и теплой булочкой, возможно, будет нелегко понять энтузназм людей, получающих на день полфунта черного, с мякиной хлеба. А вот рабочие Германии, Франции, хлебнувшие горького и соленого, — они поймут. Расскажите им. Обязательно расскажите. Рабочим нужно знать. Буржуазная пресса одурманивает людей несусветной ложью.

Платтен засмеялся, удивив Ленина: почему вдруг

смех?

 Простите, товарищ Ленин. Вспомнилось. Даже моя мать боялась моей поездки в Россию. Так ее напуга-

ли наши газеты.

— Боялась? — Ленин тоже засмеялся. — В нейтральной Швейцарин, где многие десятилетия, со времен Герцена, жило столько русских эмигрантов! Нужно ли удивляться убеждению саксовского бюргера, что мы — людоеды, поджариваем высокотитулованных вельмож на сковородке и едим без приправы. Без горчицы. Или сторчицы. Какая разница. До этого не дописалнсь госторчицей. Какая разница. До этого не дописалнсь госторчицей. Какая разница. До этого не дописалнсь госторчицей.

пода буржуазные брехуны?
— Почти дописались.

Вот вам н «демократическая пресса»!

Вернулся Подвойский.

— 'Автомобиль готов. — И, всспользовавшись паузов, сказал о том, что его волновало и о чем ои уже дважды говорил иа Совнаркоме: — Владимир Ильяч, вы так говорили товарищу Платтену о новой армин, что мне показалось: вы готовы подписать декрет или манифест о создании Красной Армии. Кстати, позавчера постановление о необходимости создать «могучую, крепко спаянную социалистическую армию» принял Петроградский Совет.

 Совет принял правильное постановление. И я готов подписать такой декрет. Но не готова ситуация, Николай Ильич. Во-первых, декрет совсем развалит старую армию, и вроит окажется оголенным. А мир мы еще не подписаль: Во-вторых, это явно насторожит немцев на переговорах. В-третых, создаст иллюзин у наших длевых». Бухарин станет кричать еще громче, что с революционнюй армией необходимо тут же начинать «революционную войну». А это чепуха. Антимарксистская, Революцию вельзя экспортировать.

Вскоре пришла Мария Ильинична Ульянова. Она, секретарь «Правды», не могла поручты поездку с Леняным кому-либо другому. Она была помощником брату и надежной охраной. Во всяком случае, так они считали — сестра и жена, как, наверное, считают все жены и сестры: их присутствие как бы отводит беду от родиног чедповка.

дного человека.

7

Михайловский манеж был переполнен. Кроме семнсот человек, которых провожаль на фроят, пришли представителя многих красногвардейских отрядов, рабочие заводов, чън товарищи добровольно шли защищать революцию, семы красноармейцев и просто интересуюпиеся

Разнесся слух, что на митинг приехал Лении, и вся двухтысячная масса народа заволновалась, как море,

хлынула волнами в сторону трибуны.

Временная трибуна с невысоким барьером, обитым красной тканью, с лозунгом «Привет первому боевому огрялу социалистической армині» находилась почти посередние манежа. Человеческие волны со всех сторои могли бы раздавить шаткое деревянное сооружение, если бы трибуну не оценили вооруженные красноаржения. В нитовки у них были на плечах, но они стояли лицом к народу плотной стеной, некоторые даже для крепости цени держались за руки: эторой отряд, без внитовок, наверное, рабочие-партийцы, также взявшись за ружи, создал в толпе узкий коридор. По этому коридору прошла к трибуне Лении, Подвойский, Платтеи, Ульянова, Вильямс, Битти, работники Наркомата по военным делам, представители Петроградского Совета, заводских комитегов.

Человеческое море колыхалось, напирало на цепн охраны. Отовсколу слышались возгласы:

Лении! Лении!

Где?Который?

А вслед за вождем революции и его товарищами пробивался к трибуне человек в военном полушубке. Его останавливали, хватали за руки:

Товарищ, нельзя.

Он вырывался, отвечал с наглой уверенностью:
— Я комиссар Смольного.

— я комиссар смольного. Это был страшный человек: ему дали задание убить Ленина. В детально спланированной эсерами акции участвовало несколько контрреволюционных офицеров и солдат. Этому, что пробивался к трибуне, отводилась главная роль. Под полушубком у него была бомба, в кармане наган. Поэднее террорист написал мемуары, которые так и назвал — «Покушение», но не посмел в них назвать свою настоящую фамилию, спрятался под псевдонимом Г. Решетов. А в действительности это был порчик Ушаков.

Ленин с товарищами поднялись на трибуну. Его

узнали. Кто-то крикнул:
— Товаришу Ленину — ура!

Покатилось такое могучее, тысячеголосое «ура», что казалось, сорвется высокий купол манежа.

«Он стоит величественно и просто. Он улыбается и терпеливо ждет», — пишет о Ленине Решетов-Уша-

Дадим ему слово и дальше, ибо людям нашего времени, даже наделенным богатой фантазией, трудно представить, какой подъем, какое вдохновение рождали у рабочих, красногвардейцев появление Владимира Ильнча на митингах, его пламенные речн. И вот слова человека, который видел все сам, — очевидца-врага: «Люди в шеренгах кричат и кричат, и не хотят останавливаться, и тянут «ура», как молитву, и дух ведичайщего восхищения царит над этой толпой и над этим человеком в незнакомом, наполовину освещенном цирке. И я слышу, что я тоже кричу. Не рот раскрываю, как нужно делать, чтобы видели другне, что кричу; и не думаю плохого, а нутром крнчу, потому что кричится, потому что не могу не кричать, потому что забыл обо всем, потому что рвется из нутра что-то неследживаемое, стихниное, что затуманило ум и рвет душу, и какаято сила неизвестная подхватывает и несет, и кажется, нет ничего — только ощущение удивительного простора, неоглядной широты и безмерной радости. Я вижу совсем близко от себя доброе и простое лицо, улыбаются мне лицо и глаза, горящие нежиостью и любовью».

Полвойский, который вел митинг, объявил:

Слово имеет Председатель Совета Народных Ко-мнссаров товариці Ленин.

И снова гремит тысячеголосое «ура», но недолго. Толпа вдруг смолкает — это Ленин поднял руку. Наступает необычайная тишина. Люди слерживают кашель. затанвают лыханне

Никаких техиических средств, усиливающих голос, не было. Но Ленина слышали в самых дальних углах

манежа

 Товарищи! Я приветствую в вашем лице тех первых героев-добровольцев соцналистической армии, которые создадут сильную революционную армию. И эта армия призывается оберегать завоевания революции. нашу народную власть, Советы солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, весь новый, истинио де-мократический строй от всех врагов народа, которые ныне употребляют все средства, чтобы погубить рево-THOUGH

Решетов-Ушаков писал:

«Не помню ни одного слова из того, что он сказал тогда. И в то же время знаю, что каждое из услышан-

ных тогда слов ношу в себе».

В этот момент его командиры и сообщинки из «партизанской шайки», как он называл свою организацию. занимали боевые позиции у манежа и на дороге, по которой проедет Ленни назад в Смольный. Капитан. Технолог, Макс, Сёма — Ушаков не отважился выдать нх настоящие имена — на классовой ненависти или обманутые эсеровской ложью, они готовили страшнейшее преступление.

Ленин кончил речь:

- Пусть товарищи, отправляющиеся в окопы, поддержат слабых, поднимут дух колеблющихся и вдохиовят своим личным примером всех уставших. Уже просыпаются народы, уже слышат горячий призыв нашей революции, и мы скоро не будем одиноки, в нашу армию вольются пролетарские силы других страи.

В конце митинга слова попросил Альберт Рис Вильямс. За семь месяцев журналистской деятельности в Россин Вильямс при всем старании не мог хорошо изучить русский язык. Но искрениему интернационали-сту, который горячо принял Октябрьскую революцию был в восторге от деятельности большевиков. Ленина. хотелось на таком митинге приветствовать от имени американских рабочих-социалистов русских рабочих, первых солдат социалистической армии, по-русски. Выходило у него не очень склално, половина слов была английских.

Владимир Ильич начал подсказывать ему русские слова. переводить английские фразы. Слушатели по-хорошему оживились и пришли в еще большее восхищение: все Ильич знает! Все языки

Когда Вильямс кончил, спрятанный где-то за спинами людей духовой оркестр заиграл «Интернационал». Тысячн голосов подхватили мелодию.

Лении тоже пел.

У люлей блестели слезы на глазах — от слов гимна, от того, что вместе с ними поет Лении. Красноармейцам снова пришлось поработать до по-

та, чтобы разлвинуть толпу и следать проход.

Выйдя из манежа, Ленин задержался у машины беседовал с Вильямсом и Битти, давал им советы, как лучше изучать русский язык, рассказывал, как сам он в эмиграции изучал английский, итальянский.

Ушаков в этот момент спохватился: банда не простит невыполнения задания. Террорист, чтобы оправдаться. начинает активно командовать другими. Игрой в благородство является его утверждение, будто он не бросил бомбу около машины потому, что не хотел «убить напрасно многих людей». Ложы! Просто он прекрасно понимал: будет тут же разорван на части.

«Мы его остановим и убъем на мосту через Мойку». Возможно. Ушаков был пьян, возможно, ум его действительно был затуманен, поэтому в своих воспоминаниях он путает и место митинга, и мост. Да и себя обелить старается, хотя тут же оправдывается перед организаторами покушения.

Фриц Платтен был потрясен тем, что увидел и услы-

шал на митинге.

Когда они сели — Платтен с Лениным на заднем сиденье, Мария Ильинична впереди них - и автомобиль осторожно выбирался из толпы на свободную от людей заснеженную улицу. Платтен сказал:

- Дорогие товарищи! Кажется, я, социалист, только теперь начинаю понимать, что такое рабочий класс. И что такое революция. Пролегарская. О таком энтузназме в Швейцарии можно только мечтать.

Довольный митингом, Леини в темноте про себя усмехиулся:

— Дорогой Платтеи, ие будьте излишне самокритичным. Пролетариат, он всюду пролетариат. Его иужио политически образовать. И правильно повести,

Шофер Тарас Гороховик, сыи белорусского крестьяиниа, недавний рабочий «Симменс и Гальске», вел автомобнаь медлению — не занесло бы на разъеженной извозчиками дороге, везет Ленина, не кого-инбудь. Гороховик гордился своей работой, с интересом слушал разговоры Ленина со спутинками, а в той поездке жалел, что не знает языка, на котором говорят Ильич н его гость.

Машниа миновала Симеоновский мост через Фонтанку.

Пишет Ушаков-Решетов:

«Автомобиль ндет. Бомбой, только бомбой, Бросаюсь вперед — ватомобиль медленно движется. Почти касаюсь крыла. Он в автомобиле. Он смотрит, в темноге я вижу глаза его. Бомбуl. Но почему автомобиль отходит, а бомба в руках? Вот я вижу и знаю, что бомба в руках и автомобиль отходит и что нужно бомбу взоравть. Словно кот-от севязал руки и ноги...

...И тут только поиял Капнтаи, что ои проиграл битву. Солдаты его «размяклн» — ои ие мог в этом ие убе-

ву. Солдаты его «размяклн» — он не мог в этом не убедиться, и он начал одниокую стрельбу». Тогда и Ушаков, поияв, что его жлет, выхватил пис-

толет и, стреляя, побежал за автомобилем. Первая пуля, выпушенная, видимо. Капитаном, попа-

ла в кузов. Гороховнку н Марни Ильничне показалось, будто из-под шниы вылетела ледышка и ударила в подножку или в крыло.

Ленин и Платтен былн заняты разговором.

Более отчетанво ударил второй выстрел, и пуля просвистела над головами. Платтеи, спортсмен и охотинк, раньше, чем Ильич, поизл, что стреляют по ним, н, скватив обеими руками Ленина за голову, за барашковую шалку, реако пригнул к переднему сиденых

Сиова дзинькиула пуля и будто разорвалась впере-

дн — так н брызнули искры.

Платтен почувствовал, как ему словно опалило левую руку.

Гороховик увидел пробонну в ветровом стекле. Чуть притормозив, чтобы на крутом повороте не опрокниуть машниу, ои свериул в первый же переулок.

Ленин, прижатый Платтеном, нашупал его руку, чтобы освободить свою голову, и ощутил, что перчатка гостя мокрая. Мокрая в теплая. Решнтельно освободнлся, встревожению спросил:

— Платтен, вы ранены?

 Кажется, царапиуло. Думаю, ерунда. Но вы... товарищ Лении. Как можио! Без охраны... без эскорта...

— Эскорт? — удивился Владимир Ильня. — Платтен, вы мыслите буржуазио-монархическими категориями. Придворной лейб-гвардии у нас инкогда не будет!

Петляя по улицам, Гороховик гнал машину с такой скоростью, какой раньше, если вез Ленина, никогда не позволял себе.

Владимир Ильич, как обычио, вежливо поздоровался с новой сменой часовых и прошел в кабинет.

В Смольном о покушенин никто ничего не знал. Через несколько минут, в восемь часов, должно было на-

чаться заседание Совнаркома.

Ленин сел за рабочий стол и принялся набрасывать тезисы своего доклада о провокации румынских властей, о мерах, предпринятых в отношении посольства, и о меморандуме дипломатического корпуса.

Вошла запыхавшаяся Надежда Константиновна.

Владимира Ильича встревожил вид жены, ее одышка. В тот день ей нездоровилось, и он еще до обеда звонил Вере Николаевив Велчикиной-Бояч-Бруевич; чтобы та, как врач, посетила Надежду Константиновиу, ио не говорила, что это его просьба: Крупская не любила врачебных осмотров.

— Что случилось, Надя?

 Ты спрашиваешь у меня?! Володя! Маша сказала: в тебя стреляли!

Кажется, стреляли.

Боже мой, ты говоришь об этом так спокойно?
 А ты стала такой набожной?
 усмехнулся Вла-

— А ты стала такои наоожной? — усменулся владимир Ильня и, подойдя к жене, сказал серьезно: — Наля, каждый из нас, большевиков, должен быть готов к выстрелам. Мы на фронте, и мы не можем уклоняться от опасности. Легко ранило Фрица Платтена. Позаботьтесь с Маняшей, пожалуйста, о ием, он — наш гость.

Вошли Скворцов-Степанов и Луначарский; оба, по-

интеллигентски деликатные, смутились, что помешали

разговору Ильича с женой.

— Садитесь, товарищи. — Ленин посмотрел на часы. — Через пять минут начнем работать. А ты, Надя, иди к товарищу Платтену. Напонте его самым лучшим чаем.

Ленни все же заставил Боич-Бруевича поехать отдоленть в «Халилу», поэтому председателя Чрезвычайной комиссии по охране порядка и по борьбе с погромами в тот день на работе не было. Комиссары знаменитой 75-й комиаты Смольного, выслушав Гороховика, тут же доложили о происшествии Дзержинскому, возглавившему три недели назад Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию (ВЧК).

Феликс Эдмундович явился на Совнарком с опозда-

нием, когда Ленин начал уже доклад.

Дзержинский с порога, не присаживаясь, попросил слова для внеочередного заявления.

Ленин догадался, о чем он может сказать, нахмурил-

ся, но слово дал.

 Товариши, полчаса назад было совершено покушение на Владимира Ильича Ленина. Прошу позволить мне не присутствовать на заседании, чтобы заняться расследованием.

Члены Совнаркома поднялись.

— Гле?

— Қак это было?

Владимир Ильич! И вы молчите?

Ленин поднял руку.

— Спокойно, товарици! Отпустим нашего Фукьетенвиля ловить террористов. А сами займемся делами. Продолжаю... После приема мною дипломатов и нашего ультиматума Френсис прислал телеграмму с сообщением, что им заявлен протест о несопустимости враждебных действий правительства Румынии в отношении русских войск. Поэтому предлагаю: арестованных освободить. Ваше мнение, товарици?

После заседания Совнаркома Ленин принимает Жака Садуля. Очень важно, чтобы о посещении Совнаркома дипломатами Антанты информировал французскую прессу не только маркиз Нуланс, но и социалист Садуль. В полиочь вместе со Сталиным Ленин передает решение Совнаркома о событиях последиих дней в Брест, советской делегации.

С часа до двух ночи Владимир Ильич беседует с Эгеде-Ниссеном, иорвежским социалистом, объясияет представителю рабочего движения казбуку революции.

Где-то в половине третьего Ленин пишет предписание комиссару Петропавловской крепости об освобождении посланинка Диаманди и членов посольства. При этом подчеркивает, чтобы тем обязательно заявили, что они должим принять все меры для освобождения окруженных и арестованных русских войск иа фроите.

Окончился ли на этом рабочий день Председателя Совнаркома? Известио только, что утром, в половине девятого, того, второго дия иового года ои был в своем рабочем кабинете. На боевом посту Революции.

## Глава третья

## Командиры полков

Мира заболела всерьез. У нее был жар. Она сильно капиляла. Не требовалось быть врачом, чтобы поставить диагноз: воспаление легких. Первая это поняла пани Альжбета, которая еще три дия назад старалась не разговаривать с иноверкой, без венчания живущей с офнцером.

Мирина болезнь, встреча Нового года, возможно, трогательно-теческое отиошение к Мире старого полковника Пастушенко, а может, больше всего исожиданное проявление приязни к квартирантке со стороны ее сост ствения дочери Юстины перевернули у пани Альжбеты все представления, пошатнули воспитанные определенной средой принципы, в том числе и религиозира.

Сама пани Альжбета об этом не подозревала и возмутилась бы, скажи ей кто-иибудь, что она отступает от своей религии. Нет, веру в пана Езуса и во все то, что она с детства слышала от пана ксендза, не могли в ней поколебать все революции на свете - так она считала. А вот если бы сказали, что сердце ее, вместившее столько мук и унижений эвакуации, оттаяло, что сердце ее иаполиилось добротой и сочувствием, материиской лаской к детям - по возрасту Мира ей дочь, да и пан поручик ненамного старше ее сына, который благодаря ее материнским молитвам служит где-то в Сибири (пусть Сибирь, пусть холод, лишь бы не фронт!), - то с этим пани Альжбета, конечно, согласилась бы. Все матери таковы. А дети есть дети. От иих только и жди глупостей. Но инкогда не поздно направить их на путь истинный. И достигается это успешиее всего добротой и лаской

У пани не хватило смелости спросить большевистского командира полка, какой он веры, но она убедила себя, что такой воспитанный минчанин может быть только католиком. И уж давала простор своей фытизин — мечтала, как повенчает их в костеле. Какое счастье для иях, думала она, приобщиться к единствеиной в мире правоверной церкви. Счастье и для нес, если она поможет им в этом! Пан Езус спишет половину грехов.

Когда привезенный из госпиталя из Молодечно врач подтвердил воспаление легких, Богунович, пожалуй, испутался. Вспомнил, как когда-то сам, будунг гимна-зистом, болел крупозным воспалением, как мучительно долго — казалось ему тогда — тянулась болезнь и как внимательно, терпелняю его лечили: доктор, мать, тетя. Мать не отходила от кровати и на ночь перебралась в его комнату, спала на составленных стульях. Да и спала ли? Когда бы он ин открыл глаза, она тут же склоналась над ним: «Что тебе, Сережа, мальчик мой?»

Кто сможет так дежурить около Миры? Врач, кроме ординарных лекарств, назначил молоко. Горячее молоко.

«Хорошо бы туда положить ложечку масла и ложечку меда. Поверьте, самое лучшее лекарство».

Как будто кто-то ему не верил. Ребенку известно, что в такое голодное время молоко с маслом и медом — изнлучшее лекарство.

Но Сергей увядел, как у Миры от врачебного назначения испуганно расширились глаза. Поиля, о чем она подумала. Тде в такое время, в январе, когда коровы еще не начали телиться, взять молока, не говоря уже о масле и меле?

Он тоже на какой-то момент растерялся: в самом деле, гле взять? Но тут же устыдился своей растерянности. Как это он не сможет достать стакан молока человеку, ставшему ему таким же дорогим, как мать, сестра? Да, в коище концов, просто стидио так думать о людях. Вокруг же свой народ, в доброту и честность которого он, народник в душе, всегда верял. Было бы жестоким разочарованием, если б инкто не продал, просто не дал стакана молока для больной.

Когда врач уехал, Богунович стал надевать офицескую бекешу: на дворе трещал добрый январский

Куда вы, товарищ полковник?

Мнра, сделав исключение для новогоднего вечера,

продолжала разговаривать с ним в шутливо-проническом, немного покровительственном тоне — так нередко разговаривают женщины, знающие, что любимы. Но у Миры это шло еще и от молодого максимализма, от уверенности, что политически она намного более образования и должиа просвещать всех вокруг. После бурного разговора в поле, когда шли от немиев, и его невольного, но искрениего признания, что он отнодь не против звания полковника, что только с таким званием он имел бы моральное и военно-оридическое право командовать полком, Мира не впервые так обращалась к немух «Товарищ полковник».

Сергей принял игру, обращение его совсем не обижало, ведь и сам он позволил себе такую шутку с настоящим полковником Пастушенко, испутав этим старика. Во всяком случае, его радовало, что Мира за дин своей болезан ни разу не разозлилась ив него за аполитичность и ни разу, как раньше, не бросила: «господин поручик» — вот это его действительно обижало. Пусть уж лучше будет «говарищ полковинк». Тоже горькая ирония, но по другой причине: от полка мало что осталось.

Сергей ответил просто, на удивление буднично, по-домашнему, как когда-то говорила матери кухарка:

— За молоком. У Миры расширились и без того огромные черные глаза, а покрасневшее от жара лицо еще больше запылало. Кажется, ей хотелось засмеяться, но смех был прерван сухим, натужливым кашлем. Сергей подал ей полотение. Она вытерла потрескавшиеся губы и сказала:

 Ты ошалел! Командир полка, как баба, будет ходить с крынкой и клянчить кружку молока. Не смей!

Не нужно мне молока!

Сказала серьезно, поведительно. И это было нечто новое. Раньше она иногда издевалась над офицерским гонором Сергея, а тут вдруг впервые испуталась за его командирский авторитет. Это тронуло Сергея. Он опустился перед кроватью на колени и поцеловал се горячую руку. С самого начала их сближения Мира смущалась, когда он целовал руки. Одиажды даже сказала:

«Никак из тебя не выветрятся барские привычки». Теперь она смутилась, но как-то совсем иначе будто обрадовалась, вспыхнула от радости и по-детски

зажмурила глаза.

Ее прекрасный, как у «Святой Цецилии» Карла

Дольчи, облик вызвал мысль, что, кроме разве матери, у иего иет более родного, более близкого человека, чем эта девушка, о существовании которой он даже иезнал всего полтора месяца назад.

— Не бойся. Я что-инбудь придумаю, чтобы не уро-

нить свое достониство. Могу послать солдата...

Она вновь удивлению раскрыла глаза, взмахнула ресинцами.

Не бойся. Я не стану приказывать. Я попрошу.

Я научился просить. А люди есть люди.

Да, можно попросить солдата. Но все же ои, как и Мира, вемного боялся, что это недемократично: от кем бы хитростью превращает послушиюто солдата в ординарца, которые отменены специальным приказом. В коннарца, которые отмененось: самый надежный солдат, изголодавшись, может использовать просьбу командира для собственной корысти. Крестьяне нередко жалуются на кражи, совершаемые солдатами. А люди здесь, если не считать двух-трех кулаков, живут очень бедно, у некоторых дети голодают, не раз он кормил детей из полквоого котла.

Можно попросить паин Альжбету. Теперь она не откажет. Теперь она добрая. Собствению говоря, только благодаря ее варенкю, ее бливчикам из пшеничной муки и крахмала Мира хоть немного да ест, как-то поддерживает свои силы. Не кормить же больную солдатскым ми обедами — хлебом с мякиой да перекисшими

шами.

Но именио потому, что он был чрезвычайно благодарен пани Альжбете и Юстине, Богунович не мог обратиться к ими еще с одной просьбой; у инх самму он видел молоко очень редко; поминтся, когда в его жизньеще не вошла Мира, семья начальника станции раз-мургой угостила его яменню-желудевым кофе с молоком.

Впрочем, все доводы, в силу которых ои, Сергей, не могсам пойти на поиски молока, были лишены резона. Появилось то, чего когда-то из-за коношеского эгонзма он не понимал у матери своей, — для любимого человка, если ои к тому же болен, все хочется сделать самому: из-под земли достать молоко, мед, поставить банки, попарить иоги... Что еще назвачил старый врач? Какой у него был угомоленный вид!

«Это ваша жена, командир?» — спросил он, выйдя в залу, где Богунович ожидал, пока доктор с помощью

пани Альжбеты осматривал больную.

«Жена», - ответил он, чувствуя, что краснеет.

«Голубчик мой, когда спадет температура, отошлите это горькое дитя к маме. Она сказала, что мничанка. Рукой подать. Не будьте эгонстом. Давайте без жен дольем свою фронтовую чашу. Подпишут мир — поедем к женам».

Вот и еще один человек, увидевший войну в операционных и моргах госпиталя, жаждал мира так же, как

он, как солдаты.

Не стал объяснять, что это «горькое дитя» прислал доком армии, чтобы она несла своим и немецким солдатам большевистскую правду — так любит говорить о своей миссии Мира. Чтобы «агитировала за мировую революцию» — так иногра иронавировал он, Богунович, Никто ее никуда не сможет отослать. Какая там мама! Она числит себя солдатом революцию;

Сиег визжал под сапогами. Стыли ноги. Узкая деревенская улица выгибалась вдоль речки. Занесенинь спетом и поэтому как бы приплоснутые к земле набы выглядели сиротливо, одиноко, словно ничем не связаные между собой никакой жизнью. На улице — ни одного человека. Пусто — как в царстве мертвых. Только там, где в огородая росли яблоли — почему-то такие дворы сгруппировались в дальнем от имения конце деревии. — было ощущение человеческого жило.

За время войны Богунович увидел всю чудовнщную нищету польских, белорусских, литовских крестьян, которых к тому же безжалостно грабило сначала царское ссвятое воинство», умиравшее «за царя и отечество», потом — кайзеровское; в ходе удачимх контриаступлений они убеждались, как методически умели грабить немцы: если царские солдаты были мелкими воришками, то инемецкие — разобиниками высшего класса.

ми, т

Еще до февральских событый Богуновыч постоянию думал о крестьянах: «За что воюют эти люди, одетые в шинели?» И тем более восхищался героизмом солдат. Ни одного солдата своего не дал в обиду. Об этом знали не только его рота, но и весь полк, поэтому, наверное, единодушио изавали его имя, выбирая революционного командира.

...Бедные избы он обходил — боялся их бедности, боялся вида рахитичных детей, всюду глядевших иа него голодными глазами: даст солдат что-инбудь или за-

берет последнее.

В богатые кулацкие дома - кулаков он знал по рассказам Рудковского и Калачика — не шел из принципа. хотя, без сомнення, молоко было только в этих обнесенных бревенчатыми стенами дворах: в хлевах, крытых

черепнией, слышалось сытое мычание коров.

Тянуло в середиянине избы, подле которых были хотя бы маленькие сады: верил в доброту людей, растящих деревья. Но ему сразу не повезло. В первой же набе. куда вошел, его как раз н встретили целых пять пар голодных детских глаз. Старшая девочка, лет двеналиати. в лаптях и поневе, сидела за прядкой, четверо совсем маленьких, оборванных, на печи строили из лучниок замысловатые фортификации, им явно нечего было обуть, чтобы спуститься хотя бы на глиняный пол. аккуратно подметенный, видимо, маленькой хозяйкой,

В избе было чисто, но под чистой скатертью на столе не угадывалось н горбушки хлеба. Побоялся спросить, гле отен. Спросил. гле мать. Левочка услужливо подия-

лась:

 Она в гумне, веет ячмень. Я позову, паночек. Накинула платок и, как мышка, шмыгнула нз хаты не успел сказать, что не нужно отрывать мать от работы. Он знал, что в прифронтовой полосе крестьяне, чтобы сразу обмолотить собранное зерно и надежно спрятать, молотили его малыми порциями: снопы солдаты

крали редко, а зерно выгребали частенько.

Богунович ошупал карман; нет ли сухаря или кусочка сахару? Пастушенко не мог жить без кипятка, а Степанов заваривал этот кипяток подгоревшими корочкамн хлеба. Так командование полка «чаевничало» в штабе. Зная об этом. Мира иногда клала ему с собой сухарь и сахар.

В кармане нашлась только гильза от нагана. Возможно, мальчик, ему было лет семь-восемь, обрадовался бы гильзе, но дарить такую игрушку Богунович постеснялся. Подарил карандаш, обнаруженный в боковом кармане френча.

У мальчика загорелись глазки.

 Ух ты! — И тут же нарисовал на белой печи смешного человечка.

 Не пачкай. — строго сказала сестричка, младшая, но по-женски практичная. — Будет тебе от мамки.

 Я причесу тебе бумаги. Ух ты! Вот повезло! А я тебя знаю — ты команлио!

 Яночка, разве ж можно так! — с мучительной неловкостью упрекнула брата младшая сестра.

У Богуновича застрял в горле соленый комок. — Что вы строите?

Крепость! — отвечал мальчик.

Церкву, — пропищала самая младшая.

 Церкву! — хмыкнул строитель крепости. — Много ты знаешь. Разве церковь так строят? Дедуля Калачик сказал, что церковь разрушать будут. На дрова.

 Надерет тебе уши мама, — с жалостью вздохнула девочка.

От этой взрослости пяти-шестилетнего ребенка хотелось плакать.

Стройте, дети, лучше дом. Просто хороший дом.

в котором вам будет тепло жить. Это он сказал не столько им, сколько себе. В тот момент ему действительно хотелось одного - строить людям дома. Нет, еще хотелось учить детей или лечить

больных. Мать Янки и девочек вскочила в избу как одержимая: платок сбился, в белокурых волосах мякина, остья ячменя нацеплялись на юбку, сшитую из соллатского

одеяла. Стукнув дверью, тут же прислонилась к косяку, хва-

тала воздух, прижав ладони к груди. Была она молода, симпатична, но с тенью печали

на липе.

 Почему у вас такой испуганный вид? Я вас испугал? Простите.

 Что вы, паночек! Я подумала: вы пришли сказать что-нибудь о моем Грише. Полтора года ни слуху ни духу. Хоть бы весточка, где головку сложил.

Знала, что он командир полка, и по простоте своей

и неграмотности считала, наверное, что к такому высокому чину приходят сведения о солдатах всего огромного фронта.

Женщина смотрела на него со страхом и надеждой. Богуновичу стало неловко.

 К сожалению, я ничего не знаю про вашего Гришу. Дайте его последний адрес. Попытаюсь выяснить. Хозяйка бросилась в угол к столу, вскочила на лавку и достала из-за иконы завернутые в старый платок

бумаги. Он смотрел, как лихорадочно, стоя на лавке под иконами - ни дать ни взять статуя мадонны, - она зубами развязывала узелок на платочке, как дрожали ее руки, когда она среди солдатских писем искала самое последнее. Богуновичу стало иестерпимо стыдно, что из-за своей деликатности оп так жестоко солгал нечестной солдатке. Он, формтовой офицер, хорошо знал, как отвечали даже в первый год войны на запросы семей о пропавших без вести или попавших в ллеи. В лучшем случае — отпиской. А теперь, когда все развалилось, все дезорганизовано — штабы, полевые почты, — это абсолютно безнадежное дело. Он может написать. Нет, он обязательно напишет — не посмеет еще раз обматить! Но это будет письмо кна деревню дедущике».

Женщина соскочила с лавки, дрожащей рукой про-

тянула ему письмо.

Богунович похлопал себя по карману, забыв, что подарил карандаш мальчику. Обратился к Янке: — Дай, пожалуйста, карандаш. Не бойся, я запишу

адрес и вериу.
— Уже выцыганил? Ну, погоди у меня!

Уже выцыганил? Ну, погоди у меня!
 Нет-иет, я ему подарил.

Богунович записал номер полевой почты, фамилию, имя: Сухой Григорий Матвеевич.

Вериув женщине письмо, а мальчику карандаш, виновато сказал:

Простите, я пойду.

— Но... паночек что-то хотел?

Конечно, просто так, без нужды, он не стал бы ходить по домам, это она, практичная крестьянка, хорошо понимала.

Богунович доверчиво посмотрел женщине в глаза. — У нас заболел товарищ... тяжело. Доктор прописал молоко и мед, — про масло не отважился сказать. — Вы не посоветуете... у кого можно купить?

Лицо ее вдруг расплылось от сочувствия, доброты и глубоко затаенной лукавой ульмоки — догалалась, для какого «товарища» командир лично ищет молоко и мед: о его отношениях с Мирой в селе не могли не знать, особеню женщимы.

Молодая солдатка по-старушечьи всплеснула ладо-

— Ой, паиочек! Где же вы купите? Разве у нас так расто педятся коровы? А мед... У кого он, мед, теперь? Солдаты динки пчел повыкурили вээа меду, — смутилась, что так говорит про солдат, повериулась к старшей дочерм, как бы спрашивая совета у нее: — Разве

что у Киловатого? Хотя нет... к нему не ходите. У него сына под Новый год застрелили ваши. А второго поса-

дили. Старик как зверь. Пьет.

Сыновей кулака выследнли не солдаты полка — свои, крестьяне, на отряда Рудковского. Не обошлось без стрельбы. Немцы заявляля протест: дескать, русские нарушают перемирие. Пришлось писать объяснение штабу фионта.

Солдатка вышла вслед за Богуновичем во двор так же легко одетая, только платок накннула. Очень ей хотелось помочь ему. Называла людей, у которых стоит

поспрашнвать.

Меду у старого Шкеля спросите... Как назад пойдете — за мостиком слева. Около его хаты две ливы. Он богатый, но добрый. Не такой волк, как Киловатый... Только коровы у него не могли отелиться. Ой, паночек! — уже на улице вспомнила женщина. — А вы в коммуне спросите. В именин коровы рано телятся. Голландки. Коров немного осталось, но какая-нибудь могла отелиться.

Спаснбо вам. Не стойте так, Холодно.

— А лихо нас не возьмет, паночек. Баба — что собака.

Не нужно мне говорить «паночек». Қакой я пан?
 Женщина тепло улыбиулась.

— Меня Галька в бок толкала, что так теперь не го-

ворят. Детн учат. Так привычка же, товарищ... Чтобы закрепить это «товариш» в ее сознании. Богу-

нович протянул ей на прощание руку. Перед тем как по-

дать ему свою, солдатка вытерла ее о фартук. О коммуне он подумал в самом начале, еще там, в доме начальника станцин, у Мириной кровати. Но ему уже трижды пришлось обращаться к Рудковскому, когда совсем пустел полковой склад; нн хлеба, нн картошки, ни капусты. В том, что полк остался боевой единицей, хотя всего с третью штатного осствая, была, считал командир, не его заслуга и даже не полкового комитета, а матроса Рудковского, старого веселого крестьянина Калачика и, возможно, таких вот солдаток, как эта Григорынка, которые от своих дегей отрывают,

Поэтому попроснть у Рудковского молока он не мог. А вдруг не поймет матрос н высмеет. Дети голодают,

а он хочет любовницу молоком понть.

чтобы накормить солдат.

Перед новым, на четыре окна, под жестью домом

Шкеля постоял, но зайти не отважился. Как объясняться с богатым хозянном? К такому лучше послать казака. который мог бы сказать: продайте меду для командира полка. Перед кулаками действительно не нужно роиять достоинство, чтобы не злорадствовали; вот до чего довела вас революция! Революцию он никому не позволит оплевывать, как бы плохо ни было не только ему лично, но и Мире, матери, отцу, сестре, солдатам. Не сказать, конечно, что он сам совершал ее, революцию, но принял разумом, сердцем, поверил в большевистские принципы свободы, равенства, братства. Февральская революция ненадолго побратала его с солдатами. А потом его снова принудили гнать их в атаку, на немецкие пулеметы, и ему было стыдно перед иими, гадко на душе: чтобы хоть как-то оправдаться, он сам впередивсех лез на эти пулеметы, искал смерти. Смерть пощадила его. Теперь ему, как никогда, хочется жить, даже страшно делается от жажды жизии. Хочется любить, окончить университет, учить детей, растить своих.

Богунович решил зайти еще в одну середияцкую избу,

во дворе которой прогуливались корова и телка.

Тут ему повезло. Из избы вышла Стася. Увидела его — и глаза ее загорелись, как у кошки, заметившей мышь и решившей позабавляться с ней. Весело засмеялась:

— День добрый, товарищ командир. Что это вас в такой мороз погнало гулять? Чего вы ищете? Хату для постоя соллят?

Молоко ищу.

— Что? — удивилась Стася, даже исчез в глазах гривый блеск. — Молоко? Какое молоко?

игривый блеск. — Молоко? Какое молоко? — Коровье. — Ему почему-то захотелось сказать всю правду. — Тяжело заболела моя жена...

Жена? У вас есть жена?

Есть.

Эта та маленькая... агитаторша?

- Та самая.

Где же вы повенчались? В какой церкви?
 Разве, чтобы соединиться двум людям, нужны

обязательно поп и кадило? Мало для этого любви? Теперь она смотрела на него совсем серьезно и уже

с каким-то другим удивлением.

— А мие говорили, что вы не большевик. Это же большевики в бога не верят.

— А вы верите?

Стася грустно засмеялась и сказала о другом - о своем, женском:

 Я верила, что соблазню вас. Вы мне нравились. призналась, смутилась: - Ох. что это вы делаете со мной?

 Ничего я с вами не делаю. Я был бы вам благодарен, если бы вы помогли мне купить молока.

Вам не стыдно ходить по хатам?

Сергей на мнг задумался: что ей ответить?

- Вы знаете, Стася, ничуть не стыдно. Когда близкому человеку плохо — для него сделаешь все. И сделать хочется именно самому. Вам не знакомо такое?

Стася вдруг закрыла лицо красными варежками-самовязками.

Богуновичу показалось, что она плачет. Понимал почему: пожалел, что так неосторожно напомнил о ее вдовьей судьбе, но утешать не стал.

Она вытерла глаза варежками, вздохнула:

 Боже, как давно это было! Я завидую вашей жене. Счастливая она.

Это я счастливый.

 Но все равно сами не ходите. Оговорят бабы, Почему вы не пришли к нам? В коммуне еще не всех коров запустили. Запустим — детям молока не будет. — Она криво усмехнулась над коммунарскими порядками.

Богуновну снова признался с неожиданной для себя

откровенностью:

 Мне придется просить у Рудковского хлеб н картошку для солдат. В который раз. Стася сказала жестко:

- Сидит в вас панское. Трудно вам попросить у мужика. Не верите, что у мужика тоже есть сердце. Ему стало неловко.

— Что вы!

 Ну вот что, товарищ командир. Идите заннмайтесь своими делами. Молока вашей...

Мире, — подсказал он.

 ...вашей Мнре я сама принесу. Меня, правда, не любит пани начальница. Набрехали ей, будто, пока она была в беженцах, я крутила с ее Пятрасом. Вот же языки! Не верьте. Очень мне нужен ее лысый литвин! Какой из него мужчина! Старый дед. Ну, с Альжбетой я договорюсь. Будет повод потолковать по душам. Так что идите лучше учить наших стрелять из пулемета. Богунович не знал, как благодарить.

Стася отмажнулась от его благодариостей: мол, панские штучки! Но, чувствовалось, по улице шла с ими не без гордости: поглядывала на окна и, видимо, жалела, что сквозь замерашие стекла немногие увидят, как она гуляет с команивном подка

А растроганный Сергей думал: не зря мать часто говорила, что сле не без добрых людей, и вернла в это непрекломно. Он тоже начинает верить, даже здесь, на войне. Случайная встреча помогла. Одиако насчет меда и масла заикнуться не отважился. Подумал, что Стася, чего доброго, возьмется достать и такие деликатесы, а это была бы беззастечивая эксплуатация ее доброты.

Так же, как в доброту людей, он начинал верить и в том, что в полку почти приостановилась с амодемобильно, что в полку почти приостановилась с амодемобилы зация и солдат осталось больше, чем в соседних полках, немаляя заслуга чакоточного Степанова, который с утра до вечера в ротах, во взводах спокойно, настойчию убеждает солдат, что революцию мало совершить — ее надо защитить от врагов, внешних и внутренних. Хорошо у него получается, доказательно. Потом его простые слова как бы закрепляет Мира своими пламенными речами о мировой революции, о будущем обществе равенства и бразства

Сергей со своим образованием и опытом не мог не уловить проотиворечий в Мириных рассуждениях. Когда обращал на эти противоречия ее внимание, она упрямо не сламо обращал в было для нее самое оскорбительное слово), однако потом, насдине сама с собой, искала ответи на его каверзные вопросы. Он чраствовал, насколько драматичны ее поиски, соммения. Душевную араму она пережила и после встречи с Троиким в вагоне. До этого нередко ссылалась и на Ленина, и на Троикого, ставила их миена рядом, а со времени той встречи он ни разу не услышал из ее уст имени наркома по иностранным делам.

Солдаты, возможно, не очень-то вникали в паучные глубины, но пафос этой маленькой девушки, ее вера в то, о чем она рассказавлат — будущее в ее рассказах выглядело сказочным, — восхищали их, вдохновляли, поддерживары дух.

Постепенно сам он сделался почти таким же агитатором, как Степанов и Мира. Правда, у него не было их красиоречия и убежденности в большевистской правде,

но зато было нное пренмущество — знание военного дела и психологни солдата. Солдаты, безусловно, уважали его и Пастушенко за то, что в такое время, когда армия рушится, развалнвается, они, офицеры, как капитаны тонущего корабля, до конца остаются на боевом мостике.

В том, что порученный им участок фронта охраняется боеспособными батальонами и ротами, хотя и сильно поредевшими, не в меньшей мере, чем слова, имело значение и то, что люди были хоть как-то накормлены.

И еще одно обстоятельство. Богуновнчу нелегко было отважнться вооружить местный крестьянский отряд. Однако сам факт существования такого отряда, строевая учеба парней в лаптях и кожухах, занятия на стрельбие, подальше от линин фроита — чтобы немцы не докучали протестами вз-за стрельбы, — все это на удивление подняло дисциплину. Теперь Богунович отдавал отряду Рудковского не меньше винмания, чем собственному полку.

В тот день он обещал Антону лично провести занятня по пулемету «максим», научить хлоппев разбирать

его, собирать, наладить, если заест затвор. Подвести Рудковского и красногвардейнев он не мог.

Но как бросить Миру? Это все-таки надолго. А главное — где достать мед и масло? Поехать за двенадцать верст в местечко? Вряд ли и там что-нибудь купишь в

такое голодное время.

Самый надежный выход — поехать к Будьбе-Любенкому. У того всегда все есть. Но Богунович знал, каким образом это «все» достается: с окрестных крестьян, с евресе» местечковиев Будьба собирает дань. Это попахивает грабежом. Но Будьба оправдывает себя тем, что берет у богатых. «Экспропринрую экспроприаторов», смеется он. Однако полк его не без влияния таких «экспроприаций» разложился. Вчера командир третьего батальона Берестень доложил, что на участке «будьбовцев» передняя линия окопов вовсе не охраняется. Встревожило это их с Пастушенко. Договорились, что кто-то съездит к соседу выкснить обстановку.

Есть повод для поездки. Но Богуйович серьезно опасался, как бы разговор с Назаром не обернулся так, что будет ее до меда. Бульба бывает тяжел. Да н тадко проснть награбленное. Бог пожалел Богуновича н не развратна даже на войне, его моральные принципы, воспитанные родителями, остались нерушямыми. Правла, жизнь расшатывает их. Против воли пойдешь на сговор

с совестью. Но одно дело попросить под Новый год бутылку шампанского, Игра, Офицерский шик, Совсем другое — просить масла... Но, в конце концов, он по-едет не воровать, не грабить. Просить. Для спасения родного человека. «Свет не без добрых людей».

Пастушенко обычно с завидной бодростью работал над сводками и тактическими картами, хотя боевых действий и не велось, в положении полка менялось только количество людей — выбывали без боев, Правда, в последине дин такие «потери» равиялись двум-трем человекам в день, не больше, Зато катастрофически гаяли продовольственные и фуражные запасы. Даже Степанов беззлобно подтруннвал над начальником штаба: «Дались вам эти карты!», хотя понимал, что старый слу-жака просто не может не работать, тоскует без привычного дела. Выступать перед солдатами, как Степанов или Мира, бонтся, сам признался: «Как бы не напутать чего, у меня старые представления».

На этот раз полковник сидел за столом, над газе-

той, с несвойственным ему удрученным видом.
— Почта? — обрадовался Богунович. Почты не было

уже несколько дней, даже депеци из штаба фронта н нз Ставки не приходили, лишь телеграф изредка отстукивал малозначительные сообщения: «Вам послано семьдесят пудов овса». Мелочь, Правда, н над овсом думали немало — как его употребить: скормить лошадям нли раздать солдатам — пусть столкут в ступках и варят овсяную кашу.

 Нет, не почта. А газета свежая, — ответнл Пастушенко. — Привез сосед.

— А почему у вас такой вид, Петр Петрович? — Они разогиали Учредительное собрание.

— Кто?

Большевики.

 И вы... из-за этого в таком горе? — удивился Богуновну. Раньше ему казалось, что к полнтнке Пастушенко относился спокойно, во всяком случае, ни одно нз событий последнего времени не воспринял как трагедию.

— А вы?.. Вас что, не трогает это? — дрожащим

голосом спросил Пастушенко.
— Абсолютно. Я знал, что его разгонят. Недели две назад Мира показывала мне статью Ленина...

Голубчик мой, я вас не понимаю. Россия могла

получить парламент...

- Петр Петрович, еще два, если не три года назад я разочаровался во всех парламентах мира. В наших думских болтунах. Во французском, английском парламентах. К черту парламенты, которые гонят людей на смерть! В окопы нх, сволочей, этих краснобаев! Вшей

Богунович редко так срывался, редко говорил с такой злостью. Спохватился — и ему стало Но Пастушенко вдруг как бы сбросил страшный груз, пригибавший его к столу, выпрямился. Попробовал возразить, но уже без отчаянья, а так, как спорили нередко раньше:

Но это же народное собрание! Собрание, избран-

ное народом!

 Каким народом? После выборов народ совершил революцию. Я понемногу начинаю понимать, что это такое. Петр Петрович! Неужели вы думаете, большевики так наивны: взяв власть, добровольно отдадут ее тем же людям, которым онн, простите, дали пинка в мягкое место? Чернову, Керенскому. Вы что... загрустили по Керенскому?

Старик нахмурился.

Вы меня оскорбляете.

 Простите, Петр Петрович. И плюньте! Подумаешь, трагедия! Разогнали Учредительное собрание... Туда ему н дорога!

Пастушенко смотрел на него, возбужденного, раскрасневшегося с мороза, с удивленнем, даже немного как бы со страхом, но, пожалуй, н с завистью - завидовал его молодости и решительности.

 Выходит, я один такой... старый иднот, показалось, мир перевернулся в связи с этим разгоном...

Богунович вдруг засмеялся.

 Петр Петровнч, дорогой мой человек! Люблю я вас за искренность. Вы весь - как на ладони.

Старик покраснел.

 А вы... вы знаете, голубчик, вы меня удивляете. Эволюцией ваших взглядов. Вас так просвещает эта девушка? Кстати, как она? Врач был?

- Был. Плохо ей, хотя и хорохорится. Врач назначил молоко, мед, масло, Молоко я нашел. А мел? Масло? Где их взять?

Пастушенко понурнлся уже совсем иначе - как бы

с ощущением своей вины, что не может посоветовать, где взять больному ребенку необходимые лекарства.

Поеду к Бульбе.

 Да-да, поезжайте, — сразу согласился полковник, хотя недавно возмущался, что «анархист, самозванец и грабитель Бульба компрометирует русское офицерство». Не любил Бульбу. Однако смелостью его воскищался, сожалел, что недолго тому носить такую ликую голову в буриое время.

 Но у меня к вам просьба. Я обещал Рудковскому провести с его людьми занятия по «максиму». Мне не хочется подводить их. Проведите, пожалуйста, вы.

 Я? — сначала испугался Пастушенко, но тут же поднялся, прошелся по комнате, остановился у окна, продышал в замерзшем стекле «глазок», посмотрел на занилевевшие липы.

Богунович хорошо знал натуру полковника: задумался — значит, согласился.

Пастушенко повернулся от окна.

— А что, нехорошо, что я... будто боюсь этих людей? Нехорошо?

Богунович не ответил: старик сам решил — нехорошо.

- Да, спохватился Пастушенко, меняя тему разговора, — главиой новости я вам не сказал. Наш сосед справа, девносто третий полк, отведен. Его место занял Первый Петроградский пролетарский полк Красной Армии. Красной! А мы с вами какая армия, Сергей Валентинович? Белая? Серая?
  - Серо-буро-малиновая, засмеялся Богунович.
     Пастушенко вздохнул.

Завидую я вам. Вашему оптимизму.

## .

«Какой там, к черту, оптимизм! — подумал Богунович, когда казак вывел ему из баронской конюшин выездного и он, вскочив в седло, галопом выехал из старого парка на хорошо проторениую дорогу в лес, синевший влали. — Какой там оптимизм, когда на душе кошки скребут? Ах, Мира, Мира! Как некстати ты заболела. А я мечтал взять отпуск, поехать с тобой в Минск, представить тебя родителям. Нет, не бойся. Они добрме, культурные люди. Они примут тебя. Может, мама

про себя немного пожалеет... Не нужно, мамочка. Ты же сама была против предрассудков. Как оин опутани илс., все эти предрассудки, сословные, национальные, религиозные... Здорово, что появились люди, так смело ряущие эти цептэ.

Там, в штабе, его, пожалуй, обрадовала новость, что

участок фронта рядом занял свежий полк.

А уже в дороге, когда въехал в бор и пустил скакуна легкой рысью, вдруг сообразил: по условиям перемирия на фроит не должиы перебрасываться новые части. Большевики, выходит, начали такую замену. Правда, это условие перемирия первыми нарушили иемцы, о чем он сам докладывал в штаб фронта. Как же понимать появление новой части? Демонстрация против немецкого нарушения? Или, может, переговоры в Бресте провалились? Вспомнил, что три дня назад, ночью, все-го один вагон прошел из Бреста в Петроград. В штабе полка была телеграмма, но в ней не говорилось, кто едет, поэтому никто из командиров и членов комитета спецпоезд не встречал. Не придали значения: в одном вагоне мог ехать дипкурьер. В Брест же шло целых три вагона. Теперь Богунович связал появление нового полка со спецпоездом и похолодел при мысли, что переговоры действительно по чьей-то вине, нашей или немецкой, сорвались. Снова охватил страх перед иемецким на-ступлением. Как и тогда, когда он шел с Мирой от них под Новый год. Но теперь страх был, пожалуй, сильиее, с незнакомыми оттенками.

«Куда ее девать, больную? Отослать в госпиталь? Не поедет. Да и я ие могу. Я боюсь. Мрут там, в госпи-

тале...»

Назара Бульбу-Любецкого Богунович нашел за лесниковым гумном. Выглядел капитан не таким элегантным, как под Новый год, когда возлежал на медвежьей шкуре. Теперь сам он был похож на медведя, среди зимы выгнаниюто из берлоги. Одет в старый, порванный крестьянский тулуп. Небрит. С нездоровым серо-одутловатым лицом, наверное, с перепол. Волкодав, почуяв чужого, бросился на Богуновича, когда тот еще только подходил к гумиу. Бульба начал материться: кого там черт носит? Волкодав так ощерился, что Сергей на всякий случай достал на кобуры наган и крикнул:

— Эй, кто там? Заберите зверя! А то застрелю.
— Я тебе застрелю, такую твою! Я тебя самого за-

стрелю! — Бульба выглянул из-за гумна. — А-а, это

ты? Рекс! Свой! Хоть и дурак, но свой!

«Ничего себе встречает гостя», - подумал Богунович без обиды. Однако вид и настроение хозяниа насторожили.

Алис! Тевтон! Взять!

Из сосияка вылезло претолстое существо в длиниойпредлиниой немецкой шинели, в каске, на которую была надета кольчуга, закрывавшая лицо и шею.

Через занесениую снегом изгородь перескочил вто-

рой волкодав и бросился на человека.

Рекс лег на снег, напрягся, нацелился, нетерпеливо заскулил. Но Бульба сдержал его.

Рекс! На место!

Тем временем Алис набросилась на человека в шииели. Сцепились. Покатились по сиегу. Было видио, как Алис рвала шинель, летели в сиег ошметки.

Богуновичу стало жутко от этой иелепой игры.
— Кто это? — показал он на куклу в немецкой ши-

иели.

Мой разведчик — башкир Мустай.

 Ты и этого спустишь? — кивнул на Рекса. Спушу. Но позже.

 Порвут они человека. Сергей! Я думал, ты умнее. Ты что, ни разу не

видел, как дрессируют собак?

— Не видел. Да иу! А еще — командир полка!

С этим анархистом, видимо, сегодия не договоришься — язвительный, злой. И все внимание его — на собаках.

На кой черт это тебе?

Алис — по имени царицы дали кличку, — видимо, получила хорошего пиика, потому что заскулила и стала отползать от башкира.

Бульба затопал ногами. Алис! Алис! Г... собачье! Баба есть баба! Алис! Взять! Взять его.

Но сучка, взвизгивая от боли и вины, пугливо оглядываясь, ползла к хозяину.

Разведчик подиялся и, угрожающе расставив руки в овчинных рукавицах, двинулся за ней.

Бульба повернулся к Рексу, намереваясь выпустить ero

Но Богунович остановил:

— Назар! Прекрати, пожалуйста, эту игру! Что за дикое представление?

Хлюпики вы, такую вашу... — выругался Бульба-

Любецкий, одиако послушался, крикнул: — Отбой! Богуиовича поразило, с какой радостью обе собаки

бросилнсь к хозяниу: жестокая тренировка явно была им не по вкусу. Рекс даже его, чужого, обнюхал довольно миролюбиво: друг хозянна — его друг. Башкир сиял кольчугу, открыл широкое красное

рашкир снял кольчугу, открыл широкое красное лицо.

— Ваш бродь! Кончай, да?

 Я тебе дам — «ваш бродь»! Комиссар стоит, а ты меня, собачий сын, компрометируешь.

Разведчик, приближаясь, искреине и совсем панибратски смеялся.

Моя знает. Не комиссар. Его бродь — ваша

бродь.
 Вот подлец, — усмехнулся Бульба. — Все знает.
 Но какой разведчик! Сколько он мие лошадей пригнал

от немцев! Пошли к лесничеству.

— Ты спрашиваешь: на кой черт мне такие собаки; Я тебе скажу на кой. От полка моего, считай, остались рожки да ножки. Я, мои головорезы, личная гвардия, да комитет, угрожающий расстрелять меня. Вчера одна рота, надежда и опора комитета, сиялась. Ве сразу, Да еще лошадей погнали, сволочи. Скосить бы сукиных сыков на пулемета.

Легко ты косишь.

— Ни хрена я не кошу. Чтобы косить, иужно силу иметь. А я догнал их вдвоем с Мустаем. Стеганул натайкой одного, другого. А третий, базидога, из винтовки в меня пальнул. Видншь, папаха пробита? Но лошадей я все же веричл.

Бульба был в крестьянском тулупе, по в генералькосок. Никакой пробонны не было видио. Бульба или чаливал» — это он хорошо умел, или забыл, что папаха на нем другая. Выстрелить по нему, конечно, могли, если он пустил в ход нагайку. Теперь солдаты не прощают таких замашек. Богуновнчу давно хотелось сказать другу, чтобы не давал воли своему анархияму.

Нарвешься ты когда-нибудь...

- На что? На пулю? Подумаещь, испугал! Меня присуждали к петле, к пуле... А я заговоренный. За мена мама молится

Так зачем тебе собаки?

 А-а. собаки... Скажу... Солдаты — к бабам. к земле, которую мы далн им...

— Kто — мы?

- Большевики взяли нашу, эсеровскую, земельную программу. Сам Ленин признавал... — Программы все писали дай бог какне. Голова

кружилась.

 Не загоняй меня в тенеты полнтического спора. Я сам хорошо знаю, что мы дерьмо. И правые, н девые. Во всей партни эсеров есть только один настоящий человек Это - ч

Удивляюсь твоей скромности.

Бульба засмеялся.

 Но куда податься такому человеку в это время разброда и шатания? За ротой в тыл? Нет. Мало я разных гадов отправил в тартарары. Я появился на свет, чтобы очистить его от мрази... Такова моя миссия. Так вот собаки... Я набираю отряд... партизанский... добровольцев. С ним перейду в немецкий тыл и хорошенько погоняю тевтонскую сволочь. Выпущу кровь кайзеровским собакам.

Богунович уже ступил было на крыльцо, но при этих словах резко повернулся, схватил Бульбу за плечо.

— Ты что? Не понимаешь, что это провокация? Ты хочещь сорвать перемирие? Мир?

— А ты так боншься воевать?

— Боюсь!

 Обабился ты, брат. «Только ночь с ней провожжался - сам наутро бабой стал». А мне с бабами нечего делать! - Бульба вырвал плечо, отступил от крыльца, готовый плюнуть и пойти осуществлять свой замысел,

Богунович, стоя на крыльце, смотрел сверху на низкорослого, но коренастого, на уднвление цепкого — так цепляется за землю луговой дуб-одиночка — человека, который нногда восхищал, но теперь внушал страх. Лицо его, серое, размякшее от перепоя или умиления собаками, в последиюю минуту стало волевым, решительным, злым, побелелн глаза.

 Назар! Я вынужден донести штабу фронта! Плевал я на твой штаб! И на тебя. Доносчики!
 Научились доносы писать. Ни хрена у большевиков не

153

получится, если они будут опираться на таких слюнтяев,

как ты! Я таких вешал бы!

Богунович тоже было вскипел, но как раз последние слова Бульбы как-то странию усмирили, напомияли, ран чего он прискакал сюда. Из-за чего они схватились? Как мальчншки. Заднристые петушки. Разве он не слышал раньше, как Бульба за час-два мог «выдать» не один самый иевероятный прожект? Так, наверное, и с отрядом этим. Элость человека берет после вчерашнего поражения своего в баталии с дезертирами.

Спросил добродушно, с улыбкой:

 У кого ты научился вешать, народник? У Николая Второго?

Бульба не обиделся — неожиданио тоже засмеялся.

— Не бойся. Тебя я не повесил бы. Обедиеет мнр без таких идеалистов, как ты. Да и скучно будет без

дураков. Человечеству нужны идеалисты и... Ладио,

Помирились. Вощли в тот же охотинчий зал, уже далеко не такой уногный, как в новогодний вечер. В нем видны были следы вчеращеной положит грязная посуда, окурки, шамируы на подпаленных и заплеванных медвежьих и волчых шкурах. И было холодио. Не топили нля выстудили?

Богунович подумал, что, видимо, демобилнзовал себя и верный слуга Бульбин, земляк, черинговский крестьянин, хитрый, иемолодой уже хохол, но необычайно хозяйственный — все умел. При ием никогда не было такого кавалака.

Бульба поморщился и выругался.

— Былло!

Богуновнчу хотелось сказать, что если эсер так ругает солдат, то выдает этим барские замашки похуже тех, за которые ниогда сечет его, Сергея, по глазам. Но побоялся, как бы хозяни снова не рассердился.

— Где твой Грицук?

Бульба пыхтел, как паровоз, передвигая тяжелые кресла, чтобы поставить их иа места и иавести хотя бы какой-то порядок. Ответил не сразу и очень зло:

— Ты знаешь, на чем погорят большевики? На том же земельном декретс. Я убежданось: отдявать землю, всю в сразу, мужикам нельзя было. Теперь их не удержишь ни в какой армин. А без армин. Какая власть без армин? Воцарится анархия. Каждый будет как я: что хочу — то и ворочу.

Ла, не удержали Грица ни коньяки французские. распиваемые вместе с Бульбой, ни жаркое из дичи, остатки которого вилиелись на шампурах. Убежал Гри-

цук в свои Репки, к земле, к летям.

Мысли, наполобие высказанных Бульбой, появлялись и у Богуновича, ему тоже становилось страшно от развала армин, но относился он к солдатам, покидаюшим фронт. ниаче. Во всяком случае, нагайкой не стал бы стегать, а тем более стрелять. По себе знал, как осточертели людям война, окопное прозябание, как хочется обычной человеческой жизии.

Сказал об этом Бульбе:

Слушай, Назар, тебе хочется просто жить? Что-бы работать. Любить. Растить детей.

Бульба посмотрел на него, нроннчески свистнул,

— Нет, не хочется. Я тебе говорил, ради чего появился на свет Уливляюсь

 Удивляйся, черт с тобой. Я и живу для того, чтобы удивлять обывателей. Нет, лучше его не трогать.

— Сейчас разожжем камин. И забудем хотя бы на

мнг обо всех проблемах революции. Я не могу, Назар.

 Забыть? Не забывай, пока я тебя не напою до свинского состояния Богунович рассказал, что заставило его приехать к

приятелю. Говорил и боялся, как бы Бульба не начал нздеваться над его любовью, над его тревогой за Мирино здоровье. Нет, слушал молча. Только снова стал угрюм и в

глазах промелькиуло выражение отчаянного одино

чества.

Пошел сам в погреб искать съестное. Принес мед и замороженный окорок оленя, Масло? Пообещал привезти, если не сегодня вечером, то завтра обязательно. Такие заботы неожиданно странно взбодрили его и как-то перенначили, не было больше ни грубостей, ни насмешек, человек сделался серьезным, по-дружески винмательным. Провожая Богуновича, просто, как-то даже по-женски советовал:

 Ты ей бульон из оленины свари. Это лучше всех лекарств на свете. Животные, брат, они мудрее нас, оболтусов царя небесного, знают, какие травы есть, что-

бы не болеть ни воспаленнями, ни хандрой.

Приехали знакомнться новые соседи из Петроградского полка Красной Армии. Пастушенко не выдумал:

соседи действительно называли себя так.

Богунович по дороге от Бульбы думал о двух армиях и в бессонную ночь — очень сильный жар был у Миры, он сидел подле нее и когда она засыпала, — снова думал. Такое разделение соседних полков — полстарой арми и полк новой — почему-то оскорбляло его. Не познакомившись еще с соседями, он настроил себя против них.

Утром Мире стало лучше. Однако он позвонил со станцин Пастушенко, что в штаб не придет, будет при больной.

Но в полдень прискакал вестовой с запиской от Степанова: соседи хотят познакомиться с командиром.

Нарочно пошел пешком, пусть не думают, что спешил на их вызов. Да и хотелось остыть, прикннуть, как вестн себя; после бессонной ночи голова была чугунная, болел затылок. Не заболеть бы самому.

Прогулка по морозцу взбодрнла, сняла головную

боль.

Командир Петроградского полка Иван Филаретович Черноземов был мужчина-богатырь лет сорока пяти, с густыми бровями, черными волосами, осыпанными инеем первой седины, с открытым крестьянским лицом, побитым не оспой, а как бы нскрами металла или угля так и въелись в кожу темные точеки.

Богуновнчу, пожимавшему его сильную шершавую руку, показалось, что от человека этого действительно

пахнет горячим металлом н теплым черноземом.
Видимо, он уже расспроснл о Богуновнее — жал
Руку долго, с хорошей улыбкой, хотя с некоторой сни-

руку долго, с дорошен удивооп, хога с вскотором съпскодительностью старшего. Богуновичу вообще-то командир понравился. Будь он один, они, наверное, сошлись бы легче. Но Черноземов, как генерал, привез целую свиту — семь человек с

ним. К тому же снисходительная доброта — так отец ульбается сыну — задела самолюбие. «В чем твое превосходство? — подумал Богунович. — Ты умеещь ковать, а я не умею?» Он почему-то сразу определия, что Черновемов кузнец, н. желая по-

ставить его на место, в упор спросил об этом:

— Вы кузнецом не были, товарищ командир?

Черноземов засмеялся:

- А глаз у тебя, Сергей Валентинович, острый. Молотобойнем был. Кузнецом. Механиком. Кем я только не был! — И начал представлять свою свиту. Первым — комиссара: — Товарищ Скулань мог быть капитаном корабля, но рано попал на каторгу. Остался без профессии. Заго хорошо изучил азбуку марксизма.

Латыша, наверное, смущал его сильный акцент, поэтому он больше молчал, пока говорили другие, а если и высказывался, то короткими, отрывистыми фразами, слишком правильными для искоино русского человека,

Кузнец представлял своих товарищей:

— Командир второго батальона Степан Горчаков, Не из кизасей Горчаковых. Из рода псковских двячков, Но, не в пример отпу своему, не ладил Степа с богом, за что с гневом божьти и сполским был выставлен из духовной семинарии и выслан помогать поморам ловить рабу. Великий рыболов! Хлебом не корми — дай поудить рыбку.

Командиры тоже весело перемигивались — им ира-

вилась церемония представления.

— Саша Сухин. Ишь ты, как созвучно подобрал ныя и фамилию! — Черноземов вдруг характерно заокал. — Нижегородский мукомол. Командир первого. Между прочим, тоже питерский кузиец. Один кузиецы. А про кузиеца ты, Богунович, сказал ие потому, что у тебя глаз острый. А чтобы иапомнить нам: я офицер, фронтовик. А вы кто?

Богунович даже сконфузился: вот это прозорли-

— Что вы!

— Ничего, мы не обижаемся. Но ты знай: в Красной

Армии полками будут комаидовать кузнецы.

Богуновичу хотелось возразить, что лично он ие верит в армию без образованиях офицеров. Но промолчал, не отважлялся. Почувствовал, что Черноземов покоряет своим умом и авторитетом. Да и Степанов, председатель соллагского комитета, по нему видно, уже во власти гостей. Степанова можно поиять: в гостях питерцы, большевики. А ему, беспартийному, зачем ломать шапку перед ними?

Богунович был недоволен собой. Раздражали и заботы Пастушенко: полковнику непременно хотелось на-

поить гостей чаем.

Сели за длинный штабной стол.

Богунович сам убрал оперативные карты и опять-таки не без демонстрации: мол, изучать вам их без нужды да и вряд ли умеет кто-инбудь из вас «читать» карту. Но этого, кажется, не заметил даже Черноземов, чему Сергей потом порадовался. Однако все равно ему хотелось... ну если не взять реванш за свое поражение, то хотя бы вернуть себе роль хозянна. Спросил с явным вызовом:

— Что в Питере? Все еще рассказывают басии о

близком мире?

Почему басни? — насторожился латыш.

Другие тоже насторожились, Черноземов смотрел своими цыганскими глазами проницательно, лицо его было серьезно, но глаза, показалось Сергею, иронически улыбались. Снова пришло сравнение: так улыбался бы отец над неразумным упрямством сына. Это выводило из равновесия, злило.

Так почему же его не подписывают? Трудно обмакнуть перо в чернила? Почему присылают на фронт

свежие части? В нарушение условий перемирия...

 А вы что — хотите открыть фронт перед немцами? Чем заткнуть оставленные вами дыры? - внешне вежливо, но с какой-то внутренией неприязнью спросил

Горчаков. — У империалистов волчьи повадки... Подожди, Степан, — перебил его Черноземов. — Давай сначала выясним позиции. — и к Богуновичу: — Из-за твоей злости я не понял, за что ты — за войну

или за мир? — Я? Я сыт войной вот так! — Богунович секанул

ладонью по шее.

- Значит, мы единомышленинки. Хотя не все... Сухии у нас за революционную войну. И в партии таких горячих голов немало...

Они воевали, эти горячие?

 Вот! Теперь я поверил, что ты за мир. Так знай же: Ленин за мир. Вождь пролетариата настойчиво добивается его подписания.

 Но партия у нас демократическая. — сказал латыш.

В войне нужно не голосовать, а действовать.

 Ты смотри, какой он молодец! — похвалил Черноземов. - В Питер бы его, к нашим «левым». Им полезно послушать фронтовика. Слушай, Саша,

Но похвала снова задела самолюбие: хвалят, как

мальчика. Сергей отрубил:

Пусть полнтиканы заннмаются болтовней. А я ду-

маю: чем солдат накормнть?

 Хороший парень. Но образовываещь. Степанов. его слабо. Большевики не болтают. Они действуют. Признай: появление нашего и других полков - это не слова. Ты что же думаешь? Если мы подписали перемирне, то можно, как тому гоголевскому герою, раскрыть рот и ожидать, пока вареник сам вскочит в него? Нет. брат.

Ого! А кузнец образованный — Гоголя знает! Шесть дней назад наш боевой отряд... он стал полком... провожал на фронт товариш Ленин... — начал

латыш

Сам Ленин? — усомнился Богунович.

Не читаешь ты, поручик, газет. Большевист-

ских, - снова поддел Черноземов.

Ну не мог же Богунович сказать, что с появлением Миры газеты он стал читать внимательно. Вместо этого попенял на фронтовые беспорядки:

— Нам легче достать немецкие газеты, чем полу-

чить свои.

 Вы читаете по-немецки? — как бы с подозрительностью спросил Горчаков.

 К сожалению, нет, — качнул головой Богунович н посмотрел на Степанова. Тот промолчал. Сергей в душе поблагодарил председателя комитета: молодец, что не сказал о Мире, которая читает им всем немецкие га-

зеты. Латыш терпелнво выждал, пока они перебрасыва-

лись этими фразами, и продолжил:

- Товарищ Ленин сказал: мнр мы подпищем обязательно. Да, так сказал товарищ Ленин. И еще сказал: красноармейцы — боевой отряд питерского пролетариата — должны поднять дух... тех, кто ослаб духом... «Затыкать дыркн» — неправильно сказал товарищ Горчаков
- Мы должны заменить части, потерявшие боеспособность, — уточнил Черноземов. — Это правильно. Так говорил товарищ Лении.

Богунович подумал о соседе слева — о полке Буль-

бы. Там действительно образовалась дыра, пустота в несколько километров шириной, прикрытая разве что заснеженным лесом, почтн без дорог; это единственное, что может помещать немцам зайтн в тыл его полка. Сказать им об этом? Нет. Получится, что он как

допосит на представителя партин эсеров, которых большевики не любат. Он так и не отважился спросить у Бульбы: на каких ои эсеров — правых или левых? Назар честит одинаково и тех и других, называет болтуры ин. Вчера он привез масло и долго весегил Миру явно выдуманиыми специально для нее историями, в которых он оказывался неизменно в смешном положении. Не всякий умест так посметных над собой. Нет, Бульбу он, если понадобится, будет защищать.

Однако этих людей не назовешь болтунами. Они действительно действуют. Латыш сказал Степанову:

Мы пришлем тебе агитаторов... подиять дух.

Богунович не был против агитаторов, а теперь, кога мира больна, да и Степанов чувствует себя не лучшим образом, хорошие агитаторы будут тем более кстати. Но в нем все еще сидел маленький чертик протеста. — Вы пам хлеба пришлите...

Черноземов свистиул,

— Ишь чего захотел! Мы у тебя собирались проснть. Ты знаешь, как живет пролетариат Петрограда, Москвы? По скольку рабочий получает хлеба...

Богуиович это знал, и ему впервые за всю беседу стало неловко.

- Если бы не местные крестьяне, мы тоже голодали бы.
  - Реквизируете?

Нет, просни. Вымаливаем.

Черноземов засмеялся.

 Хорошнй ты командир, Богунович. Тебя бы полнтнчески образовать...
 Могу вас разочаровать: меня инсколько не прн-

 Могу вас разочаровать: меня инсколько не привлекает военная карьера.
 Жаль, искреине сказал приверженец «револю-

ционной войны» Сухни: до этого он молчал, но так винмательно изучал Богуновнча, что тому от его взглядов делалось не по себе.

Вот видишь! Даже Саша тебя полюбил. А он буржуев...

Я ие буржуй!Прости.

— прости.
Пастушенко с помощью диевального подал чай: по кружке кнпятка, заваренного лнповым цветом и малнной — запах пошел божественный! — по ломтику хлеба и маленькому кусочку сахара.

— Ты смотри, до чего богато живут! — пошугил Черноземов. Шутку его приняли и хозяева и гости. За чаем разговор шел спокойный, дружелюбный: о морозах, о крестьянах, о немцах - как ведут себя во время перемирия.

Выпив кружку чая, Черноземов сказал:

- А теперь, хозянн, покажн нам познции полка. — Это что — инспекция?

 Ну н гонору у тебя! Мы поучнться хотим, чудак. Поднялся Пастушенко:

Пожалуйста, товарищи.

Богуновнчу показалось, что старый полковник чемуто радуется. Не мог понять чему,

Гости приехали на двух санях. На этих санях поехали и на позиции батальонов. С ними Богунович и Пастушенко. Степанова не взяли: на морозе страшно каш-

ляет, задыхается человек. Богуновича вдруг охватило волнение. В самом деле, как перед инспекционной проверкой. В пятиадцатом году, помнится, он страшно переволновался, когда стало известно, что полк их посетит верховный — великий киязь Николай Николаевич. Не спал несколько ночей. Мечтал: великий князь придет на позиции его взвода и похвалит его, командира, даже может нацепить офицерского «георгия». Но тут же овладевал страх: а вдруг что-нибудь не так? Высокое начальство, целая свита генералов могут увидеть то, чего сам ты никогда не увидишь, хотя две недели уже день и ночь готовишься к высочайшему смотру.

Тогда он был желторотый прапорщик, из него еще

не выветрился чад ура-патриотизма.

Верховный посетил полк, но на передовую не явился. Такая инспекция вызвала гнев либеральных офицеров. А он, протрезвев, рассказывал о своих мечтах и страхах с безжалостной к себе и со злой от отношению

к дядюшке царя нроиней.

И вдруг сейчас, после революции, когда он уже давно избавился от любых иллюзий насчет собственной судьбы, — почти такое же волнение. Перед кем? Перед кузнецами. Потом, в разговоре с Мирой, согласился с ее мнением: потому и волновался, что ниспектировали не генералы, а кузнецы — командиры продетарского полка.

А в дороге, пока ехали за станцию, на позицию второго батальона, где передовая была за четверть версты от немецких околов, крепко злился — на самого себя. И на Пастушенко — за то, что старик лействительно-таки будго радовался этой поездке и был ненатрувально говорани — выкладывал гостям все подробности, касающиеся размещения полка, особенностей позиции каждого батальона, высказывал соображения о силах противника. В оценке этих сил у Богуновича были заметные расхождения с начальником штаба. Но оспаривать его не стал. Согласился: пусть полковинк рассказывает и дальше, у него полковой масштаб и несравнимо больший опыт комадрования.

Однако волнение не проходило. Никого же не предупредили, поэтому, конечно, были опасения, что в блиндажах первой линии не окажется солдат — как пол Новый год, когда они с Мирой шли от немиев.

К его удивлению, переросшему в радость, людей в блиндажах было больше, чем нужно. Солдаты, находившиеся в охранении, в карауле, приятно удивили хорошей боевой формой, ходы сообщений, стрелковые и пулеметные гвала были очищены от сиета.

Солдаты приветствовали комаидира полка, началька штаба и гостей с революционной сдержаниостью— не тянулись в струнку, ие сли глазами, но по всей форме. Отвечали так же — сдержанио, но вежливо и по уставу.

В первом блиидаже командир взвода унтер Буров

скомандовал:

— Встать! Смирио! — И доложил: — Товариш командир полка! Первый взвод второй линейной роты несет охрану боевого участка от железной дороги до высоты сто двенадцать. На участке все спокойно. Приходили немецкие солдаты, трое, чтобы обменять сапоги на махорку. Махорку дали...

 Но и сапоги взяли? — иронически спросил Богунович.

Унтер впиовато почесал затылок.

 В прошлый раз мы одного из них в валенки обули, отморозил герман ноги, — сказал старый солдат, оправдывая взвод.

 Вот — пролетарская солидариость! — назидательно заметил латыш.

Богунович слушал объяснения Пастушенко, а смотрел на солдат, думал об их судьбе и чувствовал новый прилив благодарности к инм.

Когда вышли из блиидажа, молодой Сухин, внешне

сдержанный, но, как обнаружилось, довольно темпераментный, хмыкиул:

- А порядочки здесь у них еще царские.

— Порядочки военные, — одернул его Черноземов. Командлір рабочего полка слушал разъявенния винмательно, вникал во все деталн окопно-блиндажной техники, охраны передней линии, организации обороны на случай, если бы военные действия могли вдруг возобновиться. Не стесивлся показать, что действительно учится, а не ниспектирует. Даже как-то смятчился, подожрел, обращался к Богуновичу с большим уважением, во всяком случае, уже без обидной для Сергея снисходительности старшего.

От этого или скорее от того, что порядок в батальсне был на высоге, оттанвал и Богучович, Начал охотно
отвечать на вопросы гостей. Не обращал особого внимания на сдкие замечания Сухина. Пожалел, что вечереет
и нельзя показать гостям еще одну боевую часть, к которой имел отношение, — местный красновардейский
отряд Рудковского: разошильсь крестьяне по домам.

В следующий раз обязательно покажет.

Под конец поездки Богунович сказал Черноземову:
— А теперь я хотел бы познакомиться с вашим полком.

Черноземов и латыш переглянулись.

— По военной части поучиться у нас еще нечему. А поучить нас вы можете. Поэтому — пожалуйста, просим. Когда? Завтра?

Завтра.

У нас есть несколько катушек полевого кабеля.
 Хотели бы установить телефонную связь с вашим штабом.

Этому и Богунович и Пастушенко обрадовались особенно: оторванность от правого соседа — полка другой дивизии — их всегда сплыю тревожила, они хорошо знали, что стыки армий, дивизий — те слабые места, по которым немцы на протяжении войны часто наносили удары.

Немиев, как он сам говорил, Богунович ощущал кожей. Пока ездили вдоль линни фронта, видел, как поблескивали на солнце немецкие бинокли. Не много ли, если учесть перемирие, на небольшом участке биноклей? За кем и за чем они следят? Стало тревожно на серпце.

Мире снова стало хуже, ночью она бредила, и Богуновичу уже не хотелось ехать к соседям. Но не поехать было неловко - сам напросился. Конечно, можно послать вестового с извинениями, причину придумать нетрудно. Но еще вчера, когда распрощались с гостями и потом обсуждали неожиданное событие дия, он увидел, что поехать в первый полк новой армин хочется не только ему, но и Степанову и Пастушенко. Да и Мира загорелась этой идеей и одобрила его намерение посетить соседей, очень жалела, что болезнь не позволяет ей поехать вместе с ним, выздоровеет - сразу поедет. Это же не кто-нибудь, не крестьяне, одетые в шинели, - петроградские пролетарни, добровольцы! Там, наверное, не горсточка, как в их полку, партипцев-большевиков, а целых полполка. Утром она и слушать не хотела, когда он заикнулся, что хочет отложить поездку.

- Выдумки! Какой еще бред? Это я во сне разговарнвала. Мама рассказывала, что я всегда говорю во сне. Интересно, на каком языке? Мне часто снится, что разговариваю по-немецки. Странно, Как-то снилось, что я с тобой говорю по-немецки. Ты меня не понимал,

мне стало страшно.

Сергей попросил хозяйку присмотреть за больной. Альжбета обилелась:

 Пан поручик, неужели вы думаете, что мы с Юстиной бросим больного человека? Как вам не стылно! За кого вы нас принимаете? А еще такой гжечный пан!

От ее обиженного тона стало хорошо на душе. Успо-

коенный, Богунович поехал в штаб.

Только рассвело. Окрестности укутывал морозный туман. Похоже, потеплело, но от тумана было очень зябко, не спасал и тулуп. Казалось, туман лез даже в сапоги, ноги очень быстро замерзли.

Пастушенко и Степанов были уже одеты. Ждали его. Петр Петрович предложил подарить соседям что-ни-

будь символическое. Как говорят, на добрую дружбу. Началн думать, что бы такое подарить. Да старый полковник, видимо, все продумал заранее: достал из ящика стола трофейный браунинг, Браунинг, наверное, принадлежал высокому немецкому чину: ручка инкрусти-рованная, на одной стороне ее — вензель кайзера Вильгельма. Не сам ли кайзер дарил его своему генералу? Степанову подарок не понравнлся — не тот символ: боремся за осуществление Декрета о мире, а дарим ору-

жие, да еще немецкое.

Богунович прежде не видел этого браунинга. Вряд ли он завалялся на складе, хогя там храилось немало грофейного оружия, — полк не единожаы предприянмал успешные атаки. Но такую «игрушку» давно украли бы. Скорее весего браунинг приналлежал Пастушенко — может, его собственный грофей, а может, подарили. Но полковики никогда не хвастался этой вещиней и теперь, видно было, хотно соглашался избавиться от нее. Богунович взял браунинг и с интересом стал рассматривать:

Классная штучка.

Пастушенко предупредил: — Осторожно, Заряжен.

В это время зазуммерил телефонный аппарат.

Связи в штабе полка было немного — не хватало провода: только с дальним третьим батальоном, с батареей гаубиц и со станцией, где сидел военный телеграфист.

Сигнал подал аппарат связи с батареей.

Пастушенко взял трубку. Слушал — и лицо его заметно белело. Не отнимая трубку, грустно сказал.

 Ночью исчезли две гаубицы. С упряжками. Следы ведут на немецкую сторону. Исчез прапорщик Межень... с двумя батарейцами.

Продали, сукины сыны, гаубицы!

Богунович с брауннятом в руке бросился к двери. Сиганул со второго этажа флигеля по деревянной лестпице так, что зазвенели не только застывшие стекла, но в жесть на крыше. Испутанно шарахнулись от него лошади. Но вожжи были привязаны к липе. Солдат, который должен был везти их к соседям. где-то гредся.

Богунович сунул браунинг в карман тулупа и начал

отвязывать вожжи.

Руки дрожали, не сразу справился с простым узлом. Это дало Пастушенко время добежать до саней. Знам, что остановить командира невозможно, мудрый старик с холу повалился в сани, на душистое сено.

Богунович отвязал вожжи, вскочил в передок, хлестнул лошадей, гикнул на весь парк. У коровника едва не

сбили женщину с ведрами.

Пастушенко не мог сообразить, что надумал Богунович, куда он так ошалело мчится. Надеется догнать командира батарен? Ищи ветра в поле. Только бы он, горячая голова, не затеял ехать к немцам, вызволять гаубицы. Абсурд. Позор. Унижение перед врагом.

Сергей Валентинович, голубь, что вы надумали?
 Не иужио, прошу вас.

За гаубицы я из него душу вытрясу!

— Из кого? Из Меженя? Где вы его найдете?

В ответ Богунович зло стегнул по лошадям, будто они были виноваты.

Нет, к переднему краю он не поехал. И дорогу, что вела на батарею, миновал. Гнал по селу в сторону местечка.

Тогда Пастушенко понял, куда командир едет. На станцию. Не на свою. На их станцию, что была всего в полутора верстах от переднего края, поезда не приходили, лишь изредка ночью пригоняли несколько вагонов. Прифронтовой станцией стали Пальчаны — за десять верст в тылу их полка. Там шла разгрузка и погрузка военных эшелонов. Туда устремлялась волна самодемобилизованных с позиций по меньшей мере трех дивизий, чтобы ехать на восток в любых вагонах - лишь бы ехать, не идти пешком. Двух комендантов станции там уже застрелили: капитана, назначенного еще при Керенском, и нового, большевика-матроса, пытавшегося не вернуть дезертиров назад в части, нет, а хоть немного обуздать стихню самодемобилизации. С того времени на станции царила анархия, там почти открыто грабили вагоны, прибывающие для фронтовых частей. Когда недели три назад получили из штаба тыла фронта телеграмму, что полку послан вагон муки, а вагон этот нашли пустым, Богунович рвался своими силамн навести порядок на станции. Его отговорили Пастушенко. Степанов, весь солдатский комитет: возможно кровопролитие. Да и неизвестио, как воспримет высшее военное начальство такое вмешательство в дела не своей службы, не в своей зоне.

Теперь Пастушенко с ужасом представил, что может произойти, если командир в таком состоянии ворвется в переполненым с солдатами зал станции и найдет там Меженя. Кажется, он сунул в карман браунниг. Да н

личный револьвер при нем.

- Сергей Валентинович! Не делайте глупостей.
   Полковник! Что вы называете глупостями?
- Я про самосуд...

— Я все могу простить. Все. Вы сами называли менято голстовцем. Но самая подлая измена — продать врагу оружие. Кулацкая морда Не останавливайте меня, Петр Петрович Не останавливайте! Иначе я пушу пулю себе в лоб. Для этих людей нет ничего сятото. Ничего! — И стегал, стегал вожжами коней. Из-под их иог летели ледышки, выбитые подковами, иногда больно били в лицо. Сани на ухабах заносило, ездоков засывало сиежной пылью. Ничего этого Богунович не видел, не чувствовал. Отонь тнева затумания его разум

Может, он не переживал бы так остро, если бы это совершили неграмотные голодные солдаты. Наконец, и офицер... любой из тех, кто не принял революцию, стал, ое в врагом. А этот же Межень после Февралской революции строил из себя великого революционера, эсера, люции строил из себя великого революционера, эсера, люции строил из себя великого революционера, эсера, лици полка, эсеры голосовали за исто, да большевики не поддержали. Степанов высказалося против: из кула-ков. Невольно поверишь, что сущиость человека определяется его классовой принадлежностью. Отец Меженя винокурню держит, привозил из фронт спирт. Бочки произвели в прапорщики? Да, Степанся прав: кулак есть кулак.

 Ну, подлюга, твое счастье, если я не найду тебя на станции!

 Сергей Валентинович, богом прошу, остыньте!
 Но просьбы доброго старика ие успоканвали, а еще больше распаляли Богуновича. Он ругался по-окопному, по-осладатски, чего никогда ие позволял себе в присутствии Пастушенко. Возможно, таким образом хотел себя остудить;

Счастья у Меженя не было.

Они догнали его с сообщинками в каких-то двух верстах от станции, на улице небольшой деревеньки. Оглянувшись на конский топот, узнав командира, дезертиры, все грое, бросились к ближайшему двору с высоким забором. Унгеры шмыгиули в калитку. А прапорщику, навериое, «офицерская гордость» не позволнла спрятаться как зайну, он решил встретить опасность лицом к лицу. Стоял, прислонившись к забору, решительный, воинственный.

Богунович резко развернул лошадей перед двором, и они, чтобы не врезаться в ворота, вздыбились над торговцем гаубицами, но, умиые, не опустили на человека

своих горячих от бега копыт, развернулись еще больше, ломая палисалник перед домом.

Богунович соскочил с саней. Теперь он и Межень стояли в трех шагах друг от друга, лицом к лицу, оба запыхавшиеся, победенице

Гаубицы... гаубицы где? Сволочь! Застрелю!

Возможно, все кончилось бы угрозами и арестом, потому что браунинга в руках у Богуновича не было. Но Межень. Межень первый поднял полу казацкой бекеши, явно намереваясь достать из кобуры наган. Тогда и Богунович вспомнил про браунинг, который был ближе — в кармане тулупа.

Старый Пастушенко, скатившись с саней, упал в снег, поэтому не успел остановить ошалевшего от гнева командира полка. Когда грянули выстрелы — один... второй, — он обхватил Богуновича за плечи. заломил

его руки назад.

Сережа! Сережа! Сынок! Не нужно! Голубчик, не

Межень с полными ужаса глазами медленно оседал на снег, судорожно хватался той рукой, что искала револьвер, за столб, стараясь удержаться на ногах. На бекеще, на животе, расплывалось ченое пятно.

Богунович видел много крови, но, свежая, она всегда была алой. Почему кровь Межени черная? Мысль эта суеверно ужаснула. Послушно отдав Пастушенко брау-нинг, он пошел по улине, не видя крестьяи, что несмело выглядывали из калиток — на выстрелы. Его лихоради-до и топинах.

«Людской телеграф» передает плвестия с не меньшей скоростью, чем любые технические средства, но искажает их, пожалуй, хуже любых неисправных аппаратов.

Из вмения передали на станцию, что командира полка ублли. Баранскаса, во время войны потерявшего брата, видевшего тысячи смертей, когла фронт приблизился к станции, эта смерть — убийство солдатами командира, такого лоброго, такого демократичного офицера, убийство, когла нет ни боев с немцами, ни революции, — тяжко потрясла. Он долго не отваживался пойти домой. А когла пришел, пани Альжбета сразу увидела по выражению его лица: произошло что-то страшное. Что случилось, Пятрас? Что? Снова война?

Убили пана поручика.

Юстина, присутствовавшая при этом, с ужасом ойкнула, потом заплакала навзрыд. Альжбета бросилась к дочери, прижала ее лицо к своей груди, чтобы заглушить рыдания, чтобы их не услышала за стеной Мира,

Успокоив немпого Юстину, запретив ей и мужу вкодить к больной, сама она, однако, посчитала своей материнской обязанностью посетить Миру. Решила, что сумеет исподволь подготовить ее к стращному известию, которое райо или поздно нужно будет сообщить, не

спрячешь.

Но как она по выражению лица мужа догадалась, что он принес страшную весть, так и Мира на ее лице прочитала: случилось ужасное. Ни о чем другом — ни о наступлении немиев, ни о коитрреволюции — она не подумала. О нем одном подумала. Села на кровати.

— Что с ним? Что?

Альжбета не могла говорить, спазмы сжимали горло, сквозь туман слез она видела побелевшее Мирино лицо и несетсетвенно расширенные глаза, излучавшие такую муку, такую боль, что разрывалось сердие. О, святой Езус, не дай пережить такое! — Да говорите же вы! — в отчаянии закричала

— да говорите же вы! — в отчаянии закричала Мира.

Альжбета приблизилась, попыталась обнять девушку.

Мужайся, дитя мое.

Мира высвободилась из объятий, соскочила с кровати, лихорадочно начала одеваться и только одержимо повторяла один и тот же вопрос:

— Где? Где он? Где он?

Альжбета не знала, где Богунович. Попыталась удержать Миру, котя корошо понимала, что удержать невозможно и что сама она, как бы ей ни было худо, вот так же бросилась бы искать родного человека.

Мира не слышала слов, которыми женщина пыталась утешить или успокоить ее. Альжбета помогла ей одеться. Но разве можно отпустить одну, такую осла-

бевшую, в таком горе?

Морозный воздух полоснул по больным легким, будто прошило их пулеметной очередью. Мира задохнулась. Ее повело в сторону. Перед глазами поплыли желто-зеленые круги. Неужели у нее нет сил идти? И она никогда уже не увидит его? Ей не хотелось верить в смерть, она ни разу не сказала про смерть, да и Альжбета тоже: представлялось, что он ранен и его могут повезти куда-то в неизвестность, откуда не возвращаются и где невозможно его найти. Страх дал силу устоять на ногах, не упасть. И боль в груди заглушил. Земля под ногами обрела твердость, не качалась, не плыла, поги не скользили по накатанной дорога.

Не сразу сообразила, что ее подхватили, поддержали ласковые руки, с одной стороны — материнские, с

другой — сестринские.

Остина выскочила вслед за матерью и Мирой, несмотря на возражения отца. Альжбета увидела дочь, когда та с другой стороны подхватила Миру, порадовалась Юстининой чуткости.

Теперь дочь и мать держали девушку, которую еще недавно знать не хотели, под руки и, по существу, несли

ее, маленькую, легкую.

ее, маленомую, легкую.
На полпути от станции к имению им повстречался
знакомый солдат — нередко приходил посыльным из
штаба — и со своей крестъянской простотой сразу бухнул новость, но совсем иную, чем та, что принес начальник станция.

Перестрелял командир батарейцев. Теперь его

комитетчики судят.

пускал бы.

Он жив? — вскрикнула Мира.

— Жив. Но судят...

 Он жив! — прошептала Мира и повисла на руках у Альжбеты и Юстины.

Солдат сначала испугался, потом, получив от Альжбеты приказ бежать и вернуться на санях, выругался: — Был бы я царем — близко баб к войне не под-

В большой комнате флигеля, где работал начальник штаба и где редко бывало тепло, на этот раз от духоты иечем было дышать. Во всяком случае, так казалось Богуновичу, он потел и раздраженно думал: «На кой черт так натопили?»

Бало очень накурено. Лица солдат, сидевших у окпа, расплывались. Вообще у Богуновича, после того как Пастушенко скрутил ему руки с такой неожиданной для старика силой, что правое плечо болело и теперь, это не проходило — все было как в тумане, как во сне. Отчетливо поминлось только гадкое ощущение

от собственной рвоты, чувство было такое, будто он испачкал, изгадил себя на всю жизиь ничем иным именно этой позорной блевотиной. Когда-то в четырнадцатом, когда он, молодой, горячий, ошалелый от патрнотических чувств и гордости, повел в Восточной Пруссии свой взвод в штыковую атаку, выхватил у раненого солдата винтовку и заколол штыком немецкого солдата, такого же молодого, как он сам, его тоже рвало. Но тогда ему было просто стыдно за свою слабость. он изо всех сил старался, чтобы ее не заметили солдаты, не узнали о ней офицеры. Тогда его переполияло чувство исполненного долга, ощущение, что в нем родился вони, а роды всегда мучительны, тут тебя не только вырвет, но и кровью можещь истечь.

Теперь инчего подобного не было - никакого проблеска высоких чувсть, одна мерзость. Смертей он видел слишком много и свыкся с тел, что умирают от немецкой пули, от руки своего солдата — в революцию двух офицеров их полка солдаты подняли на штыкн. Но инкогда не чувствовал себя так скверно. Угрызений совести не было, поступок свой он оправдывал, знал: скажи ему сейчас, что еще кто-то, даже из числа присутствующих здесь, на суде, продал немцам пушки, он, не задумываясь о своей судьбе, так же пустил бы пулю в подлеца. Он возмущался, когда продавали полушубки, шапки, махорку, лошадей, но в тех дураков или мелких воришек стрелять ему не хотелось. Судить - мог, но не на смерть. За продажу врагу оружия меньшей кары не признавал. Как за измену, за шпионаж.

Только в какой-то момент, почему-то вспомнив мать, он подумал ее сердцем: «Боже, неужели так очерствела твоя душа на этой проклятой войне? Он (Межень) был человек, и ему хотелось жить». Ответил матери: «Мама, я тебя понимаю, возможно, когда-нибудь я буду как ты. Но теперь я не мог иначе, не мог, тебе этого инкогда не понять».

Было еще одио очень неприятное ощущение, которого он давио не испытывал, — страх. Не страх смерти, во всяком случае, определил сам Сергей Богунович, а страх быть осужденным своими людьми, ставшими его товарищами не по форме обращения, а по существу, по духу, ибо и он, офицер, душой и сердцем принял их товарищество.

Страх этот гаденький появился, когда Пастушенко со вздохами и ахами привез его, обмякшего, опустошенного, в штаб и Степанов, услышав о случившемся, вдруг пришел в ярость. Степанов, который релко ругался, на этот раз безжалостио костерил его:

«Оружие сдай! Сопляк! Научили вас стрелять... А в кого стрелять... Нужно знать в кого стрелять и когла

стрелять!»

Нет, страх вызвали не эти слова, не ругань, а скорее всего то, что его, командира полка, обезоружили, как преступника. Не враги обезоружили — свои, Товарищи.

И вот теперь стращок этот, как змея, время от времени касался колодным жалом его сердца. А когда он встречал взгляд солдата Алексея Шатруна, казалось, змея вот-вот пустит яд. С этим солдатом у него сложные отношения. Шатрун был в его роте весь шестнадцатый гол. Прикидывался совсем неграмотным, скоморошничал — этакий ротный придурок, над которым все смеялись. Но Богунович первый раскусил его, что не так уж он глуп, а нарочно вызывает смех; все вониские уставы, установления, всю службу доводит до абсурда. когда и впрямь дураку ясно, какие нелепые приказы поступают, какой несуразной является вся патриотическая пропаганда, да и вообще все, что творится на войне. Такне шатруны очень подрывали лисциплину.

Богунович понимал открытых агитаторов против войны и, как умел, оберегал их от жандармерни, лаже не однажды шел на риск и заступался за арестованных. Но поведение Шатруна его раздражало. Армия есть армия, и война есть война. А он командир боевой роты. Раздражение переросло в неприязнь, и он ловольно часто наказывал непокорного соллата, пногла наказывал жестоко - назначал вне очереди на опасные посты, собственно говоря, под немецкие пулн, Потом

ему было стылно за это.

После Февральской революции «придурок» Шатрун размаскировался. Прежде всего обнаружилась его грамотность, раскрылось и то, что он - убежденный социал-демократ, хитрый агитатор; рукописные прокламации против войны, ходившие в роте, за что командира не единожды таскали в жандармерию и даже в контрразведку, писались Шатруном, который — так считал не только Богунович - «не знал» даже азбуки и просил кого-нибудь из друзей написать письмо домой.

Богунович, одним из первых среди офицеров перешедший на сторону революции, стал еще более чутко относиться к солдатам. И в отношениях с Шатруном

старался быть ровным, лобрым. Но в душе был задет, что комедиант этот больше гола дурачил его, человека с университетским образованием. Чтобы не сталкиваться, попросыл перевести его в другую роту. Погом. при Керенском, Шатруна арестовали, посадили в минскую торьму. Теперь жизие свела их снова. Шатрун — командир роты. Как-то рота его была в боевом охранении; Богунович просхал по передовой, проверил и устанивля, что охрана несется плохо. Не лучше, пожалуй, обстояло дело и в других батальонах, кроме третьего, обстояло дело и в других батальонах, кроме третьего, не усолдатского комитета? Он высковал Пшатруну, Не кричал, ие угрожал. Чем он мот угрожать большевику, члеу солдатского комитета? Он высковая, его: Если все революция разве что унадат с и себа. Как дар божий».

Шатрун, который раньше прикинулся бы дурачком,

вдруг побелел:

«Ну, ты, командир, свои офицерские шуточки за

будь. Не то время».

На комитете Шатрун сидел, как инкогда, молчалывый, угрюмо-серьезный, посматривал из-подо лба. Богуновичу казалось — элорадно. От этих его взглядов, наверное, и появилось позорно-гадкое ощущение страха. Поймал себя на том, что бонгея глянуть в сторону Шатруна. Смотрел на Рудковского, всем своим видом подбадривавшего его: мол, правильно поступил, инчего не бойся.

Пришел Рудковский сам? Или Степанов пригласия. Прежде председатель местного ренкома на содлатский комитет приглашался очень редко. Как бы там ни было, присутствие Рудковского давало некоторое успокоение. Недавно бойцы местного отряда застрелили сына кулака, ходившего к пемиам. Может, он ходил за коптрабандой, может, шпионил — неизвестно. Но обычные неграмотные крестьине не могли ему простать. Так мог ли он остаться равнодушным, когда командир батарем продал орудия? Такой мог все продать — одиополчан, честь, отчаную.

С опозданием вощел вчеращиний гость — комиссар продетарского полка н ов во й дрими, латыш. Богуновыч не мог вспомнить его фамилию, но появлению его обрадовался, хогя и был удивлен. Каким образом Степанов так быстро сообщил о случившемся соседям? И кого он собирает? Судей Алвокатов? Гле ты, алвокат Валентим Викентьевыч Богуновычу Что бы ты сказал? Не было в

твоей практике такого прецедента, не могло быть. Война и революция перечеркнуля все нормы и законы, полетели к черту и римское канолическое право, и все кодексы, все, что написано в десятках гомов, сиявших золотыми корешками на полках отповской библиотеки. По какому же праву, по каким законам будут судить его? Трибувалы распушены. Смертиая казиь отменена. Что же ожкладет его?

Степанов натужливо кашлял, харкал в грязный пла-

ток и то и дело просил:

— Не курите, товарищи!

На несколько минут цигарки прятали в рукава шинелей или кожухов и курили, как школьвики старших классов, которые еще немного таятся от учителя, но уже не боятся его. А Богунович и этого не делал, он кручивал цигарку за цигаркой и курил по-солдатски — тянул, пока «бычок» не подсмаливал усы, не обжитал губы и пальшь.

Открыв заседание, коротко сообщив, по какому поводу так поспешно созван комитет, Степанов, человек немногословиый, так же коротко высказал свое отноше-

ние к случившемуся:

— Революция никому не дала права творить са-

мосуд.

Потом говорил Пастушенко, долго и очень взволновино. О положении в полку. О заботах молодого командира по укреплению боеспособности. О хигрости и коварстве врага — как раз о том, о чем часто думал Богунович. Слушая начальника штаба, он на какое-то мгновение забыл, что судят его и Пастушенко выступает адвокатом, как отец, и беспокоился за больное сердце полковника: и енужно старнку так волиоваться.

Но тот начал говорить о Межене, об облике человека, способного пойти на такое — продать орудия нем-

цам, и голос его зазвучал гневно:

Как назвать такого человека? Как? Тарас Буль-

ба застрелил за такое родного сына.

Богунович вспоминл Назара Бульбу, тот тоже догоиял роту, снявшуюся с позиций, но не стрелял, стреляив в него, пробили папаху, — и снова шевельнулся страх, слова Степанова «революция инкому не дала права творить самосуд» показались приговором. Пусть приговор. Пусть хоть расстрел. Жаль только... мать и Миру.

Пастушенко договорился до приступа грудной жа-

бы. Ему стало плохо. Его вывели подышать чистым воздухом.

На молодых солдат, не знавших, что такое больное сердце, вид задыхающегося единственного свидетеля произвел более сильное впечатление, чем его слова. Степанов сердито бросил комитетчикам:

Докурились, такую вашу!..

Только после этого потушили цигарки.

Ваше слово, Богунович.

Он подиялся по-военному. Ясно видел глаза каждого. Добрые у латыша, Почему-то испуганные у командира батальона Берестеня. Блестяще-выразительные, что явио выражало поддержку, - у Рудковского. Попрежнему из-подо дба, словно пряча свои глаза, смотрел один Шатрун. От этого его взгляда снова захолодало виутри.

 – Я считаю, что выполнил свой долг... – ему котелось сказать «перед народом», «перед революцией», но в последний момент он испугался этих громких слов и,

помолчав, выдавил. - Долг командира.

 Плохо ты усвоил долг революционного командира, - буркиул Степанов, но уже без злости. - Больше вам нечего сказать?

Если еще кто-инбудь продаст оружие иемцам...

Степанов перебил его:

Ладио. Садитесь. Ваше слово, товарищи,

Установилась тишина. Казалось, люди даже перестали лышать.

Богунович услышал удары собственного испугался, как бы их не услышали другие: очень гулкими они были, как удары молота, даже вазвенело в ушах, закололо в виске.

Первым подал голос Рудковский:

 Любой из нас застрелил бы такого сукиного сына.

 Ты за себя говори! — почему-то снова разозлился Степанов и закашлялся.

Я за себя и говорю.

 Анархисты, — упрекиул Степанов и дружелюбно обратился к командиру третьего батальона: - Твое слово, Берестень...

Берестень, всегда медлительный, не сразу поднялся, Может, потому, что в этот миг вернулся Пастушенко, стал в открытых дверях, откуда потянуло холодом; все жадно вдыхали свежий воздух.

Берестень чесал затылок и рассуждал:

— Конечно, на самосуд права нет... Но как бы сделал я? Если бы из моего батальона... Не знаю. Тут еще возраст нужно учесть... Мне сорок... у меня дети...

 Голубчик, мне шестьдесят, а я доставал револьвер... клянусь. Только Сергей Валентинович опередил меня.

«Почему старик так выгораживает меня? Он же ругал меня всю дорогу. Вздыхал, стонал!» — подумал Богунович.

Бугаенко.

Передать штабу фронта. Пусть они судят.

Комитетчики недовольно загудели: признавали только свой суд, никаких штабов!

— Шатрун.

Шатрун бросил на пол потушенный окурок, старательно растер его сапогом.

Этот его жест особенно испугал Богуновича.

Но Шатрун вдруг поднял голову, весело и хитро сверкнул на подсудимого глазами и громко сказал:

— Межень — контра. А с контрой — разговор ко-

роткий. Командира оправдать!

И зазвучало на разные лады это слово:

— Оправдать.— Оправдать.

Тогда Богуновичу показалось, что флигель покачнулся, комната снова наполнилась густым туманом. Появился иной страх: не проявить бы слабость — не

упасть от головокружения. Но Пастушенко, как бы увидев, в каком он состоянии, сжал его руку в локте и этим вернул силу, ощуще-

ние реальности и способность сказать:
— Спасибо, товарищи. До смерти не забуду...

*Часть* вторая

## Урок истории

## Глава первая

## Беспрерывная битва

Январские волиения рабочих в Германии и Австро-Венгрин, бурные выступления болгарского народа за мир с Россией вынуждали делегации Четверного союза маневрировать на переговорах в Бресте. Киольману, Чернину, Попову и даже Талаат-паше пришлось пронзнести немало красивых речей о стремлении клравительств к миру, об уважении к другим народам, особенно к тем, земли которых топтали сапоги кайзеровских содлат, — полякам, литовцам, латышам, украницам (белорусов как нацию не вспоминали), о праве этих народов на государственность, на самоопределение. Слова,

слова... Огромный том дешевой демагогии.

Генералы говорили более конкретно и решительно. Представитель партии войны, воспитанник прусской военной школы, в которой издавна культивировалась ненависть к славянам, самоуверенный и опьяневший от побед Восточного фронта, где он был начальником штаба (против их фронта у русских не нашлось даже второго Брусилова), генерал Гофман на заседании политической комиссии предъявил советской делегации карту с обозначением земель, которые Германня «вынуждена» удерживать за собой. Это была наглая аннексия всей Польши, значительной части Литвы, Латвин, Эстонии, Белоруссии с сохранением жестокого оккупационного режима, полной власти над народами, вконец разоренными войной, доведенными до нищеты. Дипломатический туман — такая, дескать, линия диктуется «военными соображениями» - никого не мог ввести в заблуждение. Тут же выступил Кюльман и дал понять, что от того, как русские отнесутся к последним немецким предложениям, будет зависеть подписание мира,

По существу это был удытиматум, котя еще и замаскированный. Карта возмутила членов советской делегации. А руководитель ее Лев Троцкий, мастер логических комбинаций, сразу сообразил, какой сильный козырь немци дали ему против Ленина — для поддержа-

ния тезиса «ни войны, ии мира».

Ленян боролся за мир без аниексий и контрибуций, как пропагалидстский лозунт, думал Троцкий, это прекрасно. Но надо считать ианвимин имперналистов, что бы надеяться, что они когда-инбудь согласятся на такой мир. Кто же больший реалист в политике — ои, Троцкий, кли Лений? На что же вам теперь решиться, Владямир Ильнач? Принять иемецкие условия, анексионистский мир? Конечно, вы готовы пойти и на это во имя своей фантастической идеи победы и укрепления революции в одной стране — в отсталой России. Но идея подписания подобного мира не овладела, как вы учили, массами. Что вам скажет партия, когда вы предложите подписать такой грабитьский мир?

Троцкий официально возмутился «картой Гофмана». но втайне потирал руки от удовольствия. Судьба народов, осгававшихся под кайзеровской оккупацией, его мало волиовала. Что бы ни случалось в политической борьбе, в революции, какими бы жертвами и потерями то или ниое событие ни угрожало, когда оно работало на его «теорию революции» — Троцкий тут же подказтивал либой такой факт и жоиглировал им с ловко-

стью фокусника.

Троихий знал историю дипломатин и держался правита: обо всем информировать свое правительство. Но в условиях революционной демократии он отбросил второе столь же обязательное правило: в точности выполнть указания правительства. Это правил он считал феодально-буржузаным. Анархист по своей человеческой сути, Троихий по-своему толковал инструкции и указания Советского правительства, Председателя Совиаркома Ленина.

По окончании заседания Троикий сразу же напра вился к телеграфному аппарату. На время переговоров немиы наладяли линию примой связи с Петроградом. Но в делегации уже знали, что для открытого текста немиы давали канал свазу, шифовоки же деожали по

многу часов.

Троцкий открыто сообщил о немецких требованиях, высказал возмущение, но тут же развил свой «план»,

сущность которого давио была известиа: от подписания мира отказаться, войну прекратить, армию демобилизовать.

Нет, Троцкий отнюдь не собирался переубеждать Ленина и его единомышленников. Он «играл» на публику. Через прессу: советскую — сисью подбодрить «левых», немецкую — чтобы через нее оказаться и в первых полосах таэт мира. О его позиции должны знать французы, американцы... Особеню американцы. Ленин, получив «сособе писмо», даже не возмутил-

Ленин, получив «сосбое письмо», даже не возмутился: давию позниия руководителя делегации не была тайной ни для ЦК и Совиаркома, ни для немиев. Но Ления знал чрежерную активность Троцкого, его анархичность: извествл правительство и теперь будет считать вопрос согласованным, чтобы решить его по-своему.

Ленин отвечает шифровкой, уверенный, что телеграмма будет прочитана иемцами. Нужно остудить Троцкого

и сбить с толку Кюльмана и Гофмана.

«Ваш план мне представляется дискутабельным. Нельзя ли только отложить несколько его окончательное проведение, приняв последнее решение после специального заселания ЦИК элесь?»

Ленин дает понять: если вам, Троцкий, мало ииструкций Совнаркома — вопрос выносится в ЦИК.

«Мне бы хотелось посоветоваться сначала со Стали-

ими, прежде чем ответить на ваш вопрос». Лении подчеркивает, насколько это серьезно — вопрос о территориях, о судьбе народов, живущих на них, 
потому и считает необходимми посоветоваться с наркомом по делам национальностей. И тут же, в этой связи, о самом главиом, что имеет отношение к переговораж. — о представительстве Украини.

«Сегодня выезжает к Вам делегация харьковского • украниского ШИК, которая убедила меня, что кневская

Рада лышит на ладан».

Пусть Троцкий и немцы знают, что делегация Рады

в Бресте никого уже не представляет!

Лении передал этот текст в иять часов дия. В полночь, посоветовавшись со Сталиным и другими членами Совнаркома, Ленин телеграфирует:

«Передайте Троцкому. Просьба назначить перерыв и

выехать в Питер».

Лев Давидович хмыкиvл на телеграмму — на подписи: «Ленин, Сталин». С Лениным он не мог не считаться. Но чтобы ему, второму, как он считал, человеку в правительстве, приказывал Сталин, когда назначать перерыв в работе и когда выезжать в Петроград! Это било по его самолюбию. Сталина Троцкий не признавал марксистом-теоретиком. Практик. И вообще игнорировал: бурсак, недоучка. Так относился не только к Сталину — над тем же лидером «левых», с которым дружил в Нью-Йорке и теперь вступил в блок, - над Бухариным издевался: выскочка. Впоследствии он напишет: «Я никогда не принимал Бухарина всерьез». Образованными марксистами он считал только себя и Зиновьева. Можно бы причислить сюда и Каменева, но этот болтун и фрондер основательно подмочил репутацию в истории с Викжелем... Идиоты! Без его, Троцкого, подсказки ничего толкового не могут сделать. Своей авантюрой только укрепили позиции Ленина в ЦК. Ленин любую ошибку противников сразу видит и великолепно умеет повернуть против самих организаторов акции. В отношениях с Лениным нужно ухо держать востро, не ослаблять бдительности. Ишь какая деликатность: «Просьба назначить перерыв».

Преодолев минутное раздражение подписью Сталина,

Троцкий удовлетворенно улыбнулся.

Затягивание переговоров не на пользу Ленину. Любая отсрочка дает время объединиться сторонникам «революционной войны», которых он, Троцкий, тайно вдохновляет. Из Бреста, где немцы перехватывают каждую телеграмму, да и дипкурьерам довериться нельзя, влиять на ход борьбы, объединять единомышленников тяжело. Несколько дней пребывания в Петрограде при его энергии, активности и при его помощниках позволят ему немало сделать для пропаганды собственной теории революции и мира. А помощников в разных органах у него немало. Вновь зло подумал о Каменеве: авантюра в Викжеле дорого обошлась - выпустил из своих рук ЦИК. Со Свердловым каши не сваришь, Свердлов — убежденный ленинец. Теперь приходится этого болвана Каменева вытягивать - еле уговорил членов Совнаркома включить его в состав делегации.

Несмотря на позднее время, Троцкий поручил секретарю делегации Льву Михайловичу Карахану неогложно связаться с адъютантом Гофмана: когда немны могут дать паровоз и открыть линию для спецпоезда, в которм руководитель делегации должен высуать для конторм руководитель делегации должен делегация де

сультаций со своим правительством?

Иногда приходилось потратить немало времени и энергии, чтобы отправить курьера с почтой.

Для Троцкого паровоз дали через час-полтора, не

больше, среди ночи.

Спецпоезд из двух вагонов на повышенной скорости шел на восток. Стояла глухая зимняя ночь. За окном в заснеженном просторе изредка мелькали расплывчатые очертания каких-то строений, возможно, деревенских изб, гумен. И — ни одного огонька. Мертвая зем-ля. Как пустыня. Может, правда она омертвела, эта земля, с которой многие, спасаясь от немцев, бежали в центральные губернии России?

Мысль эта мелькнула и долго не задержалась. Троцкий много говорил и писал о народе, но вообще-то больше о пролетариате, крестьянство же он считал реакционным классом; думать о каких-то отсталых белорусах, поляках или литовцах — напрасная трата мыслительной энергии, необходимой для более важных логических упражнений — выработки стратегии мировой революшии.

Так он поступал всегда. Соотносил свою персону только с глобальными мировыми событиями. А в лействительности, как всяким смертным, владели им самые обычные человеческие побуждения, и больше мыслей было бытовых, сумбурных и мелочных.

Салон-вагон на специальных рессорах покачивался мягко, приятно, но бросало из стороны в сторону боль-

ше, чем в обычном поезде.

Лев Давидович немного боялся этого раскачива-ния — не сорвало бы с рельсов на поворотах. Кстати, боялся он и перегона от Бреста до линии фронта, до первой своей станции, где подавали русский паровоз. В полной безопасности, более того — хозяином он чув-ствовал себя только в России, несмотря на то что там еще бурлила революция и совсем не было такого порядка, как у немцев. Там каждый солдат, каждый железнодорожник чувствует себя хозянном. Так разве ж ему, наркому, это заказано?

А в общем, лежа в халате на мягком министерском диване, Троцкий наслаждался комфортом. Он любил комфорт. Что поделаешь? Привычка, как говорят, вторая натура. Он вкусно и сытно поужинал, в Петрограде так не поужинаешь, даже дома, в семье. — не понесень

продукты нз запасов делегацин; делегация все же обеспечена по особым нормам. Да и в Бресте при членах делегации приходилось ограничивать себя, подавать при-

мер: нужно экономить, Россия голодает.

Раздражал запах стеарнна — неприятный смрад неменкой химин. То ли дело русская восковая свеча, пахнущая медом и полем, той степью в Таврин, где прошло его детство.

Ругал немцев: далн паровоз без дннамо-машины. Или нарочно не подключили? Хотелось почитать немецкие газеты, чтобы в Петрограде блеснуть осведомлен-

ностью перед Леннным, членами Совнаркома.

Вспомнил Амернку, пожалел, что пожить в Нью-Иорке довелось недолго, всего три месяца. А ему поправилось там. Впервые у него на квартире был телефон, рефрижератор. Европа еще до такого комфорта не дошла. Он, Троцкий, с интересом научал политику, экономику самой богатой империалистической державы.

Американские социалисты ему ис поправились. Встречался с ними мало. Более тесная связь была с тазетами. Они охотно печатали его, давали заработать. Но особенио нравилось, как расписывали его роль в русской революция, выставилян его первой фитурой среди

социал-демократов.

Да; эта проклятая Америка стоит винмания! Какая техника! Какой комфорт! России до такого уровия топать еще двести лет. Поэтому смещными представляются утверждения Ленина, будто в России, в одной России, без всемирной революции, которам дала бы возможность распределить производительные силы, можно построить социализм.

С высоких материй мысли сполэли к грубому материвалязму. Трошкому было тридиать восемь лет — мужчина в расцвете сил. А тут еще добрий ужин с бутылкой кахетинского. И уже почти две недели, как он выскал из Петрограда, от семы. Смачно потиувшись, так, что хрустиули суставы, подумал о встрече с Натальей, женой; он отбыл е у товарища по эмиграция, любил, был благодарен за сеновей — Леву и Сережу. Хорошие парин растуг! Смена!

Па тут же грешные мысли перенесли в далекое прошлос. Слаб человек, что поделаешы! Но в конце концов нельзя же все время жить в мире высоких материй: революция, социализм, мир. Человек ссть человек. Лев Давилович вспоминл свою первую жену. Александоу

Львовну. Они» поженились в московской горьме, когда им было по дваднать. Менее чем через два года он бросил молодую женщину с двумя девочками-малютками в сровой Сибири, на Лене, а сам бежал из ссылки и после короткой останови в Самаре, в семье Кржижановского, агента «Искры», доставшего сму зарубежный ласпорт, легко, без приключений, добрался до Вены.

(Впоследствии в мемуарах Троцкий обольет Глеба

Максимилиановича и его жену грязью.)

Вспоминать Александру Львовну и дочерей Троцкий раньше не любат — лишние эмоции; всю свою любовь он отдавал сыновыям. Но теперь девочки в Петрограде, летом семнадшатого года он увидел их, они с восхищением слушали его выступление; славные девчата выросли, одной семнадшать лет, другой — шестнадшатый.

Сейчас, в вагоне, Троцкий подумал, что нужно взять их под свою опеку: выполнить свой отцовский долг и воспитать верных помощников, таких же, как сыновья.

(Действительно, ему удалось сделать из Нины и Зины преданных ему фанатичных троцкисток и этим ис-

калечить их жизиь.)

Но в ту ночь и о детях своих ои думал недолго. Всплыли вдруг воспоминания о сще более далеком прошлом, о первой юношеской любви — к тамбовской девушке, батрачке в имении отна. Сильней кахетинского опьяннии словно заново пережитые свилания в степи. Почуял запах пшеницы, спелых арбузов и яблок, ощутил вкус девичых губ, теплоту ее грули. Потом он признается, что «природа и люди мало занимали места в моей жизни», одиако юность свою любил вспомичать.

Вместе с тамбовчанкой всплыло из тех лет многое другое. Давио уже он с таким умилением не вспоминаю Яновку — имение под Херсоном. Райский уголок, гле действительно можно было стать поэтом. Какая степь, какой простор! И полная свобода, иссмотря на отцовскую бережливость: нигле Давил Бронштейн не выбросил лишией копейку. Но им, детям, не отказывал ни в чем, хотя воспитывал строго, в труде.

Имение Бронштейн купил у польского пана, пронгравшегося в карты. Купил дешево — дом старый, сотня десятин запущенной земли. Но Яновка быстро расцвела. «Мудрый человек мой отец». — с усмешкой по-

думал Троцкий.

Действительно мудрый. Начал со ста десятии, а че-

рез тридцать лет, перед революцией, у него было шесть тысяч. Магиат!

Правда, когда Троцкий сделал себя революционьром — еще в ту пору, в молодости, — ему порою становилось стыдко, что отцовы батраки — безэемельные с Могилевщины, Орловщины, Черинговщины — летом, под горячим украниским солицем, в краю, откуда вывозились тысячи пудов пшеницы, арбузы, дыни, яблоки, болели цингой и куриной слепотой.

Потом совесть его успоковлась. Да, отец, конечно, этом достром в поставать ил помощь помогла ему занять видное место среди голодиных эмигрантов? На деньги, что переводились из Одессы, ему удалось организовать в Вене свою газету, челез которую он

заявил о себе всей Европе.

Под стук колес, раскачивание вагона в засиеженной безлюдной мгле белорусской земли Троцкий думал еще об одной мудрости отца. Сам он ходил в синагогу, а детей крестил, чтобы открыть им дорогу в университет.

Александр, Ольга, Елизавета...

А как отец воспитывал их! Трудился сам, загиал работой в могилу жену и гребовал от детей: работать так работать, учиться так учиться! Но, возможию, больше всего благолареи был отцу Троцкий за то, что тот ие отгораживал их от народа, требовал, чтобы они учились

говорить по-русски, по-украински.

Много лет Давид Бронштейн держал в именин меканика Ивана Васильевича, держал не по найму, а как члена семы: тот сидет с ними за одним столом и в будни и в праздники. Позднее Лева сообразил, что отпу нужен был не только толковый и дешевый межаник, по и человек, который учил бы детей русскому языку. Как это потом пригодилосы! Насколько выше миогих других свиях коллег он чувствовал себя и в училище (всегда по русскому языку имел высший балл), и позже, когда брался за перо, когда говорил с трибуны.

Он, юный Лева, умел дружить и с батраками, и с ме-

хаником. У них учился классовому самосознанию.

Иван Васильевич и та «москалька»... «Как же это се имя? Кажется, Аня. Непростителью, брат, забывать тех, кто помогал тебе открывать мир. Стареем», — усмежнулся нарком. Аня, пожалуй, была идеальной учительнией рисского языка, у неграмотиой крестыники был необычайный лингвистический талант, более тонкий, чем у преподавателье реального училища. Кажется, имению

она, та девушка, дала ему и уроки женской эмансипации - об освобождении женщин он неплохо писал потом.

С присущим ему юмором Троцкий подумал: «Это единственное, что связывает меня с капитализмом. романтика детства и юности. Не боюсь признаться. Неофита из меня ничто не сделает; я верен одной религии социализму».

Теперь были смешны его юношеские мечты. Кем только он не собирался стать! Сначала — художником. Конечно, великим, Как Рафаэль, В реальном училище выяснил, что никаких художественных способностей у него нет, и возненавидел уроки рисования. Но в это время он поставил себе целью стать поэтом. Украинским. Не меньшим, чем Тарас Шевченко. Его тянуло к сатирическому жанру, ночами переводил на украинский язык басни Крылова.

Потом Лева открыл в себе «выдающиеся» математические способности. Поступил вольным слушателем в Одесский университет. Способности, кажется, были, но математика требовала слишком упорного труда. «Стал бы я великим математиком, если бы подался в науку? снова-таки не без юмора подумал возбужденный приятными воспоминаниями Лев Давидович и ответил сам себе совершенно серьезно, без всякого юмора: - Нет. мое призвание — политика».

Но тут же помрачнел — вспомнил Ленина. Гениальность Ленина как тактика революции нельзя не признать. Однако ленинской стратегии Троцкий принять не мог.

«Слишком уж верит в победу социализма в России. Крайности смыкаются: трезвый реалист и в то же время идеалист, романтик. По вопросу мира мы дадим вам. товарищ Лении, решительный бой. Если умно поддержать «левых», нетрудно завоевать большую часть партин. А вы останетесь в меньшинстве...»

От такой приятной перспективы Троцкий довольно потер ляжки, живот, снова смачно потянулся. Вериулся

в день сегодняшний.

Разрабатывал детали давно продуманной им политической комбинации, основной целью которой было: ультрареволюционной трескотней поднять собственную роль в революции, в партии, привлечь к своей персоне внимание мировой общественности. Чем это может окончиться для народа, для страны - думал довольно абстрактио, в плане своей схемы «перманентной революин», в которой крестьянству отводилось место за длевами истории. Солдаты, конечно, сила, с которой не считаться нельзя. Но силу эту негрудно нейтрализовать демобилизовать армию, разоружиться. Лении путает наступлением немецкого империализма. Бухарив, немалонапутавший в теории, неплохо гальванизирует и подвимает тезис о «международной полевой революции». «Это стоит поддержать, товающи Троцкий).

Он любил свой псевдоним. Нередко вспоминал старшего надзирателя одесской тюрьмы, фамилию которого позаниствовал, когда, убетая из сибирской ссылки, заполиял чистый, переданный ему сибирскими социал-демократами блавк паспорта. Были у него потом и другие псевдонимы и клички — Акцид, Отто, Перо, — но от фамилии троосмного надзирателя он так и не отка-

зался.

Троцкий снова разозлился на немцев. Чертовы колбасники, скупердян, не могли подключить динамо-машину, дать свет. На ходу, когда вагон раскачивает, много не напишешь, однако некоторые мысли стоило бы привести в систему, чтобы потом опубликовать. Противник у него серьезный и чрезвычайно трудолюбивый. Ленин, безусловно, начнет пропаганду мира в прессе. «Левые» станут ему отвечать. Но, кроме разве что Радека, у них нет полемистов, равных ему, Троцкому. С парадоксальной виртуозностью он способен оспаривать, что дважды два - четыре. Он гордился своим ораторским талантом, но понимал, что даже при его красноречии устными речами большой аудитории не завоюешь, да еще в такой ситуации, когда он вынужден находиться в Бресте. Там не выступишь, Необходима трибуна в партийной прессе.

Работа в делегации, должность наркома по иностранпартийной борьбе. Но как руководитель делачии он может немало сделать для проведения своего плана. Пребывание в Бресте ему имповировало и тем, что вмя его не сходило со странии газет всего мира, как и имя Ленина. Было приятно, что имена их част стоят грасми и что его, как и Ленина, буржуазная пресса, говоря по-

церковному, «предает анафеме».

Ругня, инсинуации, выдумки буржуазных писак его забавляли, особенно когда писалось не о нем, а о других членах правительства. Тех, кто попытался сляшком грязно писать о нем, он в свое время остудил. Сразу после Октября радностанция с Эйфелевой башии начала передавать поклепы на членов Советского правительства, расписывали и «парижские похождения» Троцкого. Французские журналисты знали его. Но и он знал их, в том числе премьера Клемансо, тоже бывшего журналиста, и некоторых его министров. И он ответил им через Царскосельскую радностаниям пажфагами с такими пикантимии подробностями из жизии Клемансо, изд которыми, перехватив передачи, потешалась вся немецкая пресса. Французы выпуждены были изменить тон: интимных сторон его жизии и жизии других членов правительства больше не касались.

Политические выдумки не волновали. На такие выдумки он и сам был великий мастер. Он вез с собой вырезки из газет, немецких, австрийских, французских, определенным образом подобрав их, чтобы показать жене, сыну, друзьям, пусть убедятся, как много мировая

пресса отдает ему внимания!

Убаюканный честолюбивыми размышлениями и раскачиванием вагона. Троцкий усиул.

Разбудил его немецкий патруль на линии перемирия. Немецкий майор, осмотрев вагон, попросил прощения

у господина министра, почтительно козырнул.

А через гри версты на своей ствинии, кроме засланного начальника ствинии, никто, даже из военных, егоне встретил; такое равнодушие задело его самолюбие, но Троцкий успокоми себя мистыю, что это, мол, только подтвержатет его позицию, армыю необходямо как можно быстрее разогнать. Пусть воздельнают землю и плодят детей.

Рабочий день в Петрограле Троцкий начал, по существу, с приема Раймоная Робниса Были, безусловно, утром другие дела, но свои, внутренние. Например, Залкинд подробно доложна обо всех событиях, происшел ших за время отсутствия наркома. Троцкий старался не проявлять особого интереса к приему Лениным дипломатического корпуса. Но проиндительный Залкнид поиял, что именно это более всего интересует наркома содержание беседы, все ее дегали. Троцкий гаже не сдержался, бросил упрек: почему он, Залкинд, его заместитель, не присутствовал и в приеме?

- Имейте в виду, Залкинд; от нас зависит, чтобы нас не забывали, не обходили, когда решаются вопросы, в какой-то степени касающиеся Наркомата по иностранным делам. Вопросы такие могут быть у Ленина, у Сталина, у Крыленко, у Скворцова-Степанова... Но ничего не должно решаться без нас с вами.

 Понимаю. Лев Давидович. — И Залкинд постарался загладить свою промашку информацией, которой не могло быть в газетах, да и в официальных документах тоже. Главное в информации помощника — смены «умонастроений» коллег, расстановка сил в предстоящей борьбе по вопросу войны и мира. Как заядлый картежник, Троцкий любил неожиданные комбинации и сообщников и противников, вообще групповщина была его стичией.

Ничего нового Залкинд не сказал: Троцкий порадовался, что, находясь в Бресте, он, пожалуй, безошибочно теоретическим путем предугадал все эти комбинации. Он знал людей и умел предсказать их действия.

Тактические ходы лишь одного человека тяжело предсказывать, отгадывать — Ленина, хогя стратегия его всем известна. Ленин не делает гайны из своей политики и, может, как никто, доверяет товаришам по партии, коллегам по работе.

«Однако же мой наркомат обощел». - не без обилы подумал Троцкий. Он не стеснялся говорить «мой нар-

комат», не страдая излишней скромностью,

Звонок Робинса с просьбой принять его поднял настроение. Прежде всего пошекотал самолюбие: быстро же разнеслась весть о его приезде! Но еще больше порадовало, что одним из первых иностранцев просится не какой-нибудь мелкий коммерсант из Швеции или Греции, а представитель Америки.

Троцкий уже неоднократно встречался с Робинсом до своей поездки в Брест. Знал. что миллионер Робинс человек широких и независимых взглядов, не держит себя в дипломатических рамках, высказывается о русской революции неожиданно смело, иногда довольно

прогрессивно.

По широте и смелости, с какой он, руководитель миссии Красного Креста, поднимает вопросы американо-русских отношений, вносит предложения, видно, насколько значительно его влияние если и не непосредственно на государственный департамент, на Вильсона, то на те американские круги, у которых есть средства направлять политику своего правительства в интересах этих кругов, а интересы их в России давине. Одним словом. Робинс действует как деловой человек. Недаром он из

бедияков выбился в миллионеры.

Робиис иравился Троцкому. Самолюбие подсказывало, что через полковника можно лишний раз заявить о себе не только Америке, но всему миру: пусть знают, кто делает виешнюю политику Советской Республики! уверенность, что у Робинса есть каналы связи с Америкой, помимо тех, какими пользуется осторожный посол Френсис. Во всяком случае, решительности и смелости у иего больше, чем даже у социалиста Садуля.

Робнису тоже очень нужен был Троцкий. Все довольно энергичные контакты полковника с членами Советского правительства диктовались совсем не желанием собрать сенсационный материал для мемуаров о русской революции, хотя изредка он маскировал свою деятельность таким узким интересом. Но это было рассчитано на наивных и доверчивых. Герой Клоидайка был слишком практичным человеком, чтобы растрачивать столько энергии ради будущих мемуаров. Руководитель миссни Красного Креста взялся за более сложичю задачу: любой ценой помещать Советскому правительству заключить мир с немпами. Нет. Робиис не был кровожадиым империалистом. Человек он был гуманный, v него болело сердце при виде голодиых детей. Он готов бы принять русскую революцию, зная, до какой инщеты царизм довел народ. У него не было намерений подложить мину под Советскую власть. Но он, как, между прочим. и социалист Садуль, считал, что участие России в войне до полной победы Антанты приблизит эту победу и позволит сохранить жизии тысячам американских, французских, английских, немецких, австрийских солдат, а русский народ спасет еще и от голода, который уже хватает костлявой рукой миллионы людей.

Встречи с Лениным убедили Робинса, что большевистский премьер неукоснительно стоит за мир, только в мире видит спасение Советской Республики. Робнис высказал восхищение такой убежденностью, но для себя решил, что с этим человеком, как говорят русские, каши не сваришь.

Другое дело — Троцкий, горделиво играющий роль второго лица в государстве. Беседы с Троцким, при расхождениях в большевистской партии по вопросам войны, мира и мировой революции, давали Робинсу надежду, что его днпломатические усилия не напрасны, что он может оказать президенту Вильсону услугу большую,

чем тот думает.

Вот почему полковника особенно интересовала личность Троцкого и переговоры, которые вел он в Бресте. Но до Бреста не доберешься. Неожиданный приезд Троцкого в Петроград — как дар божий. Пребывание его может оказаться коротким. Поэтому — встретиться обя-

зательно и как можно скорее!

Когда Ленин из-за чрезмерной перегруженности Когда Ленин из-за чрезмерной перегруженности в заания соответствующих министерств, Троцкий на Совнаркоме долго рассуждал на тему: не отдалит ли от народные комиссариаты от народа? Рабочим, солдатам ненавистны министерские особияки. Но это была обычия а демагогия. В действительности он радовался переселению. Во-первых, подальше от Ленные, имевшего привыхму неожиданию зайти к тому или нному иаркому, винкнуть в дела. Троцкий не любил этих посещений Председателя Совнаркома. Считал, что советы, подсажан необходимы Скворцову-Степанову, Калягаеву, Сталяну. Он же, Троцкий; в состоянии во всем разобраться сом же, Троцкий; в состоянии во всем разобраться сом же.

Во-вторых, Министерство иностранных дел — это простор, комфорт. Правда, помпезную сазоновскую месь нарком приказал заменить на простую, демократическую, отослал в Эрмитаж все дорогие гобелены, Однако отормым перендский ковер в кабинете остался.

Роскошные шторы тоже.

Простые столы, диваны, кресла, безусловно, испортили интерьер, эстетическому вкусу Лівы Давидовния больше импоннровало прежнее убранство, однако его ультрареволюционные принципы требовали уничтожить все старое. Модернизация сделала кабинет еще более просторным. Стадион с велено-золютистым полем корва.

Тройкий, заложив руки за спину, шагал по мягкому ковру. Мастер экспромта, к разговору с Робансом он, однако, готовялся. Даже думать старался по-английски, шлифун наиболее значительные фразы, которые намеревался сказать. Остановялся перед книжным шкафом, взял русско-английский словарь, проверил значение некоторых специфических словечек, полистал английскую энциклопедию.

Потом нетерпелнво стоял у окна, высматривая, ког-

да подойдет знакомый «форд» с флажками Красного

Креста и американским, звезлио-полосятым.

Раймонд Робинс внешне был неторопливым человеком. Никакой суетливости. Спокойствие и рассудительность. Хотя, наверное, в молодости у искателя золота был другой темперамент. Голы и положение менцот иеловека.

Троцкому такой степенности не хватало, излишияя энергия иногла лелала его суетливым, крикливым,

Однако большой кабинет, сознание значительности

своего поста и уважение к гостю (было и это, хотя он нронически попенял себе: мол, теряешь, товарищ, классовую непримиримость!) сделали его в начале встречи официальным, дипломатически осторожным,

Поздоровались они как старые знакомые. Робинс. ранее посещавший наркомат в Смольном, с интересом осмотрел кабинет, но ничего не сказал о новом рабочем месте наркома. Такт? Илн, будучи деловым человеком, не тратил лишних слов на формальную вежливость? Начал с комплимента хозянну кабинета. Хитрого комплимента, который сразу подводил к существу дела.

 У господина народного комиссара бодрый вид. Хотя я понимаю, насколько вы устали. Нелегкое дело —

полписать мир?

 Нелегкое. — согласился Троцкий. — Начать войну легче.

 Это вам кажется. Войны начинать тоже нелегко. Имперналистические, как вы их называете. Я знаю, как трудно было моему правительству вступить в войну. Только союзнический долг...

Троцкий пригласил Робинса сесть на мягкую банкетку за круглым столиком. Сам сел в кресло напротнв. Он писал в статьях, почему Америка вступила в войну, писал с марксистских позиций: боялась, что добычу разделят без нее. Но гостю этого не сказал — неделикатно. Теперь у него была другая задача; завоевать популярность не у русского пролетариата, а у Робинса, а через него — у американской общественности. Но добиваться этого надо очень дипломатично. Пусть знают его революционность!

 Нелегко заключить мир с империалистами. пролетариат может окончить войну в любое время.

Робинс не знал еще о сущности тезиса Троцкого «нн войны, ни мира», поэтому на его ультрареволюционные утверждения не обратил особенного винмания,

подумал только, что Ленин сказал бы об этом иначе с каким-нибудь особенным, простым и понятным теоретическим истолкованием; за ходом ленинской мысли всегда интересно следить.

Робинс был тонкий дипломат, но, поскольку не являлся официальным представителем, позволил себе идти к цели напрямик, с военной или коммерческой гру-

боватостью.

 Мне казалось, что немцы в их положении охотно подпишут мир с Россней. Не понимаю, что хотят вы-

торговать гогенцоллерны?

Знал он о немецких претензиях, знакомился с секретной информацией, получаемой посольством. В Бресте, в штабе Гофмана, находился английский агент, но, естественно, его информация доходила через Швецию со значительным опозланием.

Троцкий укусил себя за язык — едва не выдал сущность немецкого ультиматума. Конечно, Советское правительство не делает тайны из переговоров, однако некоторые детали не могут не быть определенное время секретом. Выдать их раньше, чем он доложит Совнаркому, Ленину, было бы неосторожно. Но вместе с тем Робинс должен знать его отношение к немецким требованиям, которые рано или поздно все равно станут из-

И он сказал категорично, самоуверенно:

 Я никогда не подпишу недемократического мира. Робинс чуть не подскочил на диване. Потом он признавался, как обрадовали его такое заявление наркома по иностранным делам и его самолюбиво-амбициозный тон.

Ни один министр иностранных дел не отважился бы на подобное заявление без согласия правительства!

Робинс перешел в наступление:

- Господин народный комиссар, надеюсь, вы знакомы с речью президента Вильсона в конгрессе. Я передал полный текст ее господину Ленину.

- Да, Ленин прислал речь делегации, и мы ознакомились...

- Согласитесь, что это очень серьезный документ. Это - программа мира.

- Господин Робинс, вы забываете: я один из тех, кто выработал нашу, большевистскую программу мира, - напомнил Троцкий о своем месте в Советском правительстве и в истории.

- Господин Троцкий, я этого не забываю. Но я не вижу противоречия между программой Вильсона и предложениями Советского правительства.

Троцкий все еще демоистрировал свою революцион-

ность:

Разинца есть. Мы за то, чтобы дело мира взяли

в свои руки народы...

 Я готов согласиться, что война может быть, как вы утверждаете, империалистической. Но мир... Мир благо в первую очередь для тех, кто в окопах. Для рабочих и крестьян. Видите, как я освоил большевистскую терминологию, — пошутил Робиис. — Господин народный комиссар, вы, безусловно, обратили внимание на пункт шестой программы президента. Он посвящен России. В нем гарантируется получение Россией «полной и беспрепятственной возможности принять независимое решение относительно ее собственного политического развития и ее национальной политики». Это серьезное заявление

Когда неделю назад Робинс, вручая текст речи Вильсона, обратил внимание Ленина на эти слова, Ленин сразу же парировал: «Господии Робинс, рабочим и крестьянам России не нужиы гарантии для своего самостоятельного политического развития ни от каких доб-рых и богатых дядющек. И не им гарантирует само-стоятельность развития господин Вильсон. Ои подбал-ривает, поощряет русскую коитрреволюцию. Так я поннмаю слова, от которых вы в восторге».

Робнис даже растерялся тогда от такого «недипло-

матичного» ответа. Но Ленин выиудил его прочесть слова Вильсона с ниых позиций — с позиций людей, взявших в России власть.

Троцкий ответил иначе:

 Я изучил этот пункт речи президента, как и все другие. Тут есть основа для понимания нашего политического развития.

Робинс довольно заерзал на диване: о, какая существенная разница между мыслями руководителя правительства и человека, которому поручена виешняя политика и который ведет переговоры с немцами!

Использовать его настроение нужно с ходу. Робнис хорошо знал, сколь велико влияние Тропкого на нема-

лую группу членов ЦК.

 Господин Троцкий, я, как вам известно, не дипломат. Я — представитель деловых кругов. Проклятый

империалист. Я инкогда не любил дипломатических хитростей. Но всегда, в силу своей принадлежности к этим самым «проклятым», был человеком слова и дела. Возможно, при наших прошлых встречах я старался быть дипломатом. Сегодня же хочу спросить у вас, как говорят, открытым текстом. Что даст России мир с Германией? Потерю значительных территорий? - Робинс раскрывал свою осведомленность. - Уплату контрибуции? А в результате еще большую разруху, анархию и голод. Голод! Господин нарком, голод — страшнейший враг любого строя... любой монархии и любой революции. Мнесия Красного Креста составила карту районов России, где уже голодают. Это большие районы. Не хватает не только хлеба. Нет угля. Соли. Спичек. Керосина. Тканей. Обуви. Где вы все это возьмете, чтобы накормить, обогреть и одеть миллионы людей? У кого в сегодняшнем мире это все есть? Только у моей страны. Америка требует немногого - держать фронт против немцев, даже без наступательных операций. Примите наших военных советников. И наших специалистов. За два месяца мы наладим вам добычу угля в Донбасос, добычу нефти в Баку. Организуем работу железной дороги. Дадим пшеницу. И забросаем ваших мужиков добротными товарами. Дайте нам только порты...

Троцкий не спускал глаз с Робинса, как бы желая убедиться, насколько все это искренне и серьезно.

— От чьего имени делаются такие предложения?

От Красного Креста?
— Господин народный комиссар, я мог бы обидеться, как руководитель миссии, за такое отношение к са-

мой гуманной организации. — Простите.

— Но я не унижаюсь до пустой амбиции. Я не скажу, что делаю столь ответственные предложения от имени президента. Но могу заверить вас, что такой план поддерживают очень влиятельные круги Соединенных Штатов.

Троцкий сделал вид, что глубоко задумался. Робинс деликатно помолчал, давая ему возможность

подумать.

Мы обсудим ваши предложения.
 Для людей, которых я должен важно собственное мнение человека, направляющего внешнюю политику правительства.

Троцкий самолюбиво рассмеялся.

- О, вы не «проклятый империалист»! Вы великий дипломат, товариш миллионер.
  - Спасибо за комплимент, господии комиссар.

 Я сказал вам вначале: лично я инкогда не подпишу недемократического мира. А немцы предъявляют ультиматум. Думаю, что мы вынуждень будем принять ваш план. Не берусь сказать относительно Владивостока. А Мурманск и Архангельск мы можем предоставить под ваш.. временный контроль.

Для Робинса это была победа. Можно бить в барабаиы. Но полковник был не из тех людей, любую победу ои умел закреплять. Нужно иажать на самолюбие Троц-

кого. Как?

— Мие кажется, вам нелегко будет убедить вашего премьера. Господин Ленин излишие увлечен идеей мира с немцами. Я не хотел бы, чтобы вы передали... мо у меня такое впечатление, будто он ослеплен этой идеей и не видит, что твоорится вокоруг.

В социалистическом правительстве решения при-

иимаются коллегиально.

Действительно нужны литавры! Но нет, лучше еще

немного нажать:

— Говорить с вашим премьером интересно, но нелегко. Когда я сказал ему о нашей беседе по поводу
организации работы Транссибирской железной дороги и
о вашем согласии взять крупного американского специалиста помощником наркома путей сообщения, знае-

те, что ответил мне господин Ленин? Троцкий насторожился.

— Он сказал: наш нарком большой юморист.

Робинс увидел, как перекосилась у Троцкого левая щека. Кажется, он попал в цель. Но Троцкий не выдал себя: чтобы показать, что он действительно не лишен

чувства юмора, весело засмеялся.

— Правда, потом Ленин с лукавой улыбкой сказал: Троцкий не договорил. Мы согласны взять вашего чельвека с условием, что вы возьмете русского большевих помощинком своего министра. Из этого я сделал вывод, что сам Ленин не меньший воморист. Не потребует он за Архангельск и Мурманск посты министров в американском правительстве? Меня забавляет такая перспектива: большевики на Капитолийском холме!

Над этой шуткой они посмеялись вместе. Но Троцкий подумал: «С этим миллионером нельзя быть до кон-

ца искрениим. Кажется, он очарован Лениным».

После этого внзита Раймонд Робинс в одном из своих донесений госдепартаменту писал: «Я был удовлетвореи, что именио он продолжает Брестскую конференцию... Я был удовлетворен, потому что я знал его. Он был нечто вроде «примадонны». Я знал, что Троцкий затягивает конференцию насколько это возможно, потому что она давала наиболее полиое удовлетворение его эгоизму (эгоцентризму). Он был в центре мировых событнй... он говорил перед нанболее шнрокой аудиторией, иа которую мог рассчитывать раньше н в будущем».

И тот же Робнис через два месяца, уезжая из Россин, иаписал Ленину: «Ваша пророческая проннательность и геннальное руководство позволили Советской власти укрепиться во всей России, и я уверен, что этот новый созидательный орган демократического образа жизни людей вдохиовит и двинет вперед дело свобо-

ды во всем мнре».

«Мириые переговоры в Брест-Литовске вполне выяснили в настоящий момент, к 7.I.1918 г., что у германского правительства (вполне ведущего на поводу остальные правительства четверного союза) безусловно взяла верх военная партия, которая по сути дела уже поставила России ультиматум (со дня на день следует ждать, иеобходимо ждать и его формального предъявления). Ультиматум этот таков: либо дальнейшая война, либо аниексиоинстский мир, т. е. мир на условин, что мы отдаем все занятые намн земли, германцы сохраняют все занятые ими земли и налагают на нас контрибуцию (прикрытую внешностью платы за содержание пленных), контрибуцию размером приблизительно в 3 миллиарда рублей, с рассрочкой платежа на иесколько лет».

Ленин обмакнул перо в чернильинцу, жирно вывел порядковый иомер следующего тезиса, однако перо за-стыло, нацелениое на бумагу.

Легко констатировать факты. Нелегко давать им философское объясиение. А написать надо так, чтобы убедить людей. Ох, как надо убедить всех, кто ошибается в самом главном — в вопросе о мире!

Леиин задумался.

В Смольном было непривычно тихо: позднее время, двеиадцатый час ночи. Через слегка приоткрытые двери

Владимир Ильич услыхал тихий шепот в комнате секретариата. Там тоже все разошлись, остались только часовые да дежурный секретарь — Юлия Павловна Сергеева, разговорчивая всселая белорусска. Ленниу иравился ее характер, нравился и ее белорусский акцепт с твердым «р» и мягким «ц»: «трапка», «зара», «игракоць», Это, конечно, она шепчется с часовыми.

Ленви, когда писал, не обращал внимания даже на дневной гул голосов и топот сотен ног на «палубах» грандиозного корабля революции — Смольного. Шепот ему не особенно мешал. Можно пойти и закрыть двери поплотнее, по из деликатности он не делал этого, зная, что такой его жест смутит людей в приемной и они будут напряженно молчать, пока он работает в кабинете. А работать ему придется допоздиа. Тезисы о неотложном заключении мира должны быть готовы к утру!

После короткого раздумья Ленин написал:

«Перед социалистическим правительством России встает требующий неотложного решения вопрос, принять ли сейчас этот аннексионистский мир или вести тотчас революционную войну».

И снова остановился.

Что ему все-таки мешает работать как всегда, с той скорописью, не поспевает за мыслью? Болит голова? Верио, голова болит — был очень тяжелый день. Шестнадцать часов работы с очень короткими паузами.

Владимир Ильнч встал из-за стола, прошелся по кабинету, пружиня ногами, чтобы немного размять их отекают. Привычно остановился у окна — сначала возпощали, перспективы Петрограда, открывающейся из окна, давало и отдых, и — в зависимости от задачи ясность мысли. Теперь за окном было пусто, заснеженно, темно — лишь кое-тде далекие огоньки. Город без утля и хлеба рано заскимает.

Нет, не рано засыпает этот горол. Сколько в это позднее время не спит контрреволюционеров, буржуев! Они не только не спят — шепчутся, сговариваются. Владлимр Ильич перешел к окиу, из которого виден

Владимир Ильич перешел к окну, из которого виден был главный подъезд Смольного. Тускло горели газовые фонари. Ходили красноармейцы, из-за колони выглядывали дула орудий.

Вполне военная картина — пушки, красноармейцы (Ленин уже не впервые бойцов рабочего отряда, охра-

нявших Смольный, называл красноармейцами) — как бы открыла самую широкую перспектныу.

Ленин мысленно написал:

«...на создание действительно прочной и идейно-крепкой социалистической рабоче-крестьянской армии нужны, по меньшей мере, месяцы и месяцы», — и тут же вслух произнес:

Неужелн такая простая истина не доходит до вас,

товарищ Бухарии?

Постоял у окна — немного поутихла боль в голове. Но чувство тревоги не оставляло. Оно редко бывало у него, он всегда сопротнявляся полобному настроению, никогда и ни в чем не позволял себе раскноать. Однако откуда оно, это чувство у Что случилось?

Час назад закончилось заседание Совнаркома. Леннну казалось, что центральным станет вопрос о мирных переговорах. Но вопрос этот ничем особенным не вы-

делился.

Троцкий сделал короткий и подозрительно объективный доклад об ультивыматуме Гофмана — все то, что минуты назад легло на бумату одним из тезисов. Троцкий 
не высказал даже своей позвини. Только Каменев, которого Троцкий привез с собой — зачем? в качестве 
адъютанта? — непонятно для чего сообщил о «девых» 
взглядах членов делеганин Иоффе и Радека. А какова 
позиция самого Каменева, уже не однажды вредившего революций? Наркомы, когорые в вопросе о войне склоняются к «левым», тоже промолчали, никакой 
дискуссии не начали, только выясивия у руководителя делегации некоторые процедурные моменты переговоров.

Правда, Ленин видел, как у членов правительства помрачнели лица от сообщения, что в Германии явио берет верх партив войны. Но какой вывод из этого сделают «левые», их лядер Бухарин? Тае оии собираются выступить против него, где дадут бой? В ЦКР На завтрашием совещании большевиков — делегатов Третьего съезда Советов, которое «левые» хотят превратить в партийную конференцию? Да, безусловно, завтра. Что ж, я и мон единомышленники… мы примем этот бой. И мы вынграем его, товарищи и господа! — мыслению обратился Ильич и к членам своей партии, и к вратам — ко всем, кому хотелось втянуть республику в войну. — Но к бою, как и вообще к войне, надо готовиться! Гезисы! К завтрашием совещанию они обятовиться гезисы!

зательно должны быть готовы! Это то оружие, которое

поможет сплотить армию сторонников мира.

Ленин не сомневался, что среди рядовых членов партин таких абсолютное большинство, беда только в том, что «левые» крикуны сбивают их спантальку. В тезисах надо разбить все «теории» Бухарина, Раска, левых эсеров. И — Троцкого. Он пока что не выступил публично, но хитро проводит не менее авантюриую линию. Всей партин надо доказать, что марксизм требует учитывать объективные условия и их изменения. А коренное изменение состоит в создании Республики Советов. Поэтому вся наша тактика должна быть подчинена единому принципу: «Как вернее и надежнее обеспечить соналистической революции возможность укрепиться...»

Это ответ вам, «теоретик» Троцкий. Ждать сложа руки революции в Германии, во Франции — значит похоронить свою собственную революцию. А поэтому абсурдию — открыть немцам фроит. Вильгельм и Гинден-

бург только этого и ждут.

Однако — писать. Надо писать. В голове мыслей — гора. Но они станут оружием, лишь когда лягут на бумагу.

«Положение дел с социалистической революцией в России должно быть положено в основу всякого определения международных задач нашей Советской власти...»

Ленин обрадовался, что мысль потекла привычио быстро и хорошо выстраивалась. Перо прямо летело, казалось, не прикасаясь к бумаге, однако за инм оставались слова, предложения, абзацы, навсегда закрепившие леникскую мысль.

«...Наша пропагалідистская деятельность вообще и см. Наша пропагалідистская деятельность должны быть усидены и развиты. Но было бы ошибкой построить тактику социалистического правительства России на польтках определить, наступит ли европейская и сособенно германская социалистическая революция в ближайшие полгода (или подобный краткий срок) или не наступит. Так как определить этого нельзя никоми образом, то все подобные попытки, объективно, свелись бы к делею бое сподобные попытки, объективно, свелись бы к делею б

азартной игре».

Отвлек внимание странный звук: где-то не в приемной, а дальше, может быть, в бессонной 75-й комнате,

застучала машинка.

Странно. Никогда он не обращал внимания на ма-

шнику, днем строчившую как пулемет рядом, за стеной. А тут... Ночная тишина так обострила звуки? Или сказывается раздражение от того, что печатают не очень умелые руки — выбивают по одной букве? Нет, просто усталость. Нервы. Голова таки болит.

Немудрено было и утомиться.

Позавчера — открытие и роспуск Учредительного собрания. Перед этим необычные дела в связи с тем, что контрреволюция готовыла выступление в защиту собрания. Только за последние два дия написал несколько статей, много раз выступал. На заседания ВЦИК по Учредительному собранию выступал пять вли шесть раз.

 чредительному сооранию выступал пять или шесть раз.
 Сегодня надеялся на «тихий» день, на спокойную работу. Тихий! «Тихий» этот день привел к тяжелому эмо-

циональному возбуждению, к нервному срыву. ...С утра Ленин принял болгарского социал-демо-

...... утра лення принял оолгарского социал-демократа Романа Аврамова. Они былы знакомы еще в эмиграция. После Второго съезда Аврамов стал большевиком и некоторое время работал в большевистском ЦК членом хозяйственной комиссий.

Но на прием к Председателю Совнаркома он явилое не от болгарских социал-демократов, а как представитель правительства «царя болгар» Фердинанда Кобургского, по воле которого народ, испытывающий к России благодарность за избавление от многовекового ита, был

втянут в войну против своих братьев.

Аврамова призвали в армию и послали на фронт. В конце семнаднатого гола цврские слуги, виммательно следившие за социалистом и располагавшие на него полным досье, вспомнили о связих Аврамова с Ленным, тут же отыскали его и, подизв в ранге, послали в Германию, в комиссию по обмену военнопленными и в комиссию по обмену военнопленными и в комиссию по экономическия вопросам, которую возглавлял знаток России граф Мирбах. Правительство царя Фердинанда дало Аврамову специальное важное и деликатное задание — попробовать договориться с большевистским правительством о закупке в черноморских портах хлеба и керосина: война довела Болгарию от голода. Народ, солдаты подиммались на призыв: «Сделаем как русские братья!» Троп шатался. Фердинанд хотел укрепить его русским хлебом, купленным с помощью болгарского большевика.

За день до этого Ленин беседовал с Аврамовым два часа. Аврамов приехал из Берлина, где работал в совместной с немцами комиссии. Он был довольно образо-

ванным экономистом, обладал острым хозяйским глазом и, безусловно, мог дать об экономике Германии более широкие, глубокие и точные сведения, чем те, что публиковались в газетах. Военняя цензура процеживала подобные материалы сквозь такое густое, педантичнонемецкое сито, к какому, кажется, не прибегала ни одна из стран Антанты. Например, во французских газетах время от времени еще можно было прочесть что-нибудь заслуживающее виимания — виимания экономиста и военного стратега. У немцев — только хитро состряпанная дезянформация.

Кроме работы в комиссиях, Аврамов имел контакты с немецкими социал-демократами. Перед отъездом Петроград встречалел с Каутским, с Газае, с Мерином. Они передали Ленину «горячий привет», ю Каутский вместе с тем поручил сказать, чтобы Ленин не рассчитывал на революционную помощь со стороны Германии. «Немецкий народ — не революционный народ», — сказал лидер «независимых».

С этого Аврамов и начал разговор.

Такой «привет» Каутского разозлил Ленина.

 Старый осел! Восстание армин, голод народа у них на носу, а они, эти бабы и трусы, клевещут на немецкий народ, утверждают, чго он не способен на революцию.

Ленин лучше Каутского понимал, что рассчитывать на германскую револющию в ближайшее время нельзя. Но неверие Каутского в собственный народ, в немецкий

пролетариат его возмутило.

А вообще для Ленина Аврамов был интереснейшим собеседником, информатором, более осведомленным, чем Платтен, наблюдавший Германию со стороны, с позиций нейтрала. Роман Аврамов на разных фолтах и в разных тылах наниохался весто, он знал «хлев» и его стадо изнутри. Поэтому Лении засыпал его вопросами.

«Я был подвергнут буквально ураганному обстрелу, — вспоминает Аврамов. — Ленин хотел знать все

до самых мелочей».

Что в Германии? В Болгарии? В Австро-Венгрии? В каком состоянии промышленность? Как с углем, с металлом? Как с хлебом? Ага, немцы, благодаря учету (именьо учету!) и контролю за нормированием держатся. Чехи, венгры, болгары голодают. За авантюры романовых, гогенцоллернов, габсбургов и кобургов расплачиваются народы. Русские военнопленные используются на самых тяжелых работах.

Лении тут же позвонил Троцкому:

— Лев Давидович, вернетесь в Брест — заявите от имени Советского правительства протест против бесчеловечной эксплуатации наших пленных. Русские солдаты работают в шахтах по четыриадцать часов в подучают самый мизерный паек. В полтора раза меньше, чем у пленных англичан. Скажите, что это рабство. И мы заявляем: позор рабовладельцам! Откуда сведения? Из очень надежных источников. Дала, очень надежных источников. Дала, очень надежных источников. Дала, очень надежных источников.

Болгарина тронула ленинская забота о его репутации и безопасности: Владимир Ильич не назвал его фамилин, понимая, что он военный человек и ему в случае чего легко могут приписать разглащение военной

тайны.

Аврамов тоже проявил дипломатический такт: не стал после такой дружеской душевной беселы единомышлеников валить в одиу кучу разные свои миссин то, что шло от убеждений, и то, что ему надо было сделать по обязанности офицера и дипломата страны, воевавшей с Россией.

Эти свои обязанности Аврамов исполиил сегодня.

Попросил продать Болгарии хлеб.

Владимира Ильича такая просьба удивила и даже несколько смутила.

Голодным болгарам надо помочь. Но Болгария даже сще не подписала мира, а Фердинаид хочет укрепить свое положение за счет русского хлеба. Не слишком ли изнично? А кто поможет голодным русским рабочим? Полодниться Америке, как предлагает Робике и с чем, кажется, соглашается Троцкий? Нарком по иностранным делам готов отлать пол американский контроль даже Транссибирскую железную дорогу. Каков торговец народным добром! Слишком большой кусок — от Владивостока до... До какого пункта, Лев Давидович, вы хотите установить этот контроль? Не до Петрограда ли?

Ленин поднялся со стула, на котором сидел напротив Аврамова. Теперь перед ним был не гость-единомышленник, а дипломат вражеской державы. Что же

ответить посланнику царя Фердинанда?

Ленин прошелся по кабииету и вдруг открыл дверь в комнату секретариата, плотно закрытую всякий раз, когда у Председателя был посетитель. Позвал:

— Товарищ Кизас!

Вошла сотрудница.
— Ания Петровна, — обратился к ней Владимир Ильич, — принесите нам из буфета по порции хлеба. Если он там есть. — И чаю: — И чаю: 2

Да, и чаю.

Аврамов, пока не поиимавший, что задумал Ленин, смущению молчал.

Ленин прошел к своему рабочему месту за столом, сел в кресло. Спросил с официальным гостеприимством:

— В гостинице не холодно?

— Холодио, Владимир Ильич.

— Суровая зима. Очень суровая зима. А угля нет. Я скажу товарищам, чтобы нашли вам теплую квартиру.

- Спасибо. Прошу вас не беспоконться.

Кизас вошла, неся блюдечки, иа которых стояли стаканы с чаем и лежали точенькие ломтики черного, цвета бурого угля, хлеба.

Женщина поставила чай и хлеб перед Аврамовым.

— Пожалуйста, — сказал Лении гостю. — Прошу

попробовать хлеб, каким питается пролетариат Петрограда. Не исключаю, что рабочие пекарии, откуда берут хлеб для Смольного, стараются выпекать его лучше, чем в остальных пекариях.

Аврамов поиял, что это ответ Ленииа иа его просьбу продать хлеб, и ему стало неловко за бесстыдство людей, поручивших ему такую миссию. Сырой, недопечеи-

ный хлеб комом стоял в горле.

Лении ел хлеб с аппетитом. Но чай допить ему не дали. Зазвонил телефон. Владимир Ильич взял трубку. И вдруг Аврамов заметил, как изменилось у Ленина лицо — вмиг налилось гневным румянцем, — таким он 
никогла не видел Ленина даже на самых жарких диспутах в Женеве. Председатель правительства закричал в трубку:

— Товарищ Урицкий! Это черт знает что такое! Что

у вас творится в городе? Вы председатель коммесни по окране Петрограда. И вы мие спокойно докладываете о такой подлой провокации. Да-да, спокойно.. Немедней предусменно предусменно предусменно у вам приказываю!

Бросив трубку, Лении тут же позвал секретаря.

— Бонч-Бруевича ко мне! Где Вонч-Бруевич? Почемредседатель комиссии по борьбе с контрреволюцией до сих пор не знает, что в Маринксой больяние совершено гнуснейшее убийство! В больнице! Советская власть инкому не позволит чинить самосуд! Сейчас же найдите мне Бонч-Бруевича! Свяжите меня с Дыбенко! Революцию гопчет аналожия, а них отъ бы что!

Ленин был настолько возбужден и разгневан, что совсем забыл о госте. Аврамов, смущенный тем, что невольно стал свидетелем чрезвычайного происшествия, но и заинтересованный — что же случилось? — отощел

в дальний угол кабинета, к окну.

Несколько дней назад специальным постановлением Совнаркома бывшие министры Временного правительства Кокошкин и Шингарев, заболеешие в Петропавловской крепости, были переведены оттуда в больницу. В минувшую ночь матросы-анархисты ворвались в больници и ублал их там.

В кабинет горопливо вошел Бонч-Бруевич.

Владимир Ильич набросился на него:
— Чем вы занимаетесь? Чем занимается ваша комиссия? Вы знаете, что случилось?

— Знаю...

Почему не докладываете?

 Я ездил в больницу и провел там первичное следствие.
 Ленин немного успокоился, голос его стал привычно

деловым

— Правительство назначает следственную комиссию: Бопч-Бруевич, Дыбенко, Штейнберг. Немедленно начина те самое тшательное расследование. Виновных арестовать обязательно! Одновременно подготовьте теслочной телеграммы. Всем комиссариатам, всем председателям районных Советов Петрограда и пригородов. Комиссия по охране Петрограда. Штабу Красной гвар, див. ВЧК, комиссарам вокзалов... Абсолютно неотложно поднять на поги все имеющиеся в наличин силы и отыскать убийці!

Бонч-Бруевич вышел. А Ленин с минуту сидел за столом, массируя пальцами виски. Опять начала болеть голова. Аврамов боялся пошевелиться. Но Владимир Ильич вспомнил про свидетеля и долго, строго и виимательно смотрел на него, словно изучая: как болгарин принял это происшествие и как может после рассказывать о нем? Должию быть, поияв, что тот смущен и всем видом своим показывает, что никому ничего не скажет, Ленин улыбнулся. Подошел к Аврамову и коротко разъ-

яснил существо дела. Между прочим бросил:

— Плоды деятельности нашего общего знакомого Кропоткина. Анархия — злейший враг революции. — И, должно быть, желая еще раз подчеркнуть, как надо охранять революцию и ее штаб, потому что в первое свое посещение Смольного Аврамов спросил, зачем такие стротости — бропевики, пушки у подъезда, пулеметы в окнах, Ленин с хитроватой улыбкой сказал: — А без пропуска вас из Омольного не выпустят.

Сел к столу, оторвал клочок бумаги, написал про-

Я скажу, чтобы вам дали автомобиль доехать до гостиницы.

"Владимир Ильяч поиял, что мещает ему не далекий стук машинки, отрывают от неотложного дела мысля об убийстве министров. Анархию необходимо задушить в зародыше. При свободе, которую дала революцяя, при слабости Советской власти, ее органов внутреннего порядка это страшная стяхия — разгул апаржии. Ее сразу же начинает использовать в своих целях контрреволюция, как было с разграблением винных подвалов.

Ленин редко беспокоил работников Совнаркома по ночам. Но тут понял: чтобы кончить тезисы о мире, ему нужен доклад о расследовании сегодняшнего происше-

ствия.

Вышел в комнату секретариата. Попроил Сергееву найти Бонч-Бруевича. Комиссары 75-й комнаты нашли своего руководителя в казарме флотского гвардейского экипажа, где апархисты также учинили заваруку. Владимир Дмитриевич тут же связался с Ленными по телефову и коротко доложил о работе, проделанной комиссией. Пообещал через полчаса явиться, чтобы рассказать обо всем подробнее.

Ленин убедился, что назначенная комиссия работает, несмотря на ночь, и успокоился, переключив все внимание на теоретическое и практическое обоснование не-

обходимости немедленного подписания мира.

Умолкла машинка. Или он плотнее прикрыл двери? Во всяком случае, какое-то время ничто не мешало течению мысли. И голова, кажется, перестала болеть. Нет, голова болит. Однако надо уметь не прислушиваться к боли. Он это умел, когда вот так погружался в работу.

Ленин писал:

«Беднейшее крестьянство в России в состоянии поддержать социалистическую революцию, руководимую рабочим классом, но опо не в состоянии немедленно, в данный момент пойти на серьезную революционную войну. Это объективное соотношение классовых сил по данному вопросу было бы роковой ошибкой игнорировать».

Пусть его оппоненты попробуют оспорить два десятва немоей Такие эквилибристы, как Бухарии, безусловно, попытаются это сделать. Но члены партин будут иметь возможность сравнить их доказательства, их теории и разобраться, гле правда, за кем надо дить,

Ленин верил в здоровый реализм рабочих, солдат, на них рассчитывал тезисы, поэтому и писал до прозражности просто — чтобы поиял любой, даже неграмотный человек. Ленин представлял, знал наперед аргументы своих оппонентов и разбивал их. Он говорыл беспошадно суровую правду:

«Если же германская революция в ближайшне месяцы не наступит, то ход событий, при продолжения войны, будет неизбежно такой, что сильнейшие поражения заставят Россию заключить еще более невыгодный сепаратный мир, причем мир этот будет заключен не социалистическим правительством, а каким-либо другим (например, блоком буржуазной Рады с черновцами или что-либо подобное)».

Ленин писал предпоследний, двадцатый тезис, когда пришел Бонч-Бруевич.

— Минуточку посидите, Владимир Дмитриевич. Нет,

нет, не уходите. Посидите здесь.

Управляющий делами прошел в дальний угол и притипска там, чтобы не мешать. Но видел, как на липе Ленява, в морщинах на его лбу, в глазах, на губах отражается то, о чем он пишет. Бонч-Бруевич наблюдал это не впервые, удивлялся и восхищался такому отражению мысли во всем ленинском облике: хоть читай по лицу!

Ленин размашисто подчеркнул известные нам слова, собрал разбросанные по столу листки, подиялся с кресла, держа листки в руке. Явно довольный, показал их

Боич-Бруевичу.

 Тезисы о мире. Партии нужно оружие против левых фразеров. Против Троцкого.

Сложил листки, бережно, как важнейший документ,

спрятал их во внутренний карман пиджака.

С ласковым прищуром оглядел управляющего делами. Должно быть, чувствовал некоторую неловкость за

утреннюю гневную вспышку свою. Владимир Дмитриевич, у вас вид ученика, которого поставили в угол. Не надо, батенька. Садитесь и

рассказывайте, что сделано комиссией.

Бонч-Бруевич начал рассказывать о результатах

следствия.

 Соболезнование семьям покойных выразили? Сказали, что виновные будут наказаны по всей строгости революционного закона? Проследите за похоронами. Кадеты и эсеры могут использовать похороны для демонстрации против Советской власти. Вы говорите: арестованы подозрительные матросы? На чем основываются подозрения? Обязательно очная ставка с персоналом больницы! За самосуд — суровое наказание! Но чтобы никто не пострадал февинно. Передайте Штейнбергу, что он несет персональную ответственность за ведение следствия. Матросам гвардейского экипажа, об анархических настроениях которых вы только что мне рассказали, передайте от имени правительства, что они отвечают за жизнь арестованных офицеров и за самосуд понесут суровую кару. И вообще пошлите в экипаж надежных большевиков. Отделите здоровую часть матросов от анархистов. Анархистов разоружите.

Получив указания по различным вопросам, не только в отношении анархистов, хотя убийство Шингарева и Кокошкина, видно было, все еще сильно волновало Владимира Ильича, Бонч-Бруевич на прощание спросил:

— А не пора ли вам отдохнуть, Владимир Ильич? Полночь.

Я еще должен принять Гримлунда.

 Владимир Ильич, я вынужден буду поставить на Совнаркоме вопрос о режиме работы Председателя.

Ленин нахмурился, но тут же улыбнулся.

 Товарищ Бонч-Бруевич! Не становитесь бюрократом! Отдыхать, батенька, будем, когда укрепим Советскую власть.

 А меня вы отослали в «Халилу». Ленин засмеялся.

Вы невозможный человек, Владимир Дмитриевич.

«Левые» чувствовали себя победителями. После окончания совещания лидеры «левых» не расходились. Они столпились в переднем углу зала, у стола президиума, вокруг Бухарина и шумно, со смехом, шутками продолжали разговор. Правда, в присутствии Ленина они не высказывали прямо довольства результатами голосования, но радость чувствовалась во всем: в том, как они говорили, как смеялись, каким Наполеоном выглядел Николай Иванович Бухарин. Он стоял в центре группы, довольно кругленький для своих тридцати лет и голодного времени, раскрасневшийся от возбуждения - от удовлетворения, наверное, своей пламенной, глубокой, как он считал, речью, которая, безусловно, сплотила сторонников революционной войны и дала им победу над самим Лениным. Тридцать два человека проголосовали за него, Бухарина, и только дцать — за позицию Ленина. Шестнадцать голосов собрал Троцкий. Но Троцкий, его теория ближе, значительно ближе им, «левым», с Троцким можно объединиться и в ЦК, и на конференции, созыва которой они будут требовать, поскольку не удалось превратить в конференцию это совещание с делегатами Третьего съезда Советов и руководителями крупных партийных организаций.

Ленин тоже задержался в зале, в другом конце, у двери. Задержали его не столько единомышленинки, сколько те «левые», которым, возможно, стало стыдно за бестактно-шумиую реакцию Бухарина, Урицкого, Ломова, Осньского, Коснора... Конечно, ленинцам тоже хотелось поддержать, подбодрить вождя партин. Первым по-рабочему просто и искрение сделал это Федор Андреевич Аргем.

 Не переживайте, Владимир Ильич. Этим наша борьба за мир не кончается.

Ленин в проходе между раздвинутыми в беспорядке венскими стульями благодарно сжал локоть своего верного единомышленника, сказал тихо:

Товарищ Артем, я огорчаюсь не за себя. За них.
 Чему они радуются? Возможности похоронить Советскую власть?

Такого не скажешь громко, во весь голос, тем более официально, с трибуны. Есть чувство ответственности за свои слова. И такт. А главное — в пылу любой, са-

мой острой полемики нельзя сказать такого, что дало бы этим молодым и горячим головам повод для раскола. Нельзя забывать, что люди они разные и не ахти какие теоретики. У всей группы «левых» есть одно хорошее качество — их молодость. А молодость, нногда

страдает ультрареволюционностью.

Владимир Ильнч был благодарен Артему, другим говариндам и за поддержку с трябуны, и за дружеское участие. Однако он вовсе не чувствовал себя побежденным. Наоборот. Он радовался, ощущая в себе прежнюю бесвитость — ту, которой всегда отличался в эмиграции. Правда, теперешнее положение выпуждало к большей дипломатин. Тезисами он уже вачал повый этап пропаганды в партин за подписание мира. А разультаты гольсования на этом частном совещами ровно инчего не значат, ни для кого не являются обязательными. Лично для него они только оссетили настроение некоторых руководителей Московской и Петрограление некоторых руководителей Московской и Петрограление некоторых руководителей Московской и Петрограление значания Тото же Бубнова, Космора, Борнского.

Задержал его на выходе, между прочим, Бубнов.

Возможно, хотел как-то оправдаться.

Владимир Ильич! Я стою на старой позиции Ле-

нина! — воскликиул Андрей Сергеевич.
— В том и беда, что вы остастесь на старой тактической позникна и порно не желаете видеть, что возникла новая объективная снтуация. Повторяя старые лозунги, вы не учитываете даже, что мы, большевики, теперь вынуждены стать оборонцами. Произошла коренная пермена — создана веспублика рабочих и крестэня. Ресемена — создана веспублика рабочих и крестэня. Ресе

публика Советов.

Держинский всегда был верным леннящем и ненавидел оппозиционеров. Однако сейчас переживал нелепость создавшегося положения, ибо искрение был убежден, что революция должна развиваться именно путемреволюционной войны победившего в России пролегариата прогив импернализма, в данном случае немецкос. Кроме того, ему больще, чем кому-либо другому, было больно, что тот мир, который призывает подписать
лини, отдает имещким империалистам на разграбленеи Польшу, Белоруссию, Литву.

Дзержинский не выступал на совещании. Многие из ленинских тезисов о мире произвели на вего сильное впечатление. Но с последним тезисом, Лениным не зачитаниям, а разъясиемным устно, он никак не мог со-

гласиться.

 Владимир Ильич, я готов многое принять. Но одного не нонимаю. Как мы можем так легко отдать Польшу, Литву?

Мы отдаем нелегко. С болью. И временно.

 Но вы сказали, что теперь мы объективно воевали бы за освобождение Польши...

— Я это сказал. И повторяю: положение таково, что само существование социалистической республикания находится под угрозой. У нас выбор: либо поступиться правом на самоопределение нескольких наций, либо похоронить республику. Басусловю, интересы сохранения социалистической республики стоят выше. Вот почему лозучиг революционной войны в данный момент нили пустая фраза, или — что особенно опасно — невольное заманивание в ловушку, расставленную империалистами, чтобы сховатить нас за горло и задушить.

Неподалеку от Ленина стоял и Троцкий. Ой не радовался ни победе «левых», ни своей победе. Троцкий, возможно, единственный из вех оппонентов Ленина понял, насколько это серьезный документ — ленинские тезансы о мире. Бухарин сорок минут трубал экспромтом о революционной войне. Сам он. Троцкий, тоже привычно попрактиковался в краснобайстве. Пления слушателей логикой своих доказательств. Но слушателей было менее семи десятков. Что из его доказательство они запоминаля Ленин же написал основательную теоретическую работу, которую прочитает, будет цзучать вся партия. Когда только успел при его занятости? Лев Давидович упрекнул себя — в Бресте он совсем мало написал, хотя политическая комиссия заседала всего час-два, да и то не кажилый день.

Троцкий размышлял, каким образом нейтрализовать действие ленинских тезисов. Он любил метод доказательства от противного. В политике это ход «с патой стороны». Подбить Ленина быстрее опубликовать тезис. Вот что нужно! Тогда такое вороные, как Бухарии, Оспиский, Радек, «расклюет» их по зернышку, оспорит каждое положение. Они запутают, затемнят простые и ясиме мысли настолько, что обычному радовому члену партин, рабочему, из маркистской теории освоившему разве что лозунг революции, а тем более неграмотному крестьянину, будет невозможно разобраться, кто же больший революциюнер — Ленин или Бухарии. А в результате большинство может поддержать ето, Троцкого позицию. О, как ему хотелось, чтобы хоть одно страте-

гическое направление революции было определено его теорней! Пока что из всех этапах, от февраля до октября, и потом, в период своего триумфального шествия, революция развивалась по ленинской теории, по ленинскому плану. А ему, Троцкому, считавшему себя... иу, если не первым, то уж, во всяком случае, вторым теоретиком партин, отводилась роль практика, исполнителя. Он должен своей рукой подписать мир, необходимость которого так горячо и — нельзя не согласиться — обосмованию доказывает Ленин.

Дзержинский слушал Ленина не перебивая, кыло выдню, как ему хочется понять логику ленинских доказательств. Практик, реалист, председатель ВЧК не мог не согласиться, что с теми вооруженными силами, какими располагает республика (их, по существу, нет унижакой воймы вести недалья, это лействительно абсуприо.

— Товарищ Двержинский, поезжайте на фроит...
например, на Минский участок... к себе на родину... и посмотрите на армию — что от нее осталось. Думаю, вы не станете, как Осинский, кричать, что я хочу сослать вас на фовот?

ас на фронт? — Что вы, Владимир Ильич! Я принимаю вашу ар-

гументацию. Я хочу понять другое... Деликатиости Дзержинского у Троцкого не было: любого собесединка он мог прервать на полуслове и за-

глушить своим красноречием. Так он и сделал.

— Феликс! — К своим коллегам по Совнаркому, за исключением Ленина в некоторых стариков, вроде Скворцова-Степанова, Троцкий обращался фамильярно, панибратски, иногда завоевывая этим некоторую симпатию тех, кто клевал на такую дешевую приманку. — Не мучай Владимира Ильича. Завтра работа Ленина появится в «Правде». Мы изучим ее, и тогда разговор будет более предметимы. На засседания ЦК, например.

Ленин не сразу ответил Троцкому. Это насторожило

Тезисы обязательно надо опубликовать!

— Завтра? — Лении, прищурившись, всмотрелся в Троцкого. — И вы считаете, это поможет вам в переговорах с немцами?

ворах с немцами?

Троцкий почувствовал, что Лении загоняет его в угол.

Мы не делаем тайны из нашей политнки.

 — Мы превратились бы в наивных простаков, если бы открывали все свои тайны.
 — Лении задумался. Нет. Тезисы ие будем публиковать. По крайней мере, до предъявления немцами официального ультиматума. Мы поэнакомим с тезисами делегатов съезда Советов.

Разошлем партийным организациям.

Троцкого передернуло. О, этого лобастого нелегко сбить с толку! У него все продумано. И стратегия, и тактика. Опубликованные сразу, тезисы стали бы обычной статьей, каких сейчас по вопросам войны и мира появляется немало во всех газетах — большевистских, эсеровских, меньшевистских, и их действительно открыто клевали бы оппоненты. Совсем другое дело, когда они пройдут как документ ЦК, Совнаркома — официальный документ партии, правительства. Возможность дискуссин останется, да. Но это будет дискуссия совсем иного характера. В этой ситуации и Бухарииу, в ему. Троцкому, придется менять тактику и немало затратить энергии, чтобы опровергнуть ленинские взгляды. Необходимо помешать тому, чтобы тезисы стали общепартийным документом. Добиться решения ЦК об их публикации. Ленин, который строго держится партийной дисциплины, подчинится решению ЦК.

4

Через три дня, на заседании Центрального Комитета двадцать четвертого января, бухаринцы, уже не чувствали себя победителями. Не держались особияком, не шумела, не смеялись. Не группировались вокруг своего лидера. Наоборот, больше обращались к Свердлову, оказавшемуся в центре внимания в сязя со съездом Со-

ветов, который открылся накануне.

Сложойную, деловую естественность взанмоотношений можно было объяснить тем, что почти все члены ЦК вчера виделись на съезде и теперь, перед заседанием, как бы продолжают ранее начатые беседы, не разбиваясь при этом на группы в зависимости от того, какую кто занимает познцию по вопросу о мире, котя вопрос этот должен быть главным сегодия, из-за него и собралось чрезвычайное заседание. Троцкий одним из первых почувствовал перемену в настроения слевых». Они будто перессорилнсь между собой. Нет, ссоры, копечио, не было, иначе Моисей Соломонович Урицкий информировал бы его о происшедшем. Просто Бухарии и его сторонники растерялись. Ленииские тезисы, над которыми они ие местрались. Ленииские тезисы, над которыми они ие местрались. — не пустые головы! — которые не могли не изучать три дия, и ования, устроенная делетамии съеда — рабочния в соддатами — в ответ на предложение Свердлова выбрать Ленна почетным председателем съезда, — безусловно, произвели на всех этих людей впечатление. Даже он, гроихий, при его скептическом отношении к умам и анторитетам всех ними, кроме себя самого, не могостаться равнодущным. У него шевельнулось и доброе чувство гордости: но прядом с Лениным, часть аплодисментов адресована и ему, и недоброе чувство — зависть. Кстати, он не глушил этого чувства, давал ему волю, оно определенным образом проясняло его очень сложные отношения к тому, за кем идет падтия.

Растерянность «левых» замеченная им, вызвала учретво презрения к Бухарину него группе. Его силью беспокоило, куда кто из вих может повернуть. От этого будут зависеть результать голосования. В конце концов, главное — не дать Денну набрать большинство голосов. Определенную работу Троикому удалось провести. Но не хватало времени — дин были заполнены бескопечными заседаниями, не было даже возможности пригласить издежных людей на чашку чаю. Однако еще на съезде Советов он договорился, чтобы председательствовать сегодия поручили ему — заседания ЦК в отличне от заседания Совнаркома, где неизменно председательствовал Лении, вели по очереди члены Политборо.

Собралнсь в классной комнате Смольного, гле постоянно с небольшим аппаратом работала Стасова, секретарь ЦК. В комнате стояло несколько столов, за ними и расселись члены и кандидаты в члены ЦК, выбранного Шестым съездом, — шестнадцать человек. Из членов ЦК отсутствовали Берзинь и Смилга. «Левые» поставили вопрос о приглашении Коснора, им нужен был доклад о позиции Петроградского комитета, выступав-

шего против мирного договора.

Стенографисток не было, никто тогда не думал, как через много лет и десятилетий историкам будет не кматать такой стенограммы. Хорошо, что неутомимая труженица Елена Дмигриевна Стасова неизменно с августа 1917 года записывала в свою завегную тетрадку хол всех заседаний Центрального Комитета, на которых присутствовала. Делала она это лучше технических секретарей, более точно и грамотно.

Старейшая революционерка с копной седых, но все

еще красивых волос, в круглых очках с серебряной, под цвет седины, оправой, сидела за отдельным столом. Близко к ней не садились: она не любила курильшиков.

Стасова тоже попала под влияние «левых», она искрение боялась, что без революции на Западе русская революция потибиет. Но она чаще многих мужчин встречалась с питерскими работинцами и знала, как им хочется мира, как многие из них ждуг с фроята мужей и братьев. Поэтому заседание, на котором решалась судьба мира, е волновало особенно, по-женски. Она подтотовила не только ручку и чериила, по и заостренные каравилации, чтобы записать без «провалов».

Ленин сел около ее стола. Его тоже донимали курцы. Одии Сталин своей трубкой мог задымить целый зал.

Одии сталин своеи трукоки мог задамить целын зал. Быстро решив вопросы о допущении Коснора и о рекомендациях на руководище профсоюзные посты в связи со съездом профессиональных соизов, перешли к третьему пункту, самому короткому по формулировке: О миое.

«Первым берет слово товарищ Ленин», — записала

Стасова.

Ленин. Товарищи, на совещании двадиать первого наметились три точки эрения. Представители позиций высказали свои доводы. Но документ есть один — мои телеско и неогложиюм заключении сепаратного и али нексионистского мира. Как поступим сегодня? Обсудим тезисы по пунктам? Или снова будем начинать общую дискуссию.

Троцкий. Я — за общую дискуссию.

Урицкий. Я поддерживаю Троцкого.

Свердлов. Сиова, значит, будем агитировать друг друга за мир или за войну? Ломов. За революционную войну, товариш Сверд-

Ломов. За революционную войну, товарищ Сверд-

Ленин. Голосуйте, Лев Давидович... Так. Большинство за дискуссию. В таком случае позвольте вначать. Позиции каждой группы известны. Сепаратный аниек-сионистский мир. Революционная война. И третья... Объявить войну прекращенной, демобилизовать армию, но мира не подписывать. (Ления не удержался— хмыкиуа.) Гениально!

Бухарин. Владимир Ильич, можно без иронии? Ленин (очень серьезно). Давайте без иронии. Какая может быть ирония, когда решается вопрос о жиз-

ни и смерти социалистической республики?

Коллонтай. Зачем так драматизировать? Лении. Мы начали дискуссию. Я обещаю очень внимательно выслушать каждого из вас,

Троцкий. Прошу виимания.

Леини. Товарищи! Я не буду повторять свои тезисы, у вас есть их текст. Сразу вступаю в полемику со своими оппонентами. Первое теоретическое положение, в котором товарищи путают. Подчеркиваю. Большевики никогда не отказывались от защиты отечества. Но мы должиы учитывать определенную, конкретную обстановку, которая в настоящее время налицо, а именно: речь идет о защите социалистической республики от необыкновенио сильного международного империализма. Вопрос только в том, как в данный момент, в данной обстановке защищать отечество — социалистическую республику. Защищать можно по-разному, товарищи. Конечно, наступление - лучшая защита. Но при теперешнем состоянии русской армии мы не можем наступать... А онн будут наступаты! Положение немцев на островах Балтийского моря настолько хорошо, что при наступлении они смогут взять Ревель и Петроград голыми руками. Продолжая в таких условиях войну, мы необыкновенно усилим германский империализм. Мир прилется все равно заключать, но тогда он будет еще худшим, так как его будем заключать не мы, нас сметут объединенные силы контрреволюции... Да и просто солдаты, которые побегут с фроита. Мы опираемся не только на пролетарнат, но и на беднейшее крестьянство, которое отойдет от нас в случае продолжения войны. Армия распадется окончательно. А новой армии мы еще не создали. С какими силами мы будем воевать? Перед нами хишник, вооруженный до зубов. Империалистический хищник, он только и ждет удобного момента, чтобы задушить русскую революцию, от триумфального шествия которой у молодых друзей, называющих себя «левыми» (я очутился в «правых»!), закружились головы. Они стали забывать, благодаря чему мы после Октября имели несколько месяцев наивысшего триумфа. Наша революция -пусть это звучит парадоксально - произошла в счастливый момеит, когда на четвертом году войны страны, воюющие между собой, обессиленные, зашли в тупик. Империалистические хищинки пока что не могут объединиться против нас. Это мы должны использовать, а не прикрываться революционной фразой, не считать, что и с международным империализмом расправимся так

же легко, как с Керенским или Коринловым, Нет, товарищи, так не будет. Мы знаем, как английские, франпузские империалисты занитересованы в продолжении войны. Они готовы платить по сто рублей за каждого русского солдата, который остался бы в окопах. Но солдат не остается. Солдат не может остаться. Армия разваливается. А новой армии, повторяю, у нас еще нет. Товарищи, стоящие на позиции «революционной войны», доказывают, что мы будем находиться в состоянии гражданской войны с германским империализмом и тем самым разбудим революцию в Германии. Но это наивно, это похоже на детское рассуждение: «Я могу делать любую глупость - Карл Либкнехт меня выручит». Товарищи! Германия только беременна революцией. А у нас родился прекрасный здоровый ребенок - социалистическая республика. И мы его можем загубить, по существу, задушить собственными руками, начав революционную войну. Нет, товарищи, без создания новой армии — революционной армии — никакой революционной войны мы вести не можем. Не можем мы вести ее и без укрепления Советской власти, без проведения социальных реформ, без налаживания работы железных дорог... Без хлеба. Без металла. А чтобы иметь все это - нужно время. Необходима перельника!

То, что предлагает товариш Троцкий — прекращение войны, отказ от подписания мира и демобилизация армии, — это интериациональная политическая демоистрация, не больше. Однострорении приказом воткнуть штвы в землю войну прекратить исльзя! Троцкий доказывает, что немец ие может наступать. А я спращиваю: «А если он начиет наступать» Можем мы ставить на карту судьбу русской революции? Мы, люди, стоящие на защите социалистической отчаяны? Еще раз повторяю: если немцы начиут наступать, то мы будем вынуждены подписать любой мир в тогда, безусловио, он будет удлими. Для спасения социалистической республики три миллиарда контрибуции не слишком дорогая цена!

Бухарин. Дорогая цена — не сама контрибуция, дорогая цена — унижение революционеров перед импе-

Ленин (горячо). Революционер, который не желает, если борьба того требует, полэти на животе по грязи, — не революционер, а болтун. Не потому я предлагаю так

идти, что это мне нравится, а потому что другой дороги нет.

Бухарин (выслушал Ленина вежливо, со сиисходительной улыбкой). Дорога есть, товарищи, Я внимательно слушал тезисы Ленина на совещании, еще с большим вниманием прочитал их. Я высоко ценю леиинскую догику. Но тут я усматриваю существенные противоречия. Товарищ Лении говорит, что мы стоим на позициях защиты отечества. Да. Но защита отечества предполагает революционную войну, это раньше доказывал и сам Ленин. Теперь же, по его логике, выходит, что такой войной мы поможем не международному пролетариату, а империалистам. Другая ошибка Владимира Ильича: он хочет спасти Российскую Советскую Республику без революции на Западе.

Ленин. Вы гарантируете революцию в Германии? А если се не будет? Что тогда? Отдавать нашу революцию на съедение империалистам? Ради чего мы брали

власть?

Бухарин, Ради всемириой революции, Российскую Социалистическую Республику необходимо рассматривать с точки зрения интернационализма, в плане общего фронта борьбы классов. Мы пошли первые и победили, в других странах отряды стоят на одном месте, а в третьих, как в Германии. Австро-Венгрии, они только пришли в движение. Подписав мир с кайзером, мы остановим это движение, мы сорвем борьбу. Немецкие социал-демократы заинтересованы в том, чтобы мы подписывали договора. Рабочие Вены вышли на улицу с лозунгами, на которых написано требование демократического мира. А товарищ Лении предлагает подписать аннексионистский мир и выплагить иемцам контрибуцию. Сможет эго поднять пролетарское движение Германии? Нег. товарищи! Сохраняя свою социалистическую республику, мы теряем шансы на международную революцию. Пусть немцы нас побьют, пусть продвинутся на сто верст. Для нас важно, как это отразится на международном движении...

Ленин. А если они возьмут Петроград, Москву? Бухарии. Это еще больше взбудоражит западио-

европейские массы.

Лении (хмыкает). И ради этого мы готовы заду-

шить собственное дитя. Здоровое дитя.

Бухарин. Я готов отступить, Владимир Ильич. Я готов согласиться, что начинать революционную войну при теперешнем состоянии армии мы не можем. Поэтому я считаю, что в данной ситуации позиция Троцкого

самая правильная.

Такой неожиданный поворот лидера «левых» удивил Ленима и даже некоторых единомышленников Бухарина. Но Ленин не выдал своего удивления, наоборот, склония голову, прикрыл левой рукой рот, бородку, начал размашието, казалось, не кириллищей — нероглифами записывать в блокнот мысли Бухарина или свои собственные в связи с его «поворотом».

Бухарин. Напрасно товарищ Ленин... мне показалось, даже с иронней... выступал против политической демонстрации. Отказ от войны, братание являются сильным элементом разложения армии. Корнилова мы одолели разложением его армии, именно политической демонстрацией. Тот же метод мы применим и к немец-

кой армии...

Урицкий. Товарищ Ленин совершает ту же ошибку, что и в пятнадцатом году, когда он доказывал возможность победы революции в России без революции на Западе. Это национальная ограниченность - смотреть с точки зрения России, а не международной. Конечно, я согласен, мы не можем вести революционной войны. Начав ее, мы потеряем армию — солдаты-крестьяне тут же разбегутся. Но, подписав мир, мы потеряем пролетариат, который не примирится с таким миром, посчитает его отходом от нашей линии, изменой мировой революции. Отказываясь от подписания мира, проводя демобилизацию армии, мы, безусловно, открываем дорогу немцам. Но тогда — без сомнения — у народа проонется инстинкт самосохранения и народ... сам народ начнет революционную войну. Что же касается политической демонстрации, то вся политика Народного Комиссариата иностранных дел была не чем иным, как политической демонстрацией...

И Троикого участился пульс и раскраснелнсь щеки. О понимал, что гезисы Ленина разоружили «левых», укротили их воинственность, а работа, проведенная им, Троиким, за эти дни (полезно быть в Петрограде), при-бланала к нему даже самого Бухарина, потому что иной позиции у того, после признания невозможности революционной войны, ист. Его же, Троикого, формула дает простор для любых, самых левых и самых правых, теорий. Поэтому «левые» вступили под его знамя. Создателя, по существу. блок, против Ленина.

Есть от чего частить сердцу. Но ни в коем случае нельзя показывать, что это против Ленина. Некоторые, как Урицкий, излишне раскрывают карты. Пока что совсем ни к чему утверждения, что внешнюю политику Советского правительства направляет он, Троцкий.

Троцкий сначала намеревался всех выслушать тихо, без своих саркастических замечаний, чтобы потом «подвести итог» и этим поднять свой авторитет. Но после

поворота «левых» поспешил выступить.

Он долго и углубленно теоретизировал об отношении революционной войны к мировому интернациональному союзу пролетариата, о соотношении сил русской революции и пролетарского движения на Западе. Косвенно опровергал ленинский тезис о «счастливой конъюнктуре», которая сложилась в результате войны двух групп империалистических хишников и помогла русской революции триумфально шествовать по огромной стране. Потом он так же долго говорил о работе комиссии в Бресте, о том, например, что ему, Троцкому, никак не удается нащупать сущность взаимоотношений Австро-Венгрии и Германии, их противоречий в подходе к миру.

Гроцкий. Не могли мы нащупать и того, насколько велики силы сопротивления в самой Германии. Немцы не знают условий мира. Цензура фальсифицирует переговоры. А вопрос в данный момент заключается в соотношении сил. Независимо от того, будем ли мы активно воевать или выйдем из войны — мы все равно будем участвовать в войне. Поэтому мы должны взвесить, что нам наиболее выгодно сегодня. Превратить все наши силы в силы военные - это утопия. Поэтому революционная война нереальна. Все мы, и товарищ Ленин в том числе, согласились, что старую армию нужно распустить. Но распустить армию - не значит подписать мир...

Свердлов. Это значит — подписать приговор Со-

ветской Республике.

Коллонтай. Немец не способен наступать.

Свердлов (вздохнув). Все мы стратеги. Но не помешало бы спросить об этом у Гинденбурга - будет или не будет немец наступать. Ломов. Меня удивляют подобные шутки. Решается

судьба мировой революции...

Сергеев (Артем). А может, лучше сначала подумать о судьбе своего родного дитяти?

Урицкий (горячо, лозунгово). Русскую революцию может спасти только революция мировая! Ради нее мы

пойдем и на смерть...

Муранов. Мы можем пойги на смерть. А вот крестьянин... да и пролетарий наш, русский... Он не готов еще умирать за мировую революцию... За русскую — другой разговор.

Ломов. Матвей Константинович, это — идеология мешочников. Крестьянство мы должны поднимать до се-

бя, а не опускаться до него.

Лении. Однако нельзя не учитывать настроения и интересы класса, который мы хотим поднять до себя, Крестьянство неимоверно устало от кровавой войны. Оно хочет возделывать землю, сеять хлебо. Воевать без хлеба нельзя так же, как и без патронов...

Тропкий (как только в разговор вступил Ленин, тук ее вспомныл о своим председательских обязанностях). Товарищи, продолжим общую дискуссию... Неподписание мира, политическая демонстрация, как называет говариш Ленин, подпинет движение в Германии, и это, Яков Михайлович, сдержит Гинденбурга и Гофмана от паступления. Правильно сказал товариш Урицкий. Сколько бы мы ни мудрили, какую бы тактику ин изоретали, спасти насе может только европейская революция.

Сталин. Позиция Троцкого — не позиция. Я не на-

звал бы ее и политической демонстрацией. Более правильно назвать ее политической демагогией.

Стасова (нзумленная, отрывается от своей тетра-

ди). Товарищ Коба! Троцкий (с иронией). Товарищ Сталин — откры-

тый человек, это делает ему честь.

Сталин (не отвечает на слова Стасовой и Троцкого). Давайте посмогрим правде в глазаи не будем напускать туману. Революционного движения на Западе
нет, мы не знаем конкретных фактов. Есть потенция, а с
потенцией мы не можем считаться, решва судьбу своей
революция. Когда енкцы начнут наступать, у нас подчимет голову контрреволюция, она создает внутренний
форит. А Германия может наступать в будет наступать,
у нее хватает сил, у чее есть свои корниловские войка— гвардия, которую кайзер пока держит в резерве.
В октябре мы говорили о священной войне... о революшонной войне, потому что верили: одно слово «мир»

поднимет революцию на Западе. Но Запад может вабудоражить не революционная война, не лозунт Торцкого «ни мира, ан войны», а закрепление нашей революции, ароведение нами социалистических реформ. А для этого вужно время, нужна передышка, о которой говорит говариш Лении. В этом наше спасение, а не в политике, которую предлагают Бухарии и Троцкий.

Сталин не впервые ошеломлял партийных интеллигентов, таких, как Стасова, грубой категоричностью своих высказываний Отвечать ему не всегда отваживался даже задиристый Бухарим. А Троцкий презри-

тельно игнорировал «бурсака-грузина».

Сталина поправил Ленин в другом своем выступлещих указав на ошибочность утверждения, будто революционного движения на Западе нег, есть только потепция. Поправил Ленин и Зиновьева, который был за мир, но в то же время утверждал, что «мы стоим перед тяжелой хирургической операцией, потому что миром мы усилим шовнимым в Германин и на некоторое время ослабим движение на Западе. А дальше виднеется другая перспектива — это гибель социалистической республики».

«Левые» сползли на позицию Троцкого. Только Бухарин пытался по-своему развить тезис «ни мира, ни войны», предложив лозунг «окопного мира», который,

мол, «подпишут» сами солдаты.

Троцкий чувствовал себя победителем. Успокоенный и довольный, он думал о том, как быстрее закончить эти в общем-то уже бесплодные споры: перед отъездом в Брест у него много самых различных дел — в наркомате и дома. Но нужно сформулировать вопрос так, чтобы голосование подтвердило его позицию и в то же время вымудило Ленина поставить на голосование «необходимость подписения аннексионистского много.

Троцкий не сомневался, что за Ленина проголосует меньшинство. Троцкому очень хотелось, чтобы и тут, в ЦК, как и на совещании, Ленин очутился в меньшин-

стве.

Троцкий ставит вопрос: будем ли мы призывать к революционной войне?

«За» проголосовали двое, «против» одиннадцать.

Сильно подействовали ленинские тезисы!

«Левые» чувствовали себя так, будто плюхнулись в лужу. Не смотрели друг на друга. Бухарин шумно убирал со стола свои бумаги.

Бухарин шумно убирал со сто.

Деликатно молчали лениицы: радоваться не было повода, дискуссия показала, что до победы еще далеко.

Троцкий сиова почувствовал сердцебиение; какой же

ход сделает Ленин? Почему он молчит? Не в его это характере!

Ленин обдумывал и далекую стратегию, и ближнюю тактику. Ни члены ЦК, ни крупные организации — Петроградская, Московская — не готовы принять аннексионистский мир. Людей нужно переубедить, преодолеть сопротивление в ЦК и добиться перелома в настроениях той части масс, что идет за пропагандистами революционной войны, а для этого нужно некоторое время.

Леиин сказал:

 Предлагаю поставить на голосование: мы всячески затягиваем подписанне мира.

За его предложение проголосовало двенадиать человек.

Троцкий почувствовал разочарование. Чтобы нейтрализовать даже эту победу Ленина, он пошел в открытый бой:

 В таком случае я предлагаю поставить на голосованне следующую формулу: войну мы прекращаем,

мира не заключаем, армню демобилизуем. За его предложение проголосовало девять человек.

против - семь.

Итоги голосования развязали Троцкому руки. Но странно - победителем он себя чувствовал в меньшей степени, чем во время дискуссии, когда «девые» повернули в его сторону.

А через несколько часов в Таврическом дворце его

настроение еще больше упало.

Лении приехал на второе заседание съезда с опозданием. Он появился в президиуме, когда Свердлов читал «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа».

Владимир Ильнч хотел пройти иезаметно, сесть с краю. Но зал. тысяча человек, поднялся в едином порыве и устроил такую овацию, что, казалось, закачались хрустальные люстры.

«Ура товарищу Ленину!»

Волна энтузназма подняла даже эсеров, и они вынуждены были приветствовать вождя революции.

Овация в тот вечер возникала еще дважды: когда Свердлов дал слово Ленину для доклада о деятельности Совнаркома и по окончании доклада.

На следующий день Троцкий снова чувствовал себя победителем: на объединенном заседании центральных комитетов большевиков и левых эсеров не только «левые коммунисты», но и эсеры поддержали его пози-

цню.

Однако в день отъезда в Брест Троикий был раздражен, разозден на своих привержениев за бездеятсяность, которая, по его мнению, выявилась в их слабом влиянин на делегатов съезда. На съезд влиял Свердлов, большинство делегатов ило за ини. Троикий кипел гневом. Сколько он затратня энергии, чтобы затеминть вопрос о мире! А резолюция по предложению Свердлова была принята короткая и яоная: съезд одобряет политику Совыркома (читай — Ленина) по вопросу о мире и предоставляет ему в этом вопросс самые широкие полномочия. Совизркому! Значит, снова-таки Ленииу, потому что в правительстве у него чуть ли не едииодушная поддержка, если не считать его. Троикого, и левого зсера Штейнберга. Даже Калягаев не выступил решительно поотна миве.

Выходит, что не голосование в ЦК развязало руки ему Троикому, а резолюция съезда рабочих и солатских депутатов (в конце к этому съезду присоединился съезд крестъянских депутатов) передала Ленниу очень широкие полкомочия в решении вопроса о много

В тот же день Ленин пригласил к себе Троцкого и Каменева, чтобы дать инструкции перед их отъездом

в Брест.

Владимир Ильич не мог простить Каменеву две его тяжкие измены в самые ответственные моменты революции и с ноября не имел с ины никаких контактов. Но в тот день настроен он был доброжелательно даже по отношению к Каменеву. Беседовал с обоным дружески, искрение и доверительно. Еще и еще раз, расширая и углубляя логику своих доказательств, разъясиял, что альтериативы миру нет, нужно поиять: мира требует народ, все многомиллионное крестьянство огромной страны, да и рабочий класс устал от войны не меньше.

 Все краснвые призывы к революционной войне это чистейшее фразерство. Не можем мы воевать. Лев

Давидович! Вы прекрасно это понимаете.

— Да, воевать мы не можем, — согласнлся Троцкий. В полемику с Лениным на сей раз он не вступал, своей познции не отстанвал. А Каменев, тот вообще больше молчал, хотя отнодь не был молччном. Но тут

он явно подчеркивал свое положение подчиненного и, возможно, обиженного.

Троцкий не молчал, но тоже показывал, что хорошо помимает: в этом кабинете не место для политической дискуссии, у председателя правительства есть полное право давать указания наркому, руководителю делегации, членам этой делегации. Членам этой делегации не му было бы проще, если бы Ленин делал это официально и категорично. А его доверительность как бы расслабляла. Во всяком случае, в какой-то момент Лев Давидович ощутил странно обезоруживающую расслабленность, потом участорожался, повысять бдительность. О, с Лениным нужно держать ухо востро! Он не забывает ни одного слова. Любое неосторожно данное обещание, любую промащку Ленин потом очень умело использует, повернет против него. Тоощкого.

Немцы не добираются до ваших портфелей?

Троцкий не понял или сделал вид, что не понял, о чем речь.

— В каком смысле?

— Не проверяют, что в них? Не шпионят?

 Шпионят, безусловно. Но до проверки портфелей не дошло.

— Немпы умеют это делать деликатию, воруют культурно. — Ленни засменлея, то-то вспоминя. — Возьмите экземпляр моих тезнов, познакомыте членов делегации. Скажите Радеку, что члену делегации не позволено печатать статън в немецкой газете, пусть и социал-демократической, о его особой позиция. У делегации позиция должна быть одна, выработанная ЦИК в Совнаркомом. Радек сполз далеко влево. То, что он пишет, — авантора. Передайте ему мое принципальное несогласие со всеми его положениями. Хотя лучше я сам напишу ему.

Ленин вырвал из блокнота листок, обмакнул перо в чернила, не так быстро, как обычно, стал писать:

«Дорогой Радек! Троцкий или Каменев сообщат Вам мою точку эрения. Я с Вами принципиально в корне ес согласен: Вы попадаете в ловушку, которую империалисты обенх групп ставит Республике Советов.

С налучшим порметом

Ваш Ленин».

Владимир Ильич написал по-немецки не без тайной мысли: пусть сообразит, что не ему, чужеземцу, воспи-

танному в Германии, с таким апломбом, с такой категоричностью судить о русских делах, о настроенни русского народа и толкать его в новую бойню.

Передал письмо Троцкому.

— Лев Давидович разъбсинте Радеку мою позицию более подробно. Передайте всем товарищам привет. И давайте на прощание твердо договоримся. Мы можем спорить у сеобя домя, можем отстанавть разіные мения. Но мы должны делать дело, доверенное нам революцией. Некоторые товарици забывают, что в эмитрации можно было решать словами... Теперь — вужно решать делами. Важиейшее из дел Республики Советов — выход из войны, мирная передышка. Лев Давидович, Лев Борисович, я прошу вас помнить и исполтить директиву Совнаркома. Мы держимся до удотиматума немцев, после удотиматума мы сдаемся и без оттяжее, безогласательно подписываем мир.

5

Непомерно самолюбивый — это было в его натуре от природы и закрепнлось определенным воспитанием, внешне будго бы и демократичным, — Лева Броиштейн всегда жаждал лидерства. Он буквально болел, окрая его оттесняли на вторые роди, и не прошал этого никому, особенно если конкурент добивался успеха путем интриг, к которым широко прибегали в том мелкобуржуваном окружении, где прошла его моло-дость. Позже, став «марксистом», Лев Давидович долго не мог примириться, что есть в России более высожие умы, чем его собственный.

Он лидерствовал в отповском имении. Какое-то время был лидером в Одесском реальном училище Святого Павла. Попытался возглавить «бунт» против деспотвзма препозавятелей: первым свистил на уроке. За это его исключили. Однако отцовские деньги вскоре вернули его в училище. Но после этого лидером его уже не признавли. Тогда он плюнул на одноклассинков: обыватели!—и и начал искать новых друзей. Одесситов, скептически настроенных ко всему нас вете, ничем нельзя было удивить — ии гениальностью, ии беспросветной тупостью, ко всему они относильсь с веселой иронией — как к царю, губернаторам, так и к греческим и еврейским вуидеркивдам.

«Ты лучший студент? Ну и что! Ты социалист? Ска-

жите, какая персона! Видали мы не таких социалистов!» Распрощавшись с мечтой стать великим поэтом, Лева Броиштейи поставил себе целью стать великим ре-

волюционером. Были у него качества, привлекавшие молодежь, смелость в принятии решений, настойчивость в достижении цели, завидная самоуверениость.

Борцом против самодержавия он стал, будучи лишен каких бы то ни было политических взглялов.

В одной своей краткой биографии с присущей ему иронией Троцкий признался, что, придя агитатором к

ииколаевским рабочим, он поиятия не имел о марксизме, даже Коммунистического манифеста не читал. Позже он азбучно неплохо усвоил марксизм. Во вся-

ком случае, социал-демократы — интеллигенты, особенные и ораторские способности. Однако в вопросах строительства партии, выработки ее стратегии и тактики в каждый конкретный исторический момент Троцкий колебался, как маятиик, с амплитудой от Ленина до Мартова, от Плеханова до Каутского, от левых до самых правых.

Сгорая от самолюбия, от мании величия, от неутолимой жажды лидерства, Троцкий без конца сколачивал различные группы, группки, блоки, Организовать подобных себе честолюбцев он умел. Но ненадолго. Построенные на шатком теоретическом основании, оторванные от русской почвы, от партийных организаций в Россин, от борьбы пролетарната, блоки Троцкого так же быстро разваливались, как и создавались. Многие годы Троцкий в союзе с оппортунистами разных мастей вел жестокую, часто довольно грубую по форме борьбу против Ленина, большевистской партии, ее основ. Еще в пятом году Ленин назвал Троцкого пустозвоном: «Если пустозвон Троцкий пишет теперь...»

«Троцкий плетется за меньшевиками, прикрываясь особенно звоикой фразой», — писал Владимир Ильич иасчет статьи Троцкого в немецкой газете о внутрипар-

тийной борьбе в России. Это было в 1910 году.

«Рекламируя свою фракцию, Троцкий не стесняется рассказывать немцам, что «партия» распадается, обе фракции распадаются, а ои, Троцкий, один все спасает».

«Троцкий группирует всех врагов марксизма, объединяя Потресова и Максимова, ненавидящих «ленинско-плехановский» (как они любят выражаться) блок». «Это — авантюра в смысле партийно-политическом».

«С Троцким невозможно спорить по существу, по-

тому что у него нет никаких взглядов».

Троцкий праздновал победу, когда ему удалось создать в августе 1912 года «блок (союз) ликвидаторов, Троцкого, латышей, бундовцев, кавказцев».

Троцкий наконец добрался до лидерства. Ходил триумфатором.

Ленин писал:

«Прославлялась «многочисленность» участников этого блока, прославлялся союз «марксистов разничанаправлений», прославлялсь «единство» и нефракционность; посылались громы против «раскольников», сторонинков яварской 1912 года конференция».

Против той конференции, которая исключила ликви-

даторов и его, Троцкого, из партии.

Не прошло и двух лет, как троцкистский блок за-

трещал и развалился.

В работе «О нарушении единства, прикрываемом криками о единстве» Ленин с уничтожающим сарказмом выставил напоказ не только русским социал-демократам и рабочим, но и всей мировой социалистической общественности человеческую и политическую сущность Троцкого.

«Троцкий любит звонкие и пустые фразы...»

«Не все то золото, что блестит. Много блеску и шу-

му в фразах Троцкого, но содержания в них нет», «Пытаксь теперь убедить рабочих не исполнять решений того «целого», которое признают марксистыправдисты, Троцкий пытается дезорганизовать движение и вызвать раскол».

«...Ведь это же целиком приемы Ноздрева или

Иудушки Головлева».

В заключительном разделе Ленин коротко и образно дает и биографию Бивжения, и биографию Троикого: «Старые участники марксистского движения в России хорошо знаото фигуру Троцкого, и для них не сти т говорить о ней. Но молодое рабочее поколение не знает ее, и говорить приходится, ибо это — типичная фигура для всех тех пяти заграничных группок, которые фактически также колеблются между ликвидаторами и партией».

«Троцкий был ярым «искровцем», в 1901-1903 го-

дах, и Рязанов назвал его роль на съезде 1903 года ролью «ленинской дубинки». В конце 1903 года Троцкий ярый меньшевик, т. е. от искровцев перебежавший к «экономистам»; он провозглашает, что «между старой и новой «Искрой» лежит пропасть». В 1904-1905 году он отходит от меньшевиков и занимает колеблющееся положение, то сотрудничая с Мартыновым («экономистом»), то провозглащая несуразно-левую «перманентную революцию». В 1906-1907 году он подходит к большевикам и весной 1907 года заявляет себя солидарным с Розой Люксембург.

В эпоху распада, после долгих «нефракционных» колебаний, он опять идет вправо и в августе 1912 года входит в блок с ликвидаторами. Теперь опять отходит от них, повторяя, однако, по сути дела, их же идейки.

Такие типы характерны, как обломки вчерашних исторических образований и формаций, когда массовое рабочее движение в России еще спало и любой группке «просторно» было изображать из себя течение, группу, фракцию, - одним словом, «державу», толкующую об объединении с другими».

Даже тогда, когда затяжная кровавая война отрезвила многих социал-шовинистов, когда повсеместно нарастало революционное движение, Троцкий продолжал путать и напускать гуману в отношении к войне.

В феврале семнаднатого года Владимир Ильич писал Александре Михайловне Коллонтай: «Насколько было приятно узнать от Вас о побеле Н. Ив. и Павлова в «Новом мире»... — настолько же печально известие о блоке Троцкого с правыми для борьбы против Н. Ив. Этакая свинья этот Троцкий — левые фразы и блок с правыми против циммервальдских левых!!»

Троцкий синел от гнева, читая ленинские характеристики. Он ставил себя выше всех, считал самым умным, самым революционным, а его вдруг так раздевают церед мировой социалистической общественностью! А мыслил он только мировыми категориями. Игнорировать ленинскую критику он мог еще в 1903 году. После же революции 1905—1907 годов, после Пражской конференции. Циммервальда Троцкий при всем своем самолюбии, при всем восхищении собственной персоной вынужден был признать, что Ленин — наивысший революционный авторитет. Троцкий хорошо понимал: что бы ни случилось, как бы ни развивалась революция, как бы ни сложилась судьба самого Ленина, теоретические работы его никто и ничто уже не вычеркиет из истории развития марксизма, они будут жить столетия. И так же долго будет жить леиниская оценка его,

Троцкого, деятельности.

Лев Давидович кипел. Но, обладая гибким умом, убедившись за много лет, на многих исторических поворотах, что не его, а ленинские прогнозы всегда оправдывались, ои решил: не время вести открытую борьбу с Лениным, иначе зачеркиешь сам себя, нужио возвращаться в партию, из которой его исключила Пражская конференция. К такой мысли он пришел весной семнадцатого года по пути из Америки в Россию, Атлантические волиы, приятно покачивая, успокаивали, океанский ветер отрезвлял от ликвидаторского похмелья. Но вернулся в партию Троцкий не сразу — три ме-

сяца торговался.

Апрельская конференция по предложению Ленина принимает резолюцию «Об объединении интернационалистов против мелкобуржуазного оборонческого блока». Это был ленииский стратегический ход: все социал-демократы, противники войны, должны объединиться против буржуазного правительства Львова — Керенского. Таким образом можно изолировать меньшевистско-эсеровских соглашателей, разоблачить их перед рабочими и солдатами.

«Межрайонцы» еще в марте, до возвращения из эмиграции Троцкого, выступили с предложением слить свои

организации с большевистскими. Ленин в мае пошел на конференцию «межрайонцев». Ленин предложил: «Объединение желательно безот-

лагательно». И тут же написал условия объединения. А дальше Владимир Ильич записал ход обсуждения:

Троцкий (который взял слово без очереди после

меня...):

«С резолюцией я согласен целиком, - но вместе с тем я согласен постольку, поскольку русский большевизм интериационализировался. Большевики разбольшевичились — и я называться большевиком не могу».

Шестой съезд принял четыре тысячи «межрайонцев» в партию.

Троцкого и его единомышленников Урицкого и Иоффе выбрали в ЦК.

Троцкий решил учиться у Ленина. Но учиться посвоему. Во-первых, постараться быть ближе к признанному вождю революции или же всегда держать около него кого-нибудь из «своих людей». Во-вторых, делатак, чтобы у Ленина было возможню больше трудностей, наблюдать, как он будет преодолевать эти трудности, какие тактические ходы будет вырабатывать, и на этом учиться «искусству борьбы»

В отсутствие Ленина Троцкий, бесцеремонно отталкивая всех других, старался занять место лидера.

Когда после июльских событий Ленин, сразу поняв

обстановку, согласился с решением ШК о том, что ему и другим товарищам необходимо уйти в подпольтроимко троимко стался в Совете. Он не боялся быть застреленным. Ему нечего было бояться. В первый день июльсих событий он спас от разгневанной толы министра Чернова. Министр труда меньшевик Скобелев был его слияким другом по эмиграции (у Троикого в каждой партии были друзья). Наконец, эсеровско-меньшевистемен инсаки оказалное, настолько неосведомлеными, что зачисляли Троцкого в число тех, кого немыв вместе с Лениным свезли в опломбированном вягоне». В случае ареста ему проще простого было доказать, что в дии, когда Ленин ехал из Швейцарии в Россию, он еще гулял по Нью-Порку.

Но было главное: Троцкий надеялся, оставшись на легальном положении в Петроградском Совете, взять в

свои руки руководство партией.

Убедняйнов, что партией, подготовкой социалистической революции по-прежнему из Разлива руководит Лении, Трошкий публикует статью, за которую Временное правительство сажает его в «Кресты». Невольно возникает мысль, что Троцкий посадля себе сам. С какой целью? Возможно, ему хотелось украсить свою биографию еще одним арестом: вот, мол. Ленин прячется, а его, Троцкого, бросают в тюрьму. Или очень может быть, что это был ход в духе того, какой он сделал в 1905 году.

При нарастании первой русской революции Троцкий вел активную деятельность в Петроградском Совете, какое-то время был даже его председателем. Но когда в декабре 1905 года сильно потянуло порохом, когда повскоду начали вырастать баррикады, Нев Давидович, мастер конспирации, вдруг очутился в тюрьме, И в то время, когда царизм душил революцию, когда тысячи рабочих, крестьян, матросов расстреливали без суда и следствия, Троцкий, как он потом напишет в мемуарах, «сосбых неудобств» в тюрьме не испытывал. Дважды в неделю его посещала молодая жена Наталья Седова. На процессе присутствовали отец и мать, крупные херсонские землевладельцы. Троцкий получил ссылку. Всего-навсего ссылку. Ехал он в сибирские дали с чистым бланком паслотота пол подошвой и

с золотыми червонцами в каблуке.

В Березове, том самом, где отбывал ссылку Меншиков, Лев Давилович притворяется больным, отстает от партин, которую гнали прямиком за Полярный круг, через три дия наинмает лошадей, кучера и сдет семьсот верст через тайгу по Северному Уралу к железной дороге. И царская охранка с ее богатейшим опытом в помике бетлых никак не моглая логиать его! С первой крупной станции, из Казани или Нижнего, сотважный бетлець дает открытым текстом телеграму жене в Петербург: «Встречай!» И — где, когда. И снова-таки сыскное отделение глухо и слепо. Седова выезжает навстречу, пересаживается в поезд, в котором едет муж, находит его в вагоне второго класса, вручает ему иностранный паспорт. Через несколько дней Троцкий гуляет по Стокгольму.

Не было ли двухмесячное сидение в «Крестах» чем-

то подобным его бегству из Березова?

В меньшевистско-эсеровской совете у Троцкого было иемало друзей, поэтому и сидел он в «Крестах» не без комфорта: Седова ежедневно носила ему передачи. Когда другие арестованные решали в энак протеста притив того, что им долго не предъявляют обвинения, объявить голодовку, Троцкий высказался против голодовки и сорвал ес.

Заключенный имел хорошие связи с миром. Эсеровские газеты обвинили Каменева в том, что тот был к киеве агентом охранного отделения. Троцкий предложил ЦК обратиться в Совет, имевший доступ к царским архивам, чтобы проверить факты. И тут же попросил наиболее авторитетных руководителей Совета Дана, Либера и Гоца возглавить комиссию «по делу Каменева». Комиссия отверстла обвинения как клеетин-

ческие.

Ленні был за бойкот Демократического совещання. Каменев за участие в нем. Троцкий, как делал он это часто, завимал позицию «и нашим, и вашим» — двойственно-неопределенную. Но когда большинство ЦК высказалось за участие в Совещании, Троцкий, не сиросив согласия Ленина, тут же высказался за появление Ленина на нем, причем подчеркнул: «Вместе с Элновьевым». Гроцкий понимал: если их арестуют, Зиновьеву, как и ему самому. Троцкому (оглохнул в «Крестах» два месяца— и все), ничто не угрожает— Чернов, Дан и Либер выручат. А Ленину?

Теперь известно, что охранка Временного прави

тельства готовила убийство Ленина.

Троцкий был в таких близких отношениях с Каменевым и Зиновьевым, что не мог не знать: свое несолласне с ленинским планом вооруженного восстания, высказанное ими на зассдании двадцать третьего и двадцать девятого октября, несогласие с абсолютным большинством ЦК (кроме них двоих) эти штрейкбрехеры и предателя, политические обывателя, напутанные революцией, вынесут в печать и этим выдадут Керенскому план восстания.

Так создалась наитяжелейшая, критическая ситуа-

только стратегический гений Ленина.

Владимир Ильич тут же пишет «Письмо к членам партии большевиков» и «Письмо в Центральный Компетет РСДРП(б)», полные гнева против предателей: «Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю и всеми силами и перед ЦК и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии».

Требует неотложного решения ЦК, дает проект постановления: «Признав полный состав штрейкбрехерства в выступлении Зиновьева и Каменева в непартийной

печати, ЦК исключает обоих из партии».

Трошким была проведена сильная «обработка» членов ЦК, чтобы не принять ленинское требование об
исключении штрейкорекеров из партии. Даже Сталии
пошатирлся, вядимо, желая в решительный момент не
допустить раскола. В приписке «От редакции» под заявлением Зиновьева в газете гРабочий путь». Сталии
написал: «Мы в свою очередь высказываем надежау,
что сделанным заявлением т. Зиновьева (а также заявлением Каменева в Совете) вопрос может быть истерпавл. Режость тона стата т. Ленина не меняет гого, что
в основном мы остаемся единомышленинсками.

Голерияй в назмениям Каменева, оссообления в

Горячий и надменный Каменев, «оскорбленный» определениями, данными ему и Зиновьеву Лениным, по-

дал заявление о выходе из ЦК.

Однако это был блеф, дешевая демонстрация человека без совести и чести. Никуда штрейкбрехер не ушел,

потому что это было невыгодно Троцкому, ослабляло

его позиции.

24 октября (6 ноября), когда Ленна не было еще в Смольном, Троцкий, верынаї своей натуре, своей тактике, сам, никем не уполномоченный, выступает в вроли сруководителя восстания». Во всяком случае, сву казалось, что он руководит. В действительности он делал только то, что всегда умел делать, — собирал по телефону виформацию и грубо кричал на комиссаров Военно-революционного комитета, которые стояли во глазе боевых отрадов, готовые ядти в бой.

Как «руководил» Троцкий восстанием, можно представить и по тому, что единственным его помощинком в ту ночь, не отходившим от него ни на шаг, был Каменев — тот, который за несколько дней до этого выдал врагу план выступления, совершил предательство. за

которое расстреляли бы в любой армии.

Троцкий и Каменев очень активничали в тот день. Протокол заседания ЦК донес два предложения Каменева.

Первое: сегодня без особого постановления ЦК ин один член ЦК не может выйти из Смольного. Как будто все правильно: ответственный момент! Но одиа деталь: Ленина не было еще в Смольном и не многие знали, гле Ильич. Не хотел ли «тактик» Каменев, зная дисциплинированность Ленина, подобным постановлением вынудить его добираться в Смольный в то время, когда на улицах еще полно было казаков, юнкеров, шпнонов Керенского?

Другое предложение Каменева: в случае разгрома Смольного иметь опорный пункт на «Авроре» и развести

мосты, чтобы выйти в залив.

Он думал не о победе — о разгроме, о том, как в случае поражения с нанменьшей опасностью, под охраной матросов н орудий крейсера, оставить поле боя,

сбежать в Финляндию или Швецию.

Ленинский план восстания осуществился. Революпобедила. Ленин в такой решительный момент особенно заботился о единстве партин, поэтому под нажимом группы Троцкого согласился рекомендовать Второму съезду Советов Председателем ЦИК Каменева. Но занимал этот высокий пост штрейкбрехер одну неделю.

В критический момент наступления Керенского на Петроград, юнкерского мятежа в столице и жестоких боев в Москве Викжель (союз железнодорожников)

обратился с ультимативным требованием о создании нового правительства с участием всех демократических партий — «от большевиков до народиых социалистов включительно». Эго значило — меньшевиков, эсеров и т. д. — не только не пошевеливших пальцем, чтобы помочь революции, а, наоборот, помогавших контрреволюции, Керенскому. На четвертый день Октябрьской революции Викжель еще был в силе, под его контролем были железные дороги и телеграф. По телеграфу он обратился с призывом «Всем, всем, всем!» — и пригрозил, что в случае непринятия его условий будет остановлено движение на всех железных дорогах. Забастовка поставила бы в тяжелое положение пролетариат Москвы, которому необходимо было неотложно помочь революционными частями. Лении это понимал, как никто. «Переговоры должиы были быть как дипломатиче-

ское прикрытие военных действий...» «Нужно прийти на помощь москвичам, и победа наша обеспечена», -

сказал Владимир Ильич на заседании ЦК.

Но штрейкбрехеры оставались штрейкбрехерами, предателями, их тянуло на сговор с соглашателями, с буржуазией. Каменев, Зиновьев, Рязанов, Быков, Ногии, Милютин выступили за создание так называемого «однородного социалистического правительства». Создалась новая оппозиция. Меньшевики и эсеры, окрыленные полдержкой Каменева, Зиновьева, других соглашателей, потребовали остановить сопротивление войскам Керенского, создать правительство без Ленина н... Троцкого.

Что касается Троцкого, то это было не что иное, как очередной тактический ход. Сам Троцкий и его друзья делали все, чтобы имя Троцкого всегда стояло рядом с именем Ленина. Таким образом Троцкому создавалась

популяриость у рабочих и крестьян.

Требование о его выводе из «однородного правительства» было таким же блефом, туманом: Каменев и Зииовьев, безусловно, не без благословения Льва Давидовича, хорошо зиали, что если их акция удастся, то в результате их торговли с меньшевиками и эсерами соглашение может быть только одио: премьер — Чернов или Авксентьев, министр иностранных дел — Тронкий. иикто иной.

Большинство ЦК проголосовало за резолюцию, напи-

Лении писал решительно, бескомпромиссно: «Центральный Комигет признает, что сложившаяся оппозиция внутри ЦК целиком отходит от всех основных позиций большевизма и пролетарской классовой борьбы вообще, повторяя глубоко немарксистские словечки о невозможности социалистической революции в России...»

«Центральный Комитет подтверждает, что без измены лозунгу Советской власти нельзя отказаться от чисто большевистского правительства, если большинство II Всероссийского съезда Советов, никого не исключая со съезда, вручило власть этому правительству.

Оппозиция погорела. Каменев и Зиновьев подали заявления о выходе из ЦК.

На должность председателя ВЦИК Ленин предло-

жил Якова Михайловича Свердлова.

Пришлось Троикому вновь спасать своих верных оруженосцев. Хитрого Зиновьева он уговорил сразу же, тот отозвал свое заявление через несколько дней. Однако его «Письмо к товарящу» — документ, интересный необъчайным сочетанием лицемерия, фармеейства, возвышения своей персоны и наглости в отношении ЦК и Ленина

Поэже Каменев, Рыков, Милютин и Ногин тоже поступил против: «Мы по своему почняу его (письмо четверки) в печать не помещаем, а вм отвечаем письменно, что назад их не принимаем».

Штрейкбрехер Каменев остался без работы. Но ненадолго. Троцкий взял его в Наркомат иностранных дел и добился включения в состав мирной делегации. Как не

порадеть родному человечку!

Снова идет распределение ролей. В вопросе мира Зиновые был сторонником Ленина. Но все выступления его на заседаниях ШК, ЦИК, в прессе отмечены шатанием и путаницей. Что, однако, не помещало Троцкому позднее подлинать роль Зиновыева. На Седьком экстренном съезде партии, который ратифицировал с такой трудностью подписанный Брестский мир, Троцкий, оправдываясь, выкручиваясь и обвивяя всех, в том числе даже Ленина, в непоследовательности, несколько раз повторил, что, мол, один только Зиповыев ссамого нача ла и до копца без колебаний был за подписание мира.

O

На одном из заседаний политической комиссии, на котором присутствовали все делегации, Троцкий в сво-

ем, как всегда, горячем выступлении грубо пригрозил, что, мол, когда восстанет неменкий пролетариат, он перевешает генералов на телеграфных столбах, как сделали это русские рабочие и солдаты...

И без того полное и красное лицо генерала Гофмана — ему не нужно было перевода, он весьма неплохо

владел русским языком — налилось кровью. Руководитель немецкой делегации стукнул ладонью

по столу, прервал Троцкого:
— Я протестую!

Троцкий, которого ничто никогда не смущало, на

этог раз смутился.

Притихли молодые и наглые члены делегации Центральной Рады, которые до этого громко переговаривались между собой, демонстрируя нежелание слушать большевистского министра. Ждали скандала. Жаждали скандала.

У Михаила Николаевича Покровского сжалось сердце, он лучше других знал, что дипломаты не говорит натаком языке даже тогда, когда вручают ноты с объявлением войны. Тем более это недопустимо на мирных пе-

реговорах.

Об этом же, вздохнув, подумал и военный консультант советской делегации генерал Самойло. Русский генерал лавно и хорошо знал Гофмана, они много лет изучали друг друга заочно и очно, до войны занимали примерно одинаковые посты: Гофман возглавлял русский отдел немецкого генштаба, Самойло - оперативное управление русского генштаба, причем считался лучшим знатоком немецкой и австро-венгерской армий. Самойло хорошо знал юнкерско-прусскую заносчивость, надменность и упрямство Гофмана, его патологическую ненависть к славянам, которых он считал «навозом для удобрения немецкой культуры». В переговорах нельзя не учитывать личные качества партнера. Поэтому пятидесятилетний русский генерал, желавший честно служить своему народу, но еще не вполне разбиравшийся в целях болыпевистского правительства, не мог понять, зачем Троцкому такой тон, такие заявления. Неглупый же, кажется, человек, по-европейски образован, владеет несколькими языками.

Деликатный Иоффе испугался, побледнел. Только авантюрно настроенные «леваки» Каменев и Радек были

в восторге от смелости своего руководителя.

Не меньше Иоффе испугался министр иностранных

дел Австро-Венгрин граф Чернии. Зачем большевикам такие нелешье заявления, если им нужем мир? Кичливый пруссак Гофман может пойти на срыв переговоров и начать наступление на фронте. А этого Чернин боллся. Осторожный и умимй министр хорошо знал, что его голланся, обессиленияя войной империя трешит и разваливается. Только мир может спасти Австро-Венгрию или хотя бы оттянуть полное крушение. Граф Чернии, вопреки немам, за которыми был вынужден идти, вопреки своему императору и правительству, пожалуй, единственный из руководителей делегации Четверного союза был готов принять ленниские предложения о мире без аннекский и контрыбуций.

Статс-секретарь Рихард фон Кюльман тоже сморщился, как от зубной боли, от этой нелепой стычки Гоф-

мана с Троцким.

Позавчера было совещание у кайзера, где военные требовали разрыва переговоров с Троцким. Им, реалистам — рейсканилеру Герглингу и ему, Кольману, удалось уговорить Вильгельма не делать этого: они лучше военных понимали положение в империи и боялись, что срыв переговоров вызовет бурю.

Грубость Троцкого укрепляет позицин Гинденбурга и Гофмана. Кюльману важно было понять, чего добивается Троцкий. Что ему надо? Что стоит за подобными

выпадами — сила или слабость?

Граф Черини тут же взял слово и, употребив все свои дипломатические качества — хитрость, деликатность, остроумие, может, в первую очередь остроумие (пошутил над тем, как он будет висеть на столбе), укротил разъреннюго генерала.

Заседанне пролоджалось.

Это была не только провокационная бестактность Троцкого, во и нученый поклен на Октябрьскую революшию — самую бескровную в нестории. Кто, когла, гла и кого в период побелного шествия революции вшешал? История не знает ин одного такого случая. Позже, когда разгорелась граждавиская война, это делали деникинцы и колчаковцы — вещали на столбах коммунистов-комиссаров, краспоармейнея, просто рабочих и крестьяи. Ответом на белый террор был красцый террор.

Троцкий делал все, чтобы переговоры сорвали немцы. В этом случае никто не упрекиет его, а он помог бы Бухарниу и всем «левым», подтвердил бы их тезис, что с имперналистами никакие переговоры невозможны. Сам

он, между прочнм, так не думал. Но ему важно было органнзовать еще один блок против Ленина.

На первой стадии переговоров, когда делегацию возглавлял Адольф Абрамович Иоффе, в Брестской крепо-

главлял Адольф Абрамович Иоффе, в 1 сти царила совсем другая атмосфера.

Монархист Гофиан играл демократа и шедрого хозянна. Советской делегации предложили питаться в столовой офицерского собрания вместе с делегациями Четверного союза. Аккуратию появлялся там и сам Гофиан. За завтраками и обедами шли веселые беседы. В составе советской делегации была единственная женщина левая эсерка Анастасия Бишенко. Гофиана это забавляло, он с рыцарской галантиостью, впрочем, иногда довольно назойливо, заигрывал с ней, говорил комплименты, котя женцина, бросавшая бомбы, отвечала генералу совсем не по-дамски. Но Гофман умел все перевести в шутку. Вместе с тем он был серьезен и полдеркнуто внимателен к людям, с умом и знаниями которых не мог не считаться, — к Покровскому, к Самойло.

Правда, русского генерала, которого считал жертвой, Гофман нередко встречал бестактно-едким вопросом:

— Не доконали вас еще большевики?

Предшественник Самойло, генерал Скалон, там же, в Бресте, застрельлея в коротком перерыве между заседаниями. В бумагах его осталось письмо жене, изменявшей ему, что и было причниой самоубийства. Одлако нецкая пресса долго и бестактно смаковала смерть «члена русской делегации», хотя генерал Скалон был только военным консультантом.

Делегация пользовалась известной свободой поездок: не одна, вместе с пемецким офицерами, могла выезжать из крепости в город, ездила даже в Варшаву. В самой циталели, в ее внутренней части, было лишь не колько мест, запрещенных для прогулок, — вблизи Белого замка, где размещался штаб Гофмана, векоторых казри; нельяя было выходить за ворота, в предмостные укрепления. Особенно почему-то бдительно охранялась Кобринская сторона.

С приездом Троикого все изменилось. Ол запретия - членам делегации пользоваться немецкими автомобилями и посещать офинерский клуб. Столоваться начали самостоятельно, в отведенном блоке. Это изолировало делегацию. А в это время Голубович, а поэже Севрук и Левникий со своими «казаками» (кос-кто из Центральной Рады ходил в экзотических сентках, красных широких шароварах) устранвали с немецкими и австрийскими офицерами шумные попойки. С советской делегацией радовцы встреч избегали, влиять на них, чтобы объ-

единиться против немцев, было трудно.

Естественно, что с Гофманом у Троцкого были напряженные отношения, неофициально они не встречались. Однако Троцкий иногда прогуливался по очищенным с немецкой аккуратностью от снега дорожкам с представителем Генерального штаба майором Брикманом. Майор часто ездил в Берлин и в ставку командующего Восточным фронтом принца Леопольда Баварского. О чем говорили между собой Троцкий и Брикман истории неизвестно. Но во время переговоров в газете правых социал-демократов — в газете Каутского — появилась статья, где ничего не говорилось о Ленине, зато чрезвычайно много — о выдающихся качествах Троикого; по существу, утверждалось, что это, мол. единственный человек, способный возглавить демократическое, социалистическое, в понимании правых, правительство России.

Начальник оперативного отдела Ставки, потом, при Керенском, - генерал-квартирмейстер армии и фронта, Александр Александрович Самойло хорошо знал состояние русской армии, понимал, что в случае неменкого наступления она развалится, враг захватит массу военного имущества и это чрезвычайно ослабит обороноспособность страны. Он прилагал немалые усилия, чтобы на совещаниях, которые Троцкий любил проводить, убедить в этом руководителя делегации и ее членов. Троцкий не всегда выслушивал генерала до конца. язвительными, почти оскорбительными репликами. Военный консультант не имел даже совещательного голоса в политической комиссии. Это сильно задевало самолюбие генерала: с его мнением считались главнокомандующие - великий князь, царь... Только верность русскому народу давала Самойло силу исполнять его нелегкие обязанности. Но Троцкий не желал признавать не только бывшего царского генерала — ученого-марксиста Покровского он выслушивал с презрительной усмешкой, нетерпеливо, хотя Михаил Николаевич в то время сам был в плену «левацких» настроений. Леонид Борисович Красин, попытавшийся спорить с Троцким, пробыл в Бресте всего четыре лия.

Троцкий слушал только самого себя, свои длинные упражнения в красноречии. Слушал Радека. Над Каменевым незло подшучивал, чувствуя его зависимость.

Величайшим наслаждением для Троцкого были баталии с Гофманом, особенно когда удавалось стевтовского рыцаря» разовлить; спесный пруссак, рыжий от природы, от гнева краснел так, что, казалось, вот-вот вспыхнут его волосы, щеки. Успоканвали его своей рассудительностью оба министра — Кюльман и Черини.

В конце января — начале февраля рабочне Берлина

и Вены вышли на улицы, требуя мира и хлеба.

Советская делегация из Бреста слала в Пегроград телетраммы об этих событикх, явио преуслагияная запачение выступлений немецкого и австрийского пролегариата: шли со знаменами и лозунгами — не с винтовками, солдаты рабочих не поддержали.

Нельзя винить членов делегации за оптимизм: информация у них была ограничения, опи не имели даже возможности купить все газеты, читали только те, что разрешал Гофман, а вера в германскую резолюцию была велика, ждали помощи европейского пролетариата, наделянсь на такую помощь, полагая — по теории Бухарина и Троцкого, — что только революция на Западе может спасти русскую революцию, Советскую власть.

Выступлениям в Германии и Австро-Венгрии обрадовались не только «левые». Первого февраля «Правда»

вышла с огромной шапкой:

«Пожар мировой пролетарской революции разгорается! Восстал германский пролетариат. В Берлине — Совет рабочих депутатов. Гибель капитализма неизбежна! Солине социализма восходит! Торжество честного миро обеспечело! Ла здравствует международияя пролетарская революция! Да здравствует международная рабочая Республика Советов!

По первым сообщениям Ленин тоже поверил в революцию в Германии. Но Ленин оставался реалистом, он не давал воли эмоциям, а продолжал внимательно следить за событиями, анализировал их.

Немцы прервали телеграфную связь делегации со Смольным

Третьего февраля Ленин собственноручно пишет обращение:

«По радио. Всем. Мирной делегации в Брест-Литовске особенно.

Мы тоже крайне взволнованы отсутствием провода, в

чем, кажется, виноваты немцы. Кневская рада пала. Вся

власть на Украине в руках Совета».

Именно об этом в первую очередь должны были знать народ, армия и особенио делегания в Бресте, обязанная подписать мир. Таков ход ленинской мысли. Этому он подчиняет всю другую информацию: «В Финляндин лела буржуазных контрреволюционеров безнадежны... На Дону 46 казачьих полков на съезле в станице Каменской объявили себя правительством, воюют с Калелиным».

Только сообщив то, что давало весомые аргументы советской делегации и выбивало их у Гофмана, Лении информирует, что «среди питерских рабочих большой подъем энтузназма в связи с образованием Совета рабочих депутатов в Берлине». И очень осторожно в конце: «Ходят слухи, что Карл Либкнехт освобожлен и скоро встанет во главе немецкого правительства».

На другой день, четвертого февраля, Лении снова шлет «Раднограмму всем, всем». Но цель ее другая: помочь немецким рабочим, запуганным ужасами русской револющии.

В радиограмме Лении ииформировал прежде всего рабочих мира и особенно немецких социалистов:

«Ряд заграничных газет сообщают ложные сведения об ужасах и хаосе в Петрограде и пр.

Все эти сведения абсолютио неправильны. В Петрограде и Москве полное спокойствие. Никаких арестов социалистов не произведено».

Предпоследний абзац адресован своему народу -

спокойно, рассудительно, правдиво: «Сведения из Германии скудны. Явно, что германцы скрывают правду о революционном движении в Гермаинн. Троцкий телеграфирует в Петроград из Брест-Ли-

товска, что немцы затягивают переговоры». В тот день Троцкий получил от немцев связь и по-

слал Совнаркому такую телеграмму:

«Немецкая пресса стала трубить, будто бы мы вообще не хотим мира, а только заботнися о перенесении революции в другие страны. Эти ослы не могут понять. что именно под углом эрения развития европейской революции скорейший мир для нас имеет огромное значеине».

Леини верил делегации. А между тем Троцкий лгал, вводил правительство в заблуждение - и насчет собственной позиции, и насчет позиций делегаций Четверного союза.

Одной телеграммы ему показалось мало, он в тот же ишлет лично Ленину: «В немецкую печать проинкло нелепое сообщение о том, что мы собираемся демонстративию не подписать мирного договора. Какая дикая ложы»

Совсем нначе, чем Ленин, повели себя Бухарин и его сторонники. Люди, надеявшиеся только на революцию на Западе и бывшие в плену революционного фразерства, с первыми же вестями о выступлениях в Германии повели бестактную, наглую пропаганду против Ленина. Они явио хотели взять реванш за свое поражение на

Третьем съезде Советов.

Заявление Бухарина, Ломова, Осинского, Патакова, Крестинского в ЦК с требованием неотложно созвать партийную конференцию было, по существу, ультиматумом ленинцам. В заявлении говорилось, что конференция необходима для окончательного и ясного решения вопроса исторической для международного пролетариата выжисоти и что созывается она «в связи с тем, что в резолюции, внесенной от имени большевистской фракции на съезде Советов... не иместя прямого указания на недопустимость подписания договора 29 января (10 февраля) и в то же время предоставлены неограниченыю полномочия Совету Народных Комиссаров по вопросу о заключении мира, э. зн. и право подписать «похабный мир».

В случае подписания мира без конференции вся группа угрожала оставить ответственные посты в партии

и в правительственных органах.

Лення выступил против созыва конференции, которая в такой ситуации, будучи созвана срочко, не могла выразить мнение партии. Нет смысла в конференции, сказал Ильяч на заседания ЦК первого февраля, потому что решения ее не могут быть обязательными для ЦК.

Ленин добивается постановления о созыве партийного съезда. Но, чтобы успокоить крикилывых своих оппонентов, диломатично соглашается на проведение срочного совещания — «для ловли мыслей». Снова — который раз! — призывает сторонников революционной войвы «съездить на фронт и там собственными глазами убедиться в полной невозможности ведения войны». Через два дия состоялось совещание ЦК с предста-

16\*

вителями Петроградского и Московского комитетов — Коснором, Фенигштейном, Осинским, Стуковым. Все они были «левые».

Никто не позаботился о ведении протокола. Только видлипр Ильич собственноручно записывал некоторые положения из выступлений и составил таблицу голосования, разбив участников на четыре группы. Голосование было сложным. Не просто за мир или за войну. Следовало изложить свое мнение по десяти важнейшим вопросам внешаей политики Советского государетва. Вопросы предложил Ленин. Первым среди них был: «Допустим ли вообще мир между социалистическими и империалистическими государствами?» Дальше шло: «Допустимо ли сейчас подписать германский аннексиюинтектий мир?»; «Затигнавть переговоры или нет?»; «Разорвать ли переговоры немедленно?»; «Нужно ли создавать Класнум домию?»

Поняв, что Лении «перехитрил» их — вынуждает ответами вывернуть свою сущиюсть, лидеры «левых» Бухарин и Урицкий и «приверженец» Ленина, а в действительности помощник Тоопкого — Зиновьев сбежали до

голосования, пугливо оставили «поле боя»,

Ленин размашисто и крупно, во всю таблицу, написал: «Ушел до голосования»— против фамилии Зиновыева и немного мельче: «Ушли до голосования»— против фамилий Бухарина и Урицкого.

Осинский и Стуков ответили отрицательно даже на первый вопрос: допустим ли мир между социалистиче-

скими и империалистическими государствами?

В одном случае «за» проголосовали все, кроме, конечно, сбежавших: за создание Красной Армии. Но вопрое этот был как бы контрольным: еще пять дней назад, двадиать восьмого января, Владимир Ильич подписал декрет Совнаркома о создании Красной Армии. Неменкий ультиматум сделал ненужным дипломатический маневр — создавать новую армию без официального объявления. Пусть «партия войны» в Германии знает, что с развалом старой русской армии Советская Республика не останется без вооруженых сла! Пусть знаюг, что затягивание переговоров может дать нам время укрепять фромт.

Александр Александрович Самойло всегда был верен воинской присяге и немало сделал для русской армии. Большевики не требовали от него присяги. Но, перейдя на сторону Советской власти, он присятнул самому себе: так же верно служить своему народу, а значит, и правительству, которому народ доверил руководство сгравой. Имея богатый опыт ведения разведки, он и в Бресте педремал. Сблизился с «радовцами», видимо, полагавшими, что царский генерал ближе к ним, чем к большевикам, и через него можно выведать секреты советской делегации.

Генерал принял приглашение Николая Любинского на ужин и, умея умно выпить, выведал от пьяных казаков», что Центральная Рада готова подписать с немцами и австрийцами сспаратный мир. Поэтому переговоры прерваны, Кюльман и Чернии выскали в Беллист

Встревоженный Самойло в тот же вечер доложил об

этом Троцкому.

Нарком принял его в теплом халате и в армейских валенках: в блоках было холодно; холодные отношения между Гофманом и Троцким отразилнось диже на этом — комнаты советской делегации начали отапливать с немецкой скупостью.

Нарком выслушал генерала внимательно, но со спокойной свисходительной улыбкой, уже неоднократию оскорблявшей человека, который окончил военную академию, которого никто никогда не считал профаном и за мнение которого перед войной и во время войны дорого бы заплатили разведки вражеских генштабов.

Троцкий не впервые так выслушивал военного консультанта. Он созециал полную фигуру Самойло с «классовой брезгливостью», видимо, полагая, что так должен смотреть голодный пролетарий на сытого буржув. И не верить ем. Ни в чем.

На этот раз Троцкий как будто поверил, потому что успокоил генерала без обычного саркастически-игривого тона — серьезно:

Ленин телеграфирует, что Рада дышит на ладан.

Что такое договор, подписанный покойником? — Но я не сомневаюсь, что в договоре обязательно будет пункт, дающий право немцам ввести на Украину войска. Это поставит нас в тяжелое положение. Если аже власть Центральной Рады падет на всей Украине, немцы могут долго признавать то правительство, с которым подписали выгодный им договор. Нельзя недооценивать значение договоров.

Троцкий задумался:

— Что вы предлагаете?

Они обходились без обращений: Троцкий никогда не сказал генералу «говарищ Самойло», в свою очередь, генерал не мог заставить себя говорить ему «товарищ нарком», как обращались к Троцкому другие.

 Раскрыть сговор Севрука и Левицкого с Гофманом. Заявить протест. Попытаться достать проект дого-

вора.

Губы Льва Давидовича скривились в знакомой саркастической улыбке. Проницательный Самойло понял. что Троцкий подумал: мол. недобитый генерал дает ему. великому революционеру, политический совет,

Но Троцкий неожиданно снова следался серьезным и, походив в задумчивости по просторной комнате.

сказал:

 Телеграфируйте в штаб Западного фронта с передачей Главнокомандующему... Текст такой. Запишите. Обстановка складывается так, что показывает на полную возможность, даже в ближайшие дни, решения немецкого командования приостановить перемирие и возобновить военные действия. Считаю необходимым провести самым ускоренным образом меры по вызову в тыл артиллерии и материальной части. У Самойло испуганно расширились глаза. Впервые

он сказал интимно-доверительно, шепотом:

 Лев Давидович! А если Гофман читает наши шифровки? Троцкий остановился перел генералом и снова брезг-

ливо посмотрел на его округленный под френчем живот. - Генерал! У вас болезнь. Шпиономания. Но меня удивляет не это. Странно, что царизм не научил вас

исполнять приказы.

Один из немногих в составе делегации, кто понимал угрозу и был серьезно обеспокоен судьбой страны, армии, Самойло в подавленном настроении оставил наркома: пошел к телеграфисту, вместе с ним зашифровал телеграмму и передал ее. Было это шестого фев-

раля.

Троцкий не только не послушался совета Самойло -открытым протестом помещать секретному соглашению. но не сообщил о предупреждении консультанта ни делегации, ни Совнаркому. Знал, что Ленин недоволен признанием делегации Рады, которым она была обязана Троцкому, поэтому делал вид, будто роль ее настолько мизерна, что не заслуживает даже серьезной информации.

В это время в Брест наконец приехали представители делегации ЦИК Советов Украины Медведев и Шахрай. Как ни старался Владимир Ильяч, чтобы они выехали быстрей и высказались от имени украинского народа, немцы не без влияния радовцев сделали все, чтобы задержать их приезд.

Троцкий приезду советских украинцев не придал такого значения, какое придавал Ленин. Он, по существу, игнорировал их, как игнорировал каждого, в ком

не видел единомышленника, союзника.

Сама делегация, без штата, без технических средств, во враждебном окружении немцев и радовцев, при равволущии Троцкого, была в Брестской цитадели в полной взоляции, была беспомощной. К тому же у членов не было твердой политической позиции. Лидер украинских левых социал-демократов, не всегда стоявших на ленниских позициях, Ефим Медведев был лення по натуре и болезнен, недаром он быстро сощел с политической арены. Энергичный и деятельный Василий Шахрай уже тогда страдал симптомами националистической болезии, за что поэже его исключили из большевистской партии. Владимир Затонский по болезни не смог приехать.

Девятого февраля на дневном заседании политической комиссии Троцкий без свойственной ему настойчивости и пафосности поднял вопрос о признании делега-

ции Советской Украины.

Тут же поднялся всегда сдержанно вежливый Кюльман и непривычно горячо возразил:

 Я считаю необходимым отметить следующеет господин представитель русской делегации прежде не указывал на то, что вместе с делегацией Киевской рады имеет полномочия говорить от имени украинского народа еще и другая делегация.

Вполне возможно, что Кюльман знал о критике Лениным позицни Троцкого в отношенин делегацин Рады.

Троцкий вынужден был проглотить жабу. Однако человек этот умел выкручиваться из любых ситуаций

и любой поворот использовать в своих целях.

Потребовав перерыва, он провел совещание своей делегации с участием Медведева и Шахрая и предложил текст телеграммы в Петроград: «Если мы до пяти часов вечера получим от вас точное и проверенное сообжетиметь большое значение для переговоров».

Из Петрограда ответили через каких-иибудь дая часа — очень оперативно, если иметь в виду, что все телеграммы из Бреста докладывались Ленину и почти все ответы писались или диктовались Ленины; нельзя ие учесть и того факта, что «провода» часто не было — немцы всячески мещали связи, а такую телеграмму вообще могли задержать.

В телеграмме, которая была передана открытым

текстом, говорилось:

Вчера, 8 февраля, в десять часов ночи получили из Киева от главнокомандующего Муравьева официальное сообщение о взятии Печерского района и бестев остатков Рады... Все это было вчера в 20 часов, 8 февраля; от Рады не осталось ничего, кроме печального воспоминания... Как видите, делегация Киевской рады в Бресте представляет пустое место... В Киев, как и в Харьков, будет передано немедленно ваше требование о регулярном ниформирования Бреста».

Троцкий делал вид, что советуется с Совнаркомом. Но, получив это очень важное сообщение, он не пошевелил пальнем. А по всей логике переговоров должен был потребовать от Кюльмана и Чернина срочного заседания политической комиссии, чтоби с документом в руках опротестовать полномочия делегации Ради.

Немцы, безусловно, прочли телеграмму и тут же, тайно от советской делегации, с необычной поспешностью, сделав значительные уступки кнчливым национа-

листам, подписали договор с Радой.

Об этой акцин первым узнал Самойло: граф Чернин, вндимо, обрадованный, что радовцы не потребовали от Австро-Венгони компенсации — Восточной Галиции и

Буковины, устраивал прием.

Ваволнованный консультант снова пошел к руковолителю делетанин. Троцкий никакой озабоченности не высказал, не собрал даже делегацию посоветоваться. Он продиктовал Самойло телеграмму о случившемис Спрациявал, что делать. Но тут же с вызывающей недоумение категоричностью сообщал, что «наше окончательное решение будет вынесено завтра вечером.

Всю ночь в Брестской крепости, пугая немецких часовых, «по-запормски» пировалы - диналоматы» Вининченко и Петлюры, которые сами в это время убегали на Кинеа навстрему немецким и австрийским войскам, под охрану кайзера Вильгельма и императора Калла. Хлеб и мир! Это была забота не только каждого дня — каждого часа, каждой минуты. Решение любого вопроса организации Советской власты обязательно и очень цепко связывалось с миром и хлебом. Вся огромная умственная энергия Ленина, которой кватило, чтобы всколыхнуть, потрясти весь мир, теперь была направлена на эти, такие простые, попятия. Простое, когда хлеб и мир есть, но такие сложные, когда их нет Ленин нередко говорил блазким людям, что ему легче было написать в Разливе «Государство и революция», чем раздобыть лишнюю тысячу пудов хлеба для Петрограда и армин.

Вчера были представители Совета народных уполномоченных Финляндин. Буржуазыя душит финскурреволюцию голодом. Пришлось включить в повестку дия сегодияшиего заседания Совнаркома вопрос: «Ходатайство Финляндин о хлебе». Но где его взять?

Где — нзвестно. У крестьян. Как взять?

Три дия назал по его идее, не без боя с левыми эсерами, пришлось взять на правительственного фонда двести тысяч рублей для организации и содержания социалистического отряда при Чрезвычайной комиссии по обороне Петрограда.

А вчера родилась новая ндея: найти сто миллионов рублей для «Центроткани», чтобы пустить все фабрики, наделать мануфактуры н выменять на нее хлеб.

Но сто миллионов — не сто рублей, их нужно найти в государственном казначействе — выкроить, уреза расходы на другие нужды. А главное — провести через Совнарком. Левые эсеры, выставляющие себя защитниками крестьянства (Ленни хымкнул: «Будто мы, большевнки, — враги крестьян»), должны поддержать, хотя в последнее время, случается, действия их не укладываются в логику их же программы. Могут выступить против некоторые «экономисты» — Пятаков, Невский. Потому что денег действительно-таки нек.

Несколько часов назад Ленин выступил на съезде земельных комитетов, среди прочего сказал и об этом:

«Денег нет, вот где наша слабость, вот отчего мы

слабы и отчего страдает наша страна».

Все так. Однако сто мнллнонов нужно найтн. Голод — союзник контрреволюцин, хлеб — самое сильное оружне революции.

В тот же день Ленни отдал еще одно важное распоряжение, имевшее отношение к хлебу. Да и к миру тоже.

Революция совершила небывало гуманный акт: освободнла из-под стражи военнопленных. Будьте равными средн равных, смотрите, как русский пролетариат

берет власть, учитесь!

В понсках хлеба и работы военнопленные наводнили Петоград. Сособенно много наехало офицеров. Поступают сведения, что некоторые из них идут на связь, на контакты с русским контрреволюционным офицерством — календиницами, кориндовыми, кориндовыму, коринд

Лении написал Подвойскому:

«Ввиду продовольственных затруднений и опасиости контрреволюционных выступлений предписываю принять немедлению самые решительные и экстренные меры для высылки из Петрограда всех воениоплениых.

в первую голову офицеров».

В борьбе с контрреволющей никаких дискуссий быть не может. Предписание Председателя Совнаркома должно быть законом! Но жизнь показала, что бухаринцы, зсеры могут устроить обструкцию по любому поводу, по любой позиции. Если выступили против мира, могут так же легко выступить против поисков денег, закупок хлеба, высылки пленных. В таких случаях очень важно, чтобы любую идею правильно поняли и поддержали — сез шатаний, без оговорок — близкие и надежные товарищь.

Ленин пригласил к себе Свердлова и Сталина - по-

советоваться.

Насчет пленных Яков Михайлович спросил:

— Своевременио ли это, Владимир Ильич? Немцы н австрийцы не прицепятся? Перед самым подписа-

нием мира?..

— Мир мы подпишем если не сегодия, то завтра обязательно! Мы протестовали против рабской эксплуатации русских военнопленных. А у нас пленные пользуются совершенной свободой. После подписания мира мы их как можно скорее вернем на родния. Пусть пропагандируют нашу революцию. А пока что статус военноленных — внутреннее дело страны, взявшей их в плен. Мы пошли дальше всех международных конвенций. Но если некоторые из военнопленных намереваются выступать против революции...

 Предписание Подвойскому должио быть секретным документом. Мы слишком много даем в печать,

сказал Стални.

Насчет пленных Сталии прав, тут дело чисте

военное, - согласился Владимир Ильич, но, на секунду задумавшись, сказал: - А вообще танться от рабочих мы не будем. Все декреты Советской власти рабочие и крестьяне должны знать. Пока что печать наша, большевистская, слабо пропагандирует их. А меньшевистские и эсеровские газеты получали излишнюю свободу. чтобы оплевывать наши декреты. Мы задыхаемся без бумаги, у них же она есть. Это абсолютно ненормально. Все запасы бумаги нужно национализировать. Бумага, как и порох, должна быть в руках государства.

Говорили о хлебе.

Ленин критиковал комиссариаты, которые мало делают для скорейшего перевода металлургических заводов на производство товаров, пригодных для обмена на хлеб.

 Дадим селу плуги, косы, серпы, ситец — и мы получим хлеб. Более того: это будет практическое закрепление союза пролетариата и крестьянства. - Ленин осмотрел своих сподвижников, прижмурившись одновременно весело и озабоченно, как он делал в минуты напряженного размышления. - Олнако с металлическими заводами проще. Деньги, отпущенные на военные заказы, мы используем на мирную продукцию. Где взять сто миллионов для «Центроткани»?

Вошел Николай Петрович Горбунов, положил перед Лениным бумагу. Владимир Ильич пробежал текст, и лицо его померкло, оживление в глазах пропало, морщинки под глазами и на лбу углубились. Сказал Сверд-

лову и Сталину:

- От Троцкого. По существу, повторение вчерашней телеграммы. Не понимаю, почему он так добивается инструкций, что делать в связи с подписанием немцами договора с Радой. Инструкции ему даны достаточно ясные и подробные. А потом — эти заявления. Как ультиматум Совнаркому. - Ленин прочел: «Сегодня около шести часов нами будет дан окончательный ответ. Необходимо, чтобы он в существе своем стал известен всему миру. Примите необходимые к тому меры». Как это понимать? Вы что-нибудь понимаете, Яков Михайлович? - Ленин протянул телеграмму Свердлову.

Председатель ВЦИК прочитал, покачал головой и, передав бумагу Сталину, сказал с иронической

улыбкой:

- Ох. Пер-ро! Это то «перо», которое еще до того,

как начать писать, брызгает чернилами и ставит кляксы. Лева слишком уж озабочен, как бы войти в историю. Ему обязательно нужна всемирная аулитория. Не меньше.

 А я не верю Троцкому! — категорично, пожалуй, даже зло, прокомментировал Сталин, положив бумагу на стол.

Владимир Ильич поднялся, отощел к окну, постоял

в задумчивости. Зимний вечерний мрак окутывал Петроград. Однако безоблачное небо было еще светлым. И Ленин снова подумал, что в небе мало дымов. Представил, как мерзнут в холодных квартирах дети. Только мир может дать хлеб и уголь!

Ответил Сталину от окна:

 Не верить товарищам по работе мы не можем. Это развалит советский аппарат.

Передернул плечами, будто сбросил с них тяжесть.

быстро вернулся к столу, сел, на бланке с грифом «Совет Народных Комиссаров» энергично написал:

«Брест-Литовск. Русская мирная делегация. Троцкому. Наша точка зрения вам известна; она только укрепилась за последнее время и особенно после письма Иоффе. Повторяем еще раз, что от Киевской рады ничего не осталось и что немцы вынуждены будут признать факт, если они еще не признали его. Ленин».

Написав это, Владимир Ильич помахал листком в воздухе, прочитал текст и протянул телеграмму Сталину.

Иосиф Виссарионович, проследите в аппаратной,

чтобы передали как можно скорей. Сталин пробежал глазами по тексту:

Мне хочется, Владимир Ильич, дописать одно

предложение: «Информируйте нас почаще». Троцкий должен чувствовать контроль правительства.

Пожалуйста, допишите.

Сталин дописал в конце, перед подписью «Ленин», эти слова, а под адресом написал: «Ответ» - и поставил дату и время: «28/1, 6 часов 30 минут вечера».

Сталин поставил петроградское время и дату по старому стилю. А без десяти шесть по берлинскому времени десятого февраля в Брестской крепости началось последнее заседание делегаций на мирных переговорах.

Немцы, сломив страхи графа Чернина, еще накану-

не открыто предъявили свой ультиматум.

Троцкий дважды с двусмысленными приписками сообщил о договоре с Радой и очень туманно — об ультиматуме: «Сегодня Кюльман и Чернин подвели итог всем спорам, происходившим до этого времени...»

Троцкий хорошо помнил инструкцию Ленина: «Мы затягиваем переговоры до объявления ультиматума. После ультиматума мы сдаемся и подписываем аннексионистский мир».

Оправдывая свой ультиматум и подбадривая обессиленных войной союзников — австрийцев и болгар,

Гофман начал со злобного заявления:

 Кончая бесплодную дискуссию, которую мы здесь долго вели, я должен от имени моего императора и правительства заявить решительный протест русскому правительству в связи со значительным в последние дни увеличением численности русских войск на территории Финлянлии.

Это была ложь: никакие новые части в эти дни в

Финляндию не посыдались

Вслед за Гофманом выступил Кюльман. Статс-секретарь говорил не так эло, как генерал, - дипломатично: — Делегации Четверного союза ехали в Брест-Литовск с самыми чистыми и самыми миролюбивыми намерениями. С такой же искренностью мы заключили перемирие. Но русское правительство на протяжении всего перемирия использовало его только с одной целью — чтобы восстановить немецких солдат против офицеров и генералов, чтобы перенести беспорядки. имевшие место в России, в Германию, Австро-Венгрию... Правительство его величества кайзера не может больше мириться с таким положением. Сегодняшнее заседание серьезное и ответственное. От имени союзных Германии делегаций я предлагаю закончить общую дискуссию и обсуждать только пункты, дающие возможность прийти к определенным результатам.

Не споря с Гофманом, потому что на последнем совещании военных поддержал кайзер, Кюльман, однако, пытался спасти переговоры. Гертлинг и он боялись возобновления войны.

Всего несколько часов назад в ответ на категорическую телеграмму Вильгельма с требованием «Троцкого безотлагательно поставить перед постулатом — заключение мира на монх условиях». — рейхсканцлер по его. Кольмана, просьбе согласился послать кайверу телеграмму, в которой, между прочим, они напомили, телезабастовка, голько что закончившаяся, показала сильное брожение» и что енарод считает, правильно на неправильно, что интересы Германии требуют заключения мира». Боле того, они отважились на «бунт» гертилии согласился подписать следующее: «Как мие это ин больно, ио я буду просить ваше величество, в случае, если ваше величество будет настаниать на выдвинутых требованиях об очищении Лифляндии и выдвинутых требованиях об очищении Лифляндии и ростландии, как conditio sine gua пол \* для мира с Троцким, сиять с господина Кюльмана и с меня ответственность за дальнейшее проведение политики вшего величества и милостиво принять от нас обратно мандат на завершением мирих переговорова.

Троцкий выслушал заявление Кюльмана с сарка-

стической улыбкой.

Михаил Николаевич Покровский трижды пил воду: к лому ремени он отошел от левацких взглядов Бухарина, целиком поддерживал Ленниа, а тут вдруг почувствовал, что мир под угрозой, и это его сильно взволновал, что мир под угрозой, и это его сильно взволновал, что мир под угрозой, и это его сильно взволновал, что мир под угрозой, и это его сильно взволновал, что мир под угрозой, и это его сильно взволновал, что мир под угрозой, и это его сильно взволновал, что мир под угрозой и под него под под под него под под под него сильно него под под него под него сильно него под него под него под него него

С необычайным спокойствнем, не без остроумия ответив на обвинения Гофмана и Кюльмана, Троцкий заявил:

Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться

от подписания мирного договора.

Немцы опешлли. Но еще больше австрийцы. Граф Ченни просто-таки испугался. Он не понимал такой дапломатии: «Что творит этот человек? Он что, с ума сошел? Агентурные данные не подтверждают, что это инструкция его правительства. Наоборот, все свидетельствует, что Ленин—за мир. Чего же добивается Троций? Свалить таким образом своего премьера? Неужели у большенков такая демократия? Меня бы за подобное повеселиъ.

По просьбе Троцкого был объявлен короткий перерыв. Во время перерыва генерал Самойло передал Троцкому телеграмму Ленина. Но тот даже не прочитал ее членам делегации. Однако постарался, чтобы заявление, заранее написанное им, подписали члены делегации — левый эсер Карелин, только что назначенный в делегацию и не очень разбирающийся в тон-

<sup>\*</sup> Абсолютно необходимое условие (латин.).

костях переговоров, не больно грамотная Биценко, верный единомышленник Иоффе, растерянный Покровский...

Возобновилось заседание — и Троцкий прочитал это

— «Именем Совета Народных Комиссаров Правительство Российской Федеративной Республики настоящим заявлением доводит до сведения правительств и народов, воюющих с нами, союзных и мейтральных стран, что, отказываясь от подписания аннексмоинстского договора, Россия объявляет со своей стороны состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцей, Болгарией — прекращенным. Российским войскам отдается одновремению приказ о полной демобилизации по всем линиям фроита:

Такое официальное заявление — не выступление а дискуссин, не пафосная речь, каких были произнесены тут десятки. Оно смутило даже радовцев. Радость свою выдал разве что один воинственный Гофман: какие

возможности открываются для его армии!

Кюльман обрадовался не менее Гофмана: начальнику штаба Восточного фронта ничто не угрожало, а ему и Гертлингу после их телеграммы кайзеру угрожала отставка. Парадоксально: их спасал Троцкий!

Кюльману хотелось захохотать. Но хитрый и осторожный дипломат подчеркнуто вежливо и деликатьо

уточнил:

— Насколько я понял из заявления госполния комиссаря по иностранным делам, существенной частью этого заявления является то, что русское правительство сейчас же намерено отдать приказ о полой демобилизации русской армии и в то же самое время отказывается подписать какое бы то ии было соглашение с делегациями противников...

И тут же, заботясь о месте своем в истории, о своей «дипломатической честности», Кюльман счел необходи-

мым предостеречь русских. Он сказал:

— Военные действия, несмотря на продолжение состояния войны, приостановлены на основании существующего еще договора о перемирии, но при отпадении этого договора военные действия вагоматически возобновляются... То обстоятельство, что одна из сторон демобилизует свои армии, ии с фактической, ви с правовой стороны ничего не изменит в этом военном положении.

Троцкий игнорировал угрозу. Однако ему требовалось прикрыть себя словами. Он снова выступил с речью, в частности сказал: он, дескать, понимает, что империалистические правительства в борьбе с Советской Россией, видимо, «будут дальше опираться на помощь пушек и винтовок».

Но я не верю, что это спасет вас, господа. Я уверен: первое же ваше наступление приведет к взрыву гнева ваших солдат, пролетариев ваших стран, и вы бугие.

дете выброшены на помойку истории.

Несмотря на эту последнюю, совсем уж неуважительную речь наркома, граф Чернин все же предложил провести завтра еще одно заседание политической комиссии.

Но Троцкий отказался.

Немцы, на сей раз все — военные и дипломаты, готовы были хлопать в ладоши.

Через несколько минут телеграфные аппараты от-

стучали их радость в таких словах:

«Тут почти все считают, что для нас вообще не могпроизойти ничего более благоприятиют, емь решение Троикого. Безусловию, на первый взглял оно ошеломляюще. Этим решением Троикий отказывается от всем преимуществ страны, велущей войну и заключающей мир. При заключении мира мы все-таки должны были бы пойти для него на разные серреальне уступки. Теперь мы сможем все урегулировать по нашему собственному желанию».

Это из телеграммы Лерснера, заместителя Кюльмана

А Троцкій сразу после заседания послал такую телеграму: «Пегрограл. Председателю Совнарком Ленину. Переговоры закончились. Сегодня после окончательного выяснения неприемлемости австро-вемецких условий наша делегация заявила, что выходім из империалистической войны, демобиллауем свою армию потказываемся подписать аннексноинстский договор. Согласно сделанному заявлению издайте немедленно приказ о прекращении состония войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией, Болгарией и о демобилизации на всех фронтах. Нарком Троцкий».

Наглость Троцкого граничила с издевательством, и не только над Лениным, но над всем Совнаркомом. Он диктовал правительству, упиваясь своим величием.

Правда, Троцкий понимал, что его «рекомендации»

Ленин отклонит. И получится, что он потратил много пороха впустую.

Поэтому перед самым отъездом из Бреста, в десять часов вечера, он шлет еще одну телеграмму — в Могилев, через голову Совнаркома. Главнокомандующему:

«Согласно со сделанным делегацией заявлением издайте неотложно этой же ночью приказ о прекращении состояния войны... и о демобилизации на всех

фронтах».

Николай Васильевич Крыленко, очень обеспокоемна развалом старой армии, желавший быстрей набавиться от больного организма и начать строительство новой армии, понал телеграмму в том смысле, что мир подписан. В радиограмме «Всем, всем, всем» за подписью Главковерха так и говорилось:

«Мир. Война окончена. Россия больше не воюет...

Демобилизация армии этим объявляется».

## Глава вторая

## Свадьба

1

День был солнечный, с легким бодрым морозцем. Два дня иззад выпал свежий сиег, н зима предстала во всей своей красе — искрилась снегом, сверкала голубизной неба, низким солицем. И звенела.

Об этом сказала Мира — она слышит странный звои, словно всюду вокруг развешаны серебряные ко-

локольчики.

Сергей засмеялся:

Это у тебя в ушах звенит. После болезии.

— Нет, не в ушах, — по-детски заупрямилась она. Да, зяма была еще в силе. Но это был один из тех февральских дией, когда по каким-то неуловимым приметам уже чувствуется всема. Не упала ос крыши ин одной капил, иегде еще напиться воробыю. И однако, может, имению в них, в воробьях, возившихся на куче шлака, что выскивали в немецкого паровоза, доставившего утром вагоны правительственного состава, в их чириканье, в любовимо взоне их крыльшиех и чувствовалась она, весиа. Видимо, черный шлак нагревался уже на солнен и отдавал свое телло воробьям.

В то время как Мира, жадно глотая воздух, любовалась простором, иедалеким сосияком, запорошенным снегом, Богунович смотрел на воробьев и думал о поезде, который он на этот раз вышел встречать. В утреиних сумерках не светильсь ни одио ватонное окно. Пассажиры спали. Проверять их инкто команды не давал, что подиял их в такую рань. Правда, из вагона выглянул какой-то служащий в полувоенной форме, заспанно окликиул Баранскаез: когда подадут русский паровоз? Богунович спросил у него: — С чем возвращаемся?

Служащий сделал вид, что не поиял вопроса, и, зябко передериув плечами, осторожио, без стука, закрыл

перед командиром полка дверь.

Богуновичу с самого рассвета не терпелось пойти в штаб. Но Мира еще вчера сказала, что кватит ей «притворяться больной», нужно выходить, браться за работу; последине дин она жадно читала газеты, готовясь пойти к немцам. Мирины планы, по мнению Богуновича, были ей еще не по силам после тяжелой болезни: она мамеревалась сиачала навестить соседей — питерских большевиков, затем поехать в политотдел ревкома армин, получить инструкции и пропагандистский материал.

В том, что она еще слаба, Сергей убеждался, наблюдая за ее подготовкой к первому выходу из теплой комнаты: пока она болела, Баранскасы не жалели

топлива.

Собиралась Мира не по-солдатски, как раньше. Но и не по-женски, как когда-то его, Богуновича, мать в театр или в гости. Она долго и без иужды ходила из комиаты ма кухию и обратио, не дала ин ему, ии Альжеен, ии Юстине помочь ей готовиты некитрый завтрак. Все делала сама. А потом ушивала юбку, потому что похудела, и вообще долго занималась одеждой, отдавая ей больше винмания, чем раньше.

Сергей понял: боялась за свон силы. Предложил вызвать из штаба вестового на лошадях. Она отказалась: ей хотелось проверить себя.

На дворе Мира дышала полиой грудью.

Сергей сказал ей — так когда-то говорила ему в детстве мать:

 Не хватай морозный воздух. Прикрой рот шарфиком, дыши через нос.

Мира засмеялась, догадливо спросила:

Так учила тебя твоя мамочка? Да?

Сергея иногда обижало ее насмешливо-пренебрежиттельное отношение к его родителям: баре. Переубедить ее было трудно. Конечно, баре: квартира в центре Минска, на Захарьевской, рядом с отелем «Европа», кинматографом «Эдеи», в лучшем миогоэтажном доме, который она хорошо поминла, — каждый день ходила мимо в Маринискую гимиазию. Семь комиат А в ее доме — деревянной хибаре на Немецкой — одиннадцать душ.

До ее болезни они наверняка поссорились бы — 
за-за ее несносного упрямства. Но сейчас... Сейчас Сергей готов был простить ей самые жестокие слова и покилася накогда не обижаться. Что значат слова, когда 
опи идут от такой вот почти детской непосредственности? Любовь его стала иной — глубже, чище, нежнее. 
Теперь это что-то неизмеримо большее, чем та «половая любовь», о которой он много читал в университете 
и здесь на фронте. Он месяц не приграгивался к ней, но 
чувствовал, что с каждым днем она становится ему все 
дороже. Как сестра. Как мать.

Если ты будешь спешить и так хватать воздух,

я возьму тебя на руки и понесу.
Она вообще побежала. Но, сделав десяток шагов, остановилась, обернулась, с одышкой попросила:

Догони. Возьми. Понеси.

Сергей подбежал, подхватил ее на руки.

Мира не вырывалась. Она доверчиво и ласково обхватила его шею, приблизив свое лицо к его глазам, и притихла, словно захлебиулась от счастья.

Он удивился: какая она легкая! Как ребенок. От этой мысли родилось новое чувство. В разное время, в разных ситуациях были чувства влюбленного, брата... Но даже когда она болела, была без сознания от жара и он со страхом и старательностью сестры милосердия ухаживал за ней, сидел у ее кровати долгими бессонными ночами, она представлялась ему то матерью, то маленькой сестрой, но никогда — дочерью. А тут вдруг, подняв ее на руки на лесной дороге, Богунович почувствовал себя отцом, появился отцовский — иного определения этому чувству он не нашел — страх за нее за жизнь ее, за будущее, здоровье, счастье. Чувство было нелегкое, нерадостное, ибо он подумал: а есть ли у него силы и все остальное, чтобы вот так отвечать за нее? Что-то подобное, но совсем в ином плане - общественном — он пережил, когда его выбрали команди-ром полка. Тогда он не один день мучительно размышлял: есть ли у него моральное право брать на себя ответственность за жизнь двух тысяч человек? Тогла еще в полку было немало людей. Теперь он думал не о своем праве. Право есть, потому что свобода, братство и есть их взаимная любовь. Но чем он обеспечит свою любовь, свою ответственность? Он уже вышел из того

возраста, когда отдаются одной любен, хотя в первые дин их сближения жил только ею. Но теперь вызрели ниые колосья на того зерна, имя которому любовь. Может, недели две изазад он начал бы по-юношески доказывать давнюю мудрость «С милой рай н в шалаше». Кроме солица н звездного иеба, хлеба н воды, инчего, мол, им не нужно, сообенно в такое время, когда революция сокрушила все тысялетние представления о жизии, богатстве, обо всех иных ценностих, в том числе и ображе, смемь. Это, между прочим, доказывала ему все время Мира, и он кое с чем в душе соглашался, хотя вслух мигосе оспарнвалу.

Па, для счастья нм не иужны дворцы, земля, собственность. Хватнт одежды, что на ннх, — гямиастерок, сапог, полушубков... Но вдруг впервые, когда нес ее, как ребенка, он подумал, что нужно еще одно: уметь по-отцовски заслонить ее от любой опасности, любой беды. А это очень непросто в мире, где страсти человеческие разбушевались, словно океан в самый грозный шторм.

— Ты краснвый, — серьезно, без улыбки сказала Мира, пристально всматриваясь в его глаза. — Глаза у тебя — как сегоднящиее небо.

— А у тебя...
 — Богунович не смог найти срав-

нення.
— У меня — как черная ночь. Илн омут, где топятся.

Считай, что я утонул в ием, — пошутил Сергей.
 Мира не засмеялась. Спроснла по-прежиему серьезно:

- О чем ты думаешь? В глазах твоих я увидела мысли, только не успела прочитать их. Они мелькали так быстро. Как в сниераме...
  - Я думал о тебе.
  - Не думай обо мие много. Это опасно.
  - Для кого?
  - Для меня, и после короткой паузы добавила: — И для тебя.
    - Ты становишься суевериой.

Мира засменлась:

 Становлюсь. Потому что ты сам верншь в таннственные снлы...

У конюшин, где стоялн полковые лошади, толпилось много солдат и нынешних хозяев имення — бывших батраков барона. Богуновича такое оживление иемного

удивило. Но потом подумал, что в солиечный весельй день это естествению. Видимо, решили прогулять лошадей, а такая прогулка всегда событие, сосбению для детей. Да и старые крестьяне любит лошадей, в каждом из них живет извечияя мечта о хорошем коне. Или, может, ожеребилась Звезда? Кобылу эту английских кровей солдаты где-то украли — Богунович подозревал, что у немцев, но кто-то сочиния легенду, будто Звезда из конюшни бывшего командующего фроитом Эверта, там, мол, ее видели. Как она из Минска попала на фроит, инкто не интересовался, в революцию все могло быть. Сстанов, правда, незло матерился на солдат:

Мародерствуют, сукниы дети.
 Пастушенко хитро усмехался:

— На то и сотворил бог коия, чтобы люди переезжали на нем из тыла на фронт. Потом поедут назад, в тыл. А какое теперь имеет значение, кому конь принадлежал раньше?

Степанов немного подозрительно относился к этому полному инпорированию полковником, дворянином, частной собственности. Возможно, рабочий считал, что каждый, кто был или мог быть эксплуататором, — хапуга и скрата. Богунович поинмал Петра Петровича, ведь лаже у него, молодого, на фроите наступило вот такое же равнодушие ко всему, из-за чего люди убивали друг друга, — к деньгам, богатству, одежде, даже к науке, искусству. Все ложь, мишура, думал не однажды. Поэтому прекрасию понял Пастушенко, когда тот как-то доверительно сказал: «Голубчик мой, в моем возрасте честные люди уходили в монастырь».

Звезда была полковой знаменитостью, недаром ей и кличку такую дали. Если действительно омеребилась неудивительно, что собралось столько солдат и крестьяи. В коице концов, это, возможно, единственное, чему можно порадоваться — рождению ровой жизни.

Богунович высказал свою мысль Мире, но она, кажетая, не поняла. Она жила предстоящим выступлением перед солдатами, уверенияя, что Степанов сразу же даст ей такое задание. И, иаверное, после продолжительного перерыва волновалась, хотя за время болезии прочитала немало марксистской литературы, газет

Мира сразу направилась к председателю комитета, которому вновь нездоровилось — кашель душил его при любой перемене погоды.

Богунович вошел в общую комиату штаба и увидел там привычиую картину: начальник штаба сидел за длинным столом и, как обычно, работал. Удивило разве что одно: стол был завален огромным количеством бумаг, чего Пастушенко не любил: порядок у него всегаа был образцовый — и на столах, и в шкафах, и в сейфе.

Они через стол поздоровались за руку. Но Богуновичу показалось, что полковник слишком быстро опустил глаза в бумаги. Сиова что-то случилось. Разогнали еще одно Учредительное собрание, что ли?

Об Учредительном собрании Богунович вспомнил с

юмором и весело попросил:

Петр Петрович, гляньте мие в глаза.

Пастушенко поднял голову, виновато улыбнулся.
— Петр Петрович! Ваши глаза!.. Что случилось?

 Вы что — разве не знаете? Мир. И полная демобилизация.

Богунович встрепенулся:

— Мир?! Так это же радосты! Қакая радосты! А увас грустные глаза. Почему? Петр Пегрович! — Молодой командир быстро обощел стол, обиял седого полковника. — Мие на руках хочется ходить. Наконец-то! Наконец-то! Объявния людям?

— Да, радость, — согласился Пастушенко. — Довольно крови, сиротских слез. Во имя этого народ выбросил из кареты истории романовых и керенских. Для солдат большая радость. Мир и земля, Что еще

нужно?

Богунович отступил шаг назад, внимательно осмотрел начальника штаба, старик даже опустил глаза, как девушка.

Однако я не чувствую радости в вас, Петр Петрович. Почему? Насколько я вас знаю — вы всегда выступали против этой бессмысленной бойни.

Пастушено сел, как-то обессиленно, по-стариковски

натянул на плечи бексшу, уткиулся в бумаги. Но через несколько минут словио устыдился своего поступка не прятаться же, в самом деле! — и повернулся к Богуновичу: лицо, как всегда, открытое, приветливое, глаза искренине. Сергей давно говорил, что не встречал более искрен-

них глаз, чем у Пастушенко. Мире как-то сказал. Та даже ревниво спросила: «А мои что — неискрениие?»

Петр Петрович начал говорить не так, как только

что - лишь бы ответить на вопрос, а с той доверительностью и честностью, которые давио уже породнили

их, старого и молодого.

 Сергей Валентинович, голубчик. Конечно, я рад. За солдат, за народ мой. Но я человек... и у меня свои эмоции. Я тридцать лет в армии... Поймите, что это значит. Я знал, что когда-инбудь придется пойти в отставку. Поэтому мы с Марией Петровной купили у меня на родине, в Харьковской губериии, небольшое именьице. Сами понимаете, в имение это я не поеду. Кто меня там ждет? Маруся в Москву уехала, к дочери, к внукам. А я... Скажу вам честно, не хочется мне в Москву... Что там делать? Вичков няичить? Не маленькие они уже, старшему двенадцать. А я чувствую себя еще молодым, еще на что-то способным... - засмеялся невесело. — О чем вы подумали? Закукарекал старый петух? Какой там петух! Старый дапоть. Ничего я уже не могу. Отвоевался.

Богунович слушал молча, не перебивая, не выдавая своей реакции на слова полковника, но хорошо по-

нимая его.

Пастушенко эта его серьезная внимательность, навериое, смутила, он снова повернулся к столу, взвесил в руках толстую папку, сказал, будто оправдываясь:

- Вот готовлю бумаги для сдачи. Кому мы их сдадим? Военный архив остался? Не знаете? Архив нужно сохранить. И не стоит так сразу оглашать документы армии, которой не станет. Как и тайные договоры. Большевики совершают ошибку... — Он оглянулся на дверь. — Простите... Я демократ, но старомодный. Миогого не понимаю.

Богунович не ответил про архив и договоры, его действительно это не интересовало. Сел на свое привычное место - напротив начальника штаба. Помолчал, заметив, что у Пастушенко дрожат руки, белые такие - барские, но словно покрытые ветвями синего дерева — толстыми венами.

До щемящей боли в сердце стало жаль старика.

 Слышали, что Черноземов рассказывал? — О чем?

 Что говорил Ленин, провожая отряд на фронт. Отряд их — основа новой армии. И я верю — большевики создадут новую армию. Они называют ее рабочекрестьянской. Будто старая армия не из рабочих, не из крестьян... Дело в том, в чьих руках она была, кто командовал... Пусть командуют рабочне... Таким, как наш Степанов, можно доверить. Но, думаю, Советы не могут не использовать опыт таких людей, как вы. Это было бы просто неразумно. Более того, это создало бы им большие трудности.

У полковинка повеселели глаза.

Вы так лумаете?

Убежден. Недаром и слово новое появилось;

воеиспен.

 Воен-спец. — медленно, протяжно повторил Пастушенко непривычное слово, как бы проверяя его звучание, потом выговорил его быстро: - Военспец, - и покивал головой, усмехаясь какой-то мысли, которую, наверное, хотел высказать. Но помещала Мира. Она вошла в комнату, радостно возбуждениая. Не поздоровавшись даже с Пастушенко, весело спросила:

Вы слышали? Мир! Мие нужно написать листов-

ку — обращение к солдатам. Где бумага?

 К чему вы будете теперь призывать их? — деликатно спросил Пастушенко.

 Чтобы, вернувшись домой, они тут же забирали землю, скот у помещнков, у кулаков. А кто булет против — того под ноготь, как окойных вшей, к стенке... Чтобы сволочь эта, контра...

На бледных щеках Пастушенко выступили свекольные пятна. Он поднялся, сказал вежливо, но голос его

странно задрожал:

 Дитя мое! Зачем так? Зачем такая жестокость? Разве мало крови? - и вышел из комнаты.

Мира удивилась.

Он что? Обилелся? Он не рал миру?

Богунович вздохиул. Мира разозлилась.

Не понимаю я ваших барских вздохов.

Богунович ступил к ней, обиял за плечи, подвел к тому окну, из которого видна была конюшия - около нее толпились солдаты и крестьяне. Теперь он понял. что не жеребенок английских кровей появился на свет люди прощаются, солдаты собираются домой. Поспешно собираются.

 А ты пойми... Пойми. Человек тридцать лет в армии. А теперь куда? В имение, купленное за честно заработанные деньги, поехать не может...

— Ах, ему имения жаль?

Нет, не имения. Ты же видела, что Петру Петро-

внчу ничего не жаль. Ему тяжело от неопределенности... Куда деваться? А ты — под ноготь, к стенке... Что ж, н его к стенке? Здорово обеднеет Россня, если ставить таких, как Пето Петрович, к стенке.

Не обеднеет.

Ты удивляешь меня. Ты же добрая. И умная.
 Ты — женщина... Мать будущая...

Замолчи, пожалуйста! — жестко приказала

Мира.

И сама замолчала. Но от окна не отошла, Стояла рядом и часто лышала, как при воспалении легких.

Долго стояли молча. Из конюшии вывели-таки Звезду, и солдат водил ее на длиниом поводе. А вслед стайкой воробьев бежали дети. Одна девочка, самая маленькая, в платке и длиниой материиской кофте, без конща спотикалась и падала. Но тут же поднималась и снова бежкала, бежала за старшими. Было в ее упорстве что-то и смешное, и трогательно.

Сергей даже вздрогнул от Мириного голоса, такой

он был непривычно чужой, не по-женски жесткий:

— У него неопределенность... А у меня — определенность? Ему тяжело. Подумаешь, у него душа! А у ме-

ня что — балалайка! Мне, может, в сто раз тяжелее, однако я не хнычу...
— Отчего тебе тяжелее? — очень осторожно и тихо,

почти шепотом, спросил Богунович.
— Отчего? — и язвительно: — От радости. Полная

де-мо-би-ли-зация! Ты полетишь в свое теплое гнездыш-ко. А я... я куда?

Сергей, удивленный, повернулся к ней.

— Как — куда? Ты что это! Мы же обо всем договорились. Ты что, играла со мной как кошка с мышкой? — От одной этой мысли его бросило в жар.

Не нграла. Но хорошо знаю, что твои родители...
 твоя мамочка нн за что не даст согласня на нашу же-

ннтьбу. Как же: фронтовая девка... еврейка...

Не смей! — крикнул он.

И ты послушаешься. Знаю я вас, буржуев! Вы

добрые, пока мы вам нужны.

— Ты не верншь мне? — Сергея дрожь проняла от таких ее слов. С чего вдруг? Чем они вызваны? Давно ли он нес ее на руках и глаза ее светились счастьем?

При чем здесь веришь или не веришь, — мягче, с большей рассудительностью сказала Мира. — Законы класса...

Пойдем сегодня же повенчаемся!

Она отступила от него на два шага, черные глаза ее, н без того казавшиеся целыми озерами на исхудавшем от болезни лице, расширились и сыпали искрами гиева.

 Господин поручик! Вы часто забываете, что произошло в Россин. И — кто я такая.

Но Сергей схватил обе ее руки, крепко, до болн сжал их.

Ну, ляпнул по привычке. Конечно, мы вступни

в гражданский брак. В Совете.

Мнра осторожно освободила руки, отошла от стола, так же осторожно, будто у нее что-то заболело, села на высокий стул, иаклоиилась вперед и закрыла лицо руками.

— Что с тобой?

Она ответила не сразу:

 Прости. И дай мие побыть одной.
 Ои схватил папаху, выбежал в коридор. Там увидел Пастушенко. Полковник сидел на чурбане перед печкой, в которой жарко пылали березовые дрова. Сергей

попросил его:

— Дайте ей побыть одной. Она сказала не поду-

мав...
— Я понимаю, голубчик... Я что... Я вас очень прошу... не нужно ее обижать. Не нужно.

9

Совет размещался в едииственном на все село кирпичном здании — бывшей волостной управе. Но Филипп Калачик не любил там сидеть. Крестьяне шутняя, что он, как сосунок, бонтся остаться без матери — Рудковского. Старик китро усмехался. И действительно, не отставал от молодого большевика, ходил за ним, как короткая темь, катался, как калачик.

Рудковский, когда был не в настроении, ниогда злился:

— Чего ты, дед, таскаешься за мной по пятам? Лю-

Браточка мой! Так учусь же.
 Чему?

Руководить державой.

Нашел учителя! Я что — министром был, что ли?
 А черт тебя знает, может, и был там, в Питере.

Недаром голова поседела. В твои-то годы. Ай-яй, у меня и то меньше седины.

 Не плачь по моей голове. А учиться нужно руководить одним селом, одним сельским Советом, а не державой...

- Кто знает, Антонка, кто знает. Может, меня Ленин к себе в помощники позовет.

Нужны Ленину такие помощники!

 Не скажи, Антонка, Снился мне вчера сон. Вышел я, браточка, из волости, иду по улице, а навстречу человек. Не наш, одет по-городскому. Но знакомый, как брат все равно. Кто такой, думаю. И вдруг узнаю. Он! Холодно, а он в кепчонке. Здорово, говорит, Филипп Михайлов. А я за тобой. Собирайся в Питер, поможешь, говорит, мне. А то собралось там много умников, но такого, как ты, нет ни одного. Ах ты, бог мой, думаю. Как же так? Да тут черт принес Киловатиху. Заголосила на всю улицу, дурная баба. И Ленин исчез. Как испарился или вознесся. Вещий сон, Антонка,

Рудковский выслушал его с интересом: Калачик известный на всю округу выдумщик. Но не преминул уко-

лоть старика:

А знаешь, почему исчез вождь пролетариата?

Учуял, что ты колбасы у кулака ел.

 А чтоб тебе добро было! Сколько ты будешь те колбасы поминать. У меня от них одна соль в горле осталась. А Ленина, Антонка, я вправду видел во сне. Хочу попу рассказать... чтобы он растолковал.

Рудковский гневно покраснел, шрам на щеке прямо фиолетовым сделался. Сурово поднялся, возвысился, молодой, рослый, над низеньким дедком, который сжался и сделался еще меньше, сморщил лицо - от

страха или от натуги, чтобы не рассмеяться.

Додумайся мне, старый баламут, еще к попу ид-

ти! Узнаю — враз вычищу из ячейки! Злой ты, Антон. Недаром тебя девки боятся. Даже вдовы. Ядя и та боится тебя. Ты хочешь сразу

всех перековать. А мы - тресь. Боишься треснуть — к попу иди, к Киловатому.

а не в партию большевиков.

Калачик, до этого усмехавшийся, вдруг вспылил: Антон! Ты хорошо знаешь, с кем мне по дороге.

а с кем не по дороге. Не стебай по глазам!

Когда старик начинал злиться, Рудковский смушался. Почему-то именно в этих случаях он влруг вспоминал, что по возрасту Филипп Михайлович — отец ему, что еще в шестом году он поднял батраком на барона, бунтовщики сожлян ригу с хлебом, н казажи исполосовали его нагайками, а потом посадили в виленскую тюрьм.

В тот солнечный февральский день батраки лопатили в амбаре семенное зерно. Зерно понемногу таялото солдаты выпросят, то кто-то из своих вынесет, и Рудковский начал охранять семенной запас с чрезвычайной бдительностью, дрожал над каждым фунтом:

скоро весна. Первый коллективный сев!

Калачнк крутнлся рядом. Между ними снова произошел нелегкий разговор. Калачик сказал, что часть баронских семян нужно раздать беднякам из села: им да-

лн землю, но сеять нечем.

Рудковский понимал, что нужно. Но бывший матрос хотел как можно быстрее вступить в коммунизм. Сколько оспа приложил, сколько слов потратил, чтобы убеко спа приложил, сколько слов потратил, чтобы убеко оспа потратил, чтобы убеко слов потратил, чтобы убеком обатраков, чтобы удержать их в именин, организовать коммуну. Он хорошо понимал: недосев, недород — и все его усилия пойдут прахом, коммуна развалится, батраки, ниеощие права на эсемлю, разделят е и станут теми же крестьянами, кто бедия-ком, кто середияком, а кто, чего доброго, и в кулаки может со временем выбиться. Он знал эловещую силу частной собственности, боялся ее, этой силы, и ненавидел.

От раздвоенности чувств — дать или не давать — Рудковский был особенно зол. Он сказал Калачику еще

в гумне:

— У Кнловатого да Войтнка ямы выгреби и раздай беднякам. Ты — Советская власть.

Его поддержалн батрачки, веявшие ячмень и гречку, Оба повимали, что могут поссориться при людях, поэтому вышли из амбара во двор. После полумрака солище и снег ослепили их, опи жмурились, особенно смешно — Калачик, лицо его сморщилось, как печеное яблоко.

 Браток ты мой, у Киловатого сына убили. Он после этого — зверь зверем. Сунься к нему — собак натравит, из дубальтовки, если хочешь, пальнет.

 Боншься за свое мягкое место? — едко бросня Рудковский.

удковски

А что ты думаешь? И боюсь.

 Революционер — ничего не скажещь! Кулаков тебе жаль? Может, и барона жалеешь? Антон! — разозлился наконец и Калачик — не до

смешков было, слишком серьезное дело.

— Да ты знаещь, что такое классовая борьба? гремел на весь хозяйственный двор Рудковский.

Тут и нашел их Богунович, Помешал спору,

Они смолкли перед командиром полка, как мальчишки, захваченные врасплох во время потасовки.

Чувствуя, что его приход почему-то смутил местных руководителей, Богунович начал без дальинх подходов, вступлений — прямо к делу:

Аяк вам за помощью.

Сиова хлеба? — вызверился Рудковский.

Богунович сообразил, что они, видно, говорили о хлебе, и, поскольку в этот раз пришел по другому поводу, почувствовал себя уверениее:

 Нет, не хлеба. Хочу... жениться. Но чтобы оформить по закону... По советскому. Не идти же нам в И вдруг взвинченные, заведенные на крутой раз-

церковь...

говор, может, даже на ссору люди словно растаяли под ярким февральским солицем. Лица их расплылись от добрейших улыбок.

 А чтоб тебе добро было! Да чтоб у тебя куча детей была! — весело выкрикиул Калачик. А Рудковский сказал с нронией, показывая на ста-

рика:

 Так вот он перед тобой — наш архимандрит. Калачик, кажется, не на шутку испугался, набросился на своего идейного поводыря:

- А браточка ты мой, Антон! Что это ты из меня делаешь? Попа? Я и подступиться к такому делу не умею, Впервой же! Что нужно? Риза? Калило?

 Я тебе накадилю! — пригрозил Рудковский. — Человек с серьезным делом пришел, а ты дурака ва-

ляешь, старый баламут.

- Антонка! Ей-богу ж не знаю, как это по-новому делается. Правда, что нужно? - уже совсем серьезно спросил председатель Совета, обращаясь одновременно н к Рудковскому н к Богуновичу.

Богунович сам не знал, что нужно. Он и церковного обряда не помнил: близких никого не женил, не выдавал замуж, венчание видел, когда учился еще в гимназии; в университете стал убежденным атенстом и церковь не посещал. Правда, позже, на фронте, ходил в церковь вместе со свонми солдатами, и богослужение волновало его, может, потому, что так близко была смерть, подстерегала каждый день, не раз, едва выйдя из церкви, сменяли товарищей на передней линии пусть и они помолятся! - и вынуждены были с ходу атаковать или контратаковать немцев. На фронте офицеры женились редко, во всяком случае, он только слышал о таких «окопных свадьбах». А нового, советского, порядка вступления в брак - так его, видимо, и нет еще! Кому теперь до свадеб!

Рудковский задумчиво поскреб затылок, сдвинув на глаза свою матросскую бескозырку; всю зиму человек проходил в легкой бескозырке, лишь несколько раз, в самые лютые морозы, Богунович видел его в зимней

соллатской шапке.

 А что нужно? Книга нужна, чтобы записывать. кто родился, женился, умер... Не попу же записывать...

Так и книги ж нет, Антонка.

- Значит, плохая ты власть. Книгой и той не обзавелся. А чтоб тебе добро было, Антон! — уже весело.

чуть ли не с восторгом вскричал Калачик и сказал Богуновичу: - Вот учитель-мучитель. – Мало в имении гроссбухов? – вел свое матрос. –

Весь баронский кабинет завален.

 Верно, книгу найдем, — согласился Калачик и почесал затылок, сдвинув вперед облезший заячий треух тем же жестом, что Рудковский бескозырку, - будто передразнил, однако с серьезной озабоченностью спросил: - Думаешь, одна только книга нужна?

— А что еще?

 Э нет, Антон, так, брат ты мой, не пойдет! с решительной и очень серьезной рассудительностью запротестовал старик.

А как пойлет?

А так пойдет... Родители должны быть.

Какие родители? Что ты городишь?

 Нет родителей — пусть молодые выберут себе кто — отца, кто — мать. И дружки чтобы были. Без свидетелей венчать не буду!

- Ну, тебе-таки стоило бы в попы податься, бросил добродушно Рудковский, в душе согласившись со всеми требованиями Калачика. Действительно, нужен же какой-то ритуал. На корабле вон какие ритуалы — по любому поводу: подъем флага, встреча гостя, начальника, военного корабля союзной державы...

Богунович тоже должен был признать, что в словах старого крестьянина есть мудрая народная логика, и, чтобы не терять времени, сказал:

 Будут родители... Будут дружки. Когда прпходить?

— Сегодня хочешь?

Обязательно сегодня.

Калачик, прижмурившись, посмотрел на низкое зимнее солнце.

 Часа через два. Нужно, браточка, подготовиться. — Куда?

 Куда, Антон? — озабоченно спросил Калачик у Рудковского.

 Не в твою же облезлую волость, — буркнул тот. Калачик прямо засиял весь, засветился.

 Вот правда! Вот, брат, голова! В зале! Товарищ командир! В зале, где паны балы устраивали, обвенчаем вас... И сыграем первую советскую свадьбу.

 Можно часа через три? — спросил Богунович, почувствовав вдруг, как застучало сердце, кровь ударила в виски — давно уже так не волновался. Лишний час нужен был, чтобы привезти Бульбу-Любецкого. Почемуто очень захотелось, чтобы шафером был Назар. Да и

невесте дать время подготовиться.

К замку приехали на паре саней. Так нужно было, так устроила Альжбета или получилось случайно этого Богунович не знал, - но в возке, когда-то, еще в царское время, принадлежащем командиру полка, ехали Мира и Альжбета. В обычных крестьянских санях — они втроем: Юстина, Назар и он, жених. Сергей за время подготовки и организации церемониала успокоился и теперь пронически посменвался над своей свадьбой. Не над женитьбой, нет. Брак с Мирой волновал по-прежнему. Иронизировал над формальностями, над тем, что даже такая революция не могла их отменить.

«А может, и не нужно отменять то, что выработано народной традицией? Может, традиции нужно расширять, углублять, освобождать от религиозных, классовых, национальных предрассудков?» Знал, что мысль не его - отца, адвоката, народника. Немного туманно пытался по дороге изложить ее Бульбе. Но тот, как всегда. максималист: все нужно уничтожить! Однако - странное противоречие! - к свадьбе Сергея и даже к этим церемониям Назар отнесся с неожиданной серьезностью. Шутил, но так, чтобы не затронуть самой свадьбы, не оскорбить чувств жениха. Рыцарски любезничал с Юстиной, весело, но со страстью серьезного актера сам вхо-

дил в роль шафера.

Юстина, воспитанная матерью в дучших шляхетских манерах, влюбленная когда-то, до появления Миры, в пана поручика, смирившись с крушением своей любви, держалась с гордым достоинством, но — видел Богунович - вся дрожала от волнения, внимая не просто пану капитану, а герою Дюма, убившему губернатора, убежавшему из тюрьмы и способному совершать безумные поступки, особенно во имя любви. Один Богунович видел, чувствовал, что ей, бедняге, рисовало воображение. Жалел Юстину, но восхищался ею. Возможно, в этот момент в ней рождается женщина: из угловатого подростка, у которого все чувства, как лава из вулкана, изливались на поверхность (так было с появлением Миры), Юстина на глазах превращается во взрослую девушку, у нее больше женской дипломатии, игры, чем, например, у Миры, которой хочется сразу, одним махом, разрушить все и всякие условности старого мира.

Наблюдения эти вместе с шутками Назара захватили настолько, что на какое-то мгновение Сергей за-

был, куда и зачем они едут.

Около дворца было безлюдно, только трое солдат стояли недалеко от флигеля, где размещался штаб: на-

верное, служба не позволяла им отлучиться.

К парадному крыльцу, по которому, еще недавно сходили барон и его гости, была расчищена дорожка, и двери, запертые наглухо с той ночи, когда исчезла баронская семья, гостеприимно открыл кто-то невидимый,

как только кони остановились перед крыльцом. Назар соскочил с саней, протянул руку Юстине.

Альжбета также помогла Мире сойти с возка. Делала она это и для приличия — чтобы невеста не скакала козой и, возможно, действительно, чтобы помочь: Мира путалась в Юстинином бальном платье, которое было ей до пят, во всяком случае, чувствовала себя не очень ловко. Альжбета за руку подвела ее к Богуновичу.

 Принимайте ваше сокровище, пан поручик, сказала по-польски. Наверное. Мире почудились нотки юмора в этих

18 И. Шамякин

словах, потому что она, сердито глянув на жениха, иервно засмеялась:

 Ну и комедия! — и, подобрав рукой подол, первая по-солдатски размащисто зашагала к крыльцу.

У Богуновича екнуло сердце: испортит торжество. Альжбете, Юстине и ему пришлось немало потрудиться, чтобы уговорить ее надеть платье и вообще согласиться на «эту комедию», как она с самого начала называла все, что он задумал, о чем договорился с местными руководителями. Кажется, уговорил ее молчаливый начальник станции, котя сказал Пятрас Баранскас всего какие-то две фразы, на первый взглял банальные:

Брак, дочка, дело серьезное. И все это, — кив-

иул он на Юстинино платье, - нужно не одной тебе... Потом уже, вспоминая, Богунович догадался, что Миру тронуло, поразило: «дочка» и «ты» — так фамильярно деликатный литовец никогда к ней не обращался. Возможно, она устыдилась своего упрямства, оценила свое поведение как каприз кисейной барышни.

Сергей догнал невесту на крыльце. Перед дверью

они остановились: кому проходить первому?

Тогда та же невидимая рука еще шире распахнула обе половинки широких парадных дверей, и они вместе вошли в полутемный после солнечного сверкающего дня вестибюль.

Их встретил старец с широкой белой бородой. Богуновичу как-то показывали его, он знал, что это баронский слуга, лакей, в коммуну его не приняли. Но старец был не в лакейской ливрее, а в полотняной, с вышитой манишкой крестьянской сорочке, в белых суконных портах, заправленных в начищенные сапоги.

Старец с достоинством поклонился и сказал порусски:

 Ваши пальто, господа, — но тут же поправился: - Товарышы...

Вторым человеком, которого увидели Богунович и Мира, была Стася. Она стояла у мраморной дестницы, празднично разодетая — вышитая кофточка, черная юбка, - и весело улыбалась.

Мира не любила эту проворную, шумную, иногда сварливую, иногда чрезмерно веселую вдову, котя сама себе не могла объяснить - за что? Неужели только за то, что она чаще других попадалась на глаза, где бы они ин шли с Сергеем, и слишком независимо разго-

варивала с командиром полка? О том, что это ревность, обычная женская ревность, Мира не допускала и мысли. Для революционеров не существует такого чувства.

Когда они разделись, Стася принялась их строить. словно командир солдат - где кому встать. Разве что без зычных команд, а с приглушенным смехом, кото-

рый тоже не понравился Мире.

 Товарищ командир, возьмите невесту под руку! приказала Стася так властио, что они вынуждены были подчиниться. Стася придирчиво осмотрела их, приблизилась и английскими булавками приколола им на грудь красные банты: Мире, ему, затем Бульбе-Любецкому и Юстине. Альжбете сказала, извиняясь:

Вам, пани Баранскене, необязательно.

Скорее всего пятый баит не был припасеи. — А теперь идите за мной.

Повела наверх по недавно вымытым (еще не просохли) мраморным ступеням парадной лестинцы.

На втором этаже перед дверьми, за которыми слышался шум голосов, Стася еще раз осмотрела их и ре-

шительно распахиула двери.

У Богуновича перехватило дыхание, и он тут же почувствовал, как задрожала Мирина рука; она крепче прижалась к его френчу, будто в поисках защиты.

Зал был полон. Люди повериулись к иим - серьезные, заинтересованные, - притихли. Богунович подумал, что даже в тот день, когда делили землю, народу здесь было меньше. Пришли не только бывшие батраки - теперешние хозяева имения, не только сельчане, но и многие солдаты его полка. Все перемещалось, всех объединил интерес к первой советской свальбе. Это взволновало еще больше

Стася скомандовала:

А иу, бабы, расступитесь!

В центре было больше женщии и детей - девочек. Люди расступились, создавая живой коридор, в конце которого, казалось, далеко-далеко, Богунович увидел стол, накрытый красной тканью. За столом стоял Калачик в черной сатиновой «толстовке» (насчет цвета рубашки было немало споров, но другой у председателя Совета не нашлось). На Богуновича его наряд как раз произвел впечатление: просто, торжественно, черная сорочка хорошо оттеняла белые, аккуратно причесанные волосы старика и подстрижениую по такому случаю бородку. Калачик казался волхвом, добрым

волшебником, приготовившимся совершить чудо. Он широко, по-хорошему улыбался. Понимал, что ему надлежит быть серьезным, как попу, но инчего не мог поделать со своим характером. Из-за этого Рудковский, стоявший сбоку от стола рядом с Пастушенко и Степановым, недовольно хмурнися.

Стася кивнула им и пошла к столу.

Они двинулись за ней. Альжбега шла последней, однавля видимо, поэтому женщины начали перешептывлясь, подазвать Альжбегу, явио желая что-то подсказать ей. Но она, наверное, догадалась. Не доходя до стола, свернула к группе Рудковского — Пастушенко.

Молодые остановились перед маленьким самотканым

ковриком, лежавшим у стола.

Заметив коврик, Мира, прочитавшая в гимиазии нематрибут церковный. Банты она одобрила, коврик — нет, ие хотелось становиться на него. Но как обойдешь? Тем временем Стася взяла Пастушенко за рукав френча и, подведя к Альжбете, поставила рядом. Старый полковник покраснел, как девушка, — от гордости и волнения. Зал одобрительно зашумел: теперь вроде все как положено — у молодой есть мать, у жениха отец, И шафера на месть.

Косолапого, кряжистого, как луговой дуб, Бульбу-Любецкого, щедро раздававшего игривые взгляды и улыбки, рассматривали с интересом: мало кто его знал, да и увидели, что человек веселый, а веселых любят.

Крестьянки постарше, стоявшие ближе к столу, хором зашентали:

ром зашептали

— Первая... первая становись на подстилочку. Твой верх будет... Смелей ступай!
От этой неожиданиой подсказки Мира, не терявщая-

От этои неожиданиоп подсказки мира, не терявщаяся даже перед анархически настроенными солдатами, смутилась. Как бы спрашивая, посмотрела на Сергея. Он подбодрил ее улыбкой, и она первая ступила на коврик.

Бабы довольно зашумели.

Калачик не выдержал своей важной роли и весело выкрикнул:

А-а, чтоб вам добро было!

Тем временем Стася сунула в руку невесте что-то маленькое, той показалось — серебряную монетку. Спросила:

— Что это?

 — Колечко. Когда скажу — обменяетесь, упрекнула: — Как дети, ничего не подготовили.

Передала такое же кольцо Сергею, виновато улыб-

нувшем уся.

Колечки были самодельные — из серебряных грывенников. Мире котелось отказаться: если коврик, на который она первая ступила, еще можно истолковать как народитую традицию, то кольца уже наверняка из церковного обряда, за такое, чего доброго, из партии

можно вылететь.

Посмотрела на Степанова, на Рудковского, в конце концов, они здесь старшие из большевиков. Как опотносятся к кольцам? Странно, на лицах нет даже ульбок, оба серьезные, сосредоточенные. Будто заворожила их эта напористая шляхтянка. Теперь нет сомпения: Стася — никто иной — выдумала всю эту церемонию. Но, в конце концов, раз Степанов и Рудковский молчат, значит, вдова делает то, что надо. И этот смешной старик, так весело подмитнавющий — словно зантрывает. Вот он сделался серьезным и заговорил звонко, моло-дым голосом:

 Товарищи и граждане! Сегодня у нас особенный день... первая свадьба... наша... народная.

— Советская, — подсказал Рудковский.

Во — советская! — будто обрадовался Калачик. — Венчаются...

Рудковский кашлянул.

— А чтоб тебе!.. — смешно сморщился старик. — А как же?

Вступают в брак.

Вот голова! Надо же... Вступают в брак по советскому закону гражданин Богунович Сергей и гражданка...
 Жалачик первый раз заглянул в бумажу: — Шкляр Мира Наумовна...

3

А на другой день пришло похмелье. Горькое.

А на другом дель привысы поляменье. Горькое. У Богуновича и в самом деле болела голова. Обавкрогился гуляка Назар Бульба-Любецкий, еще раньше вычистивший в окрестных местечках все винные погреба. На такое торжество, как свадьба друга, раздобыл однуединственную бутьлку шампанского — для женщин; имужчины же вынужаещы были пить подвезенный им вонючий армейский спирт, от которого сильно попахивало керосином.

Утром Сергею, когда умывался на кухне, деликатно выговорила пани Альжбета: нехорошо, пан поручик, жениху перепивать.

Он почувствовал себя виноватым и попросил у хозяйки прощения. Альжбета сразу подобрела, нбо выше всего на свете ставила учтивость.

Не у меня просите — у жены.

Вернувшись в комнату, попросил прошения у Миры. Она счастливо засмеялась:

Что ты, Сережа! Вы с Назаром такие интересные были — как молодые обезьяны.

Так же весела была Мира по дороге в штаб: они

поехали в том же возке, с тем же солдатом, что вез их вчера на свальбу. Еще более просветленной вернулась она из казармы второго батальона — барака, где когда-то жили бат-

раки: хорошо поговорила с соллатами.

Когда Пастушенко догадливо вышел из комнаты,

Мира прижалась к мужу, прошептала:

— Сережа, дорогой мой, если б ты знал, как хорошо

быть женой: не нужно бояться оскорблений. Богуновича передернуло. Какой же он дурак! Не видел, что два месяца она жила под этим страхом. И очень может быть — оскорбляли. Солдаты есть солдаты. Да и крестьяне с их нравственным максимализмом. Но она молчала. Сергей выругал себя: так долго не мог додуматься до простой вещи - оформить их отношения любым образом, по любому закону - церковному, светскому, советскому.

А через какой-нибудь час пришло оно — тяжелое похмелье в виде телеграммы из штаба фронта, в которой говорилось, что демобилизация отменяется, мир в

Бресте не подписан.

Сначала Богунович испытал состояние шока - был оглушен, подавлен. Казалось, кто-то безжалостный очень зло пошутил над ним, над Мирой, над всеми... Над всем народом. Как можно так шутить?!

А когда приехали соседи — Черноземов и Скулонь — с тем же известием, Богунович взорвался:

 Я перестаю уважать правительство, которое декретирует мир народу и не подписывает его... Ваш Ленин...

Не смей! — испуганно закричала Мира.

Флегматичный латыш Скулонь схватился за ко-

— Если ты скажешь плёхо о товарищ Лении, я застрелю тебя.

Между ними встал Черноземов, по-отцовски разведя их своими могучими руками, в кожу которых въелись уголь и металл.

 Спокойно, товарищи, спокойно... Вот петухи молодые! Ай-яй. Еще заклюют друг друга, чего добporo.

С другой стороны выступал миротворцем Пастушенко: Сергей Валентинович, голубчик, не нужно. Возь-

мите себя в руки. Нельзя же так...

Богунович обессиленно сел, облокотился о стол, сжал руками голову — почувствовал под ладонями удары пульса в висках, удары, несущие острую боль в голову, в грудь.

Черноземов сел рядом, положил свои большие руки на стол перед его, Богуновича, глазами. Удивительные руки. Удивительно спокойные. И слова у него особенные. Несмотря на звон в ушах, на острую боль в голове, Богунович сразу услышал их. Черноземов сказал, видимо. Мире: — Плохо вы политически просвещаете своего

командира. Каждому солдату известно, что Ленин за мир... Против мира — «левые» и Троцкий. А Троцкий вел переговоры... Богунович вспомнил человека, так оскорбительно

сунувшего Мире в вагоне шоколад, и снова взорвался: — Расстрелять его мало, вашего Тронкого!..

Не смей! — снова крикнула Мира.

Возмутился Скулонь:

Ты — за кого? За кого ты?

 Я? — Сергей вскочил. — Я — за народ. За русский народ. И за латышский! И за латышский, черт возьми! За белорусский. За еврейский. Я за тех, кто не хочет умирать. А ты за кого? Ты сбросил одних идолов, чтобы кланяться другим... Подумаець -Тро-о-цкий! Святыня!...

Черноземов, легко взяв Богуновича за локоть, принудил его сесть, заговорил, усмехаясь и качая головой:

 Вот не думал, что ты такой горячий. Мы считали тебя самым спокойным командиром. Ты чего разошелся? Ты знаешь, какие условия немцы поставили? Нет.

И я не знаю... Может, такие, что и мы с тобой не подписали бы мир.

Богунович повернулся к комаидиру Петроградского полка, заглянул в глаза, глядевшие строго и ласково из-под рыжих опаленных бровей. Глаза эти удивительно успокаивали.

 Чего я разошелся? Я вам скажу, Иван Филаретович, чего. Я три с половиной года убивал. Я по горло в крови. Я захлебываюсь в ией. Это вы можете поиять? Чериоземов вздохиул:

Это, сынок, я могу поиять.

Слова его еще больше успокоили. Или, может, не столько слова, сколько длиниая пауза — будто минута молчания в память погибших. А потом, наверное, каждый боялся нарушить ее, эту мириую тишину, все понимали: лучше помолчать, чем ссориться, да еще так с выходом на высокую политику, затрагивая людей, которых никто из них личио не знал и о которых поэтому не мог иметь собственного миения. Эмоции - плохой советчик в любом споре, в политическом - тем более.

Богуновичу стало стыдно за свою несдержанность. Однако и латыш - тоже порох. О латышах говорят, что они спокойная нация, а этот хватается, черт, за наган. Хорошо, Черноземов не дал воли своим эмоциям. А он, Богунович, видел, что кузиец может быть горячим. Волевой командир: в его пролетарском полку дисциплина, какой он, кадровый офицер, позавидовал.

В тишине услышал Сергей, как за спиной у него тревожно дышит Мира. Понял: боится за него, боится, что за такие высказывания питерские большевики пришьют ему контрреволюцию. А она же, как никто, знает, что хотя он и беспартийный, но всей душой за революцию.

Сергею стало жаль жену: за одни сутки он несколько раз уже отмечал, что она все больше и больше ста-новится похожей на его мать, в ней как бы пробудилась

разом вся женственность.

Первым после молчания подал голос Черноземов:

 Ну, пошумели — и хватит. А теперь давайте спокойно полумаем.

— О чем?

- О том, например, что будем делать, если немцы иачиут наступление.

Богунович вспомиил батареи, замеченные им, когда ходил к немцам, вспомиил донесения разведчиков, что перед ними свежая дивизия, представил картину немецкого наступлення и, пожалуй, впервые за всю войну ужаснулся. Поднялся, взволнованно прошелся по комнате, остановнлся напротив Черноземова.

Иван Филаретович, если немцы начнут наступать,

мы будем сметены за час боя.

Черноземов опустил голову — как бы задумался над ответом. Потом оживился, сверкиул глазами, осмотрел сразу всех — Пастушенко, Скулоня, Миру. Однако остановил взгляд на Богуновиче.

 Что же ты предлагаешь? Открыть фронт без сопротнвлення? Сдать немцам Петроград, Москву? Пусть, кайзер душит революнно?

На это Богуновчи не знал, что ответить. Спросил

неуверенно:
-- А вы что предлагаете?

Нужно стоять насмерть! — ответнл Скулонь.

— Зачем пугаешь людей, Арвид? — тихо поправил своего комиссара Черноземев. — Будем стоять на жизив. Нужно задержать немиев. До подхода новых полков Красной Армин. Рабочих полков. Мы можем расчитывать на возмущение неменких солдат, которых генералы бросят в новую бойню. Два месяца перемирия, братание, большенетская аиттация — все это не могло не просветить их мозги. Разве не так?

— Если вы дезертнруете все, Петроградский полк все равно будет защищать свой участок... До последнего бойца! — все с той же решительностью, может, излишие пафосно сказал латыш. — Товарищ Лении как

говорил? Теперь мы все оборонцы...

— Мы не дезертнры! — возмутнлся Пастушенко, но тут же понизал голос и разъяснил: — Мы — военные люди, голубчик. Мы присягалн... народу, революцин. Конечно, мы будем стоять... Если будет приказ...

Богунович прислонился к косяку окна, чувствуя себя обессиленным, загнанным в угол, на которого не видно выхода. Все еще кипела элость на правнтельство, на главное командованне. Что там делается наверху? Одна рука не знает, что творит другая? Такого даже при Керенском не было. Отдать приказ о демобилизащин и через сутки отменить. Чем они думают? Но огонь затухал. Богунович понимал, что поворот

Но огонь затухал. Богунович понимал, что поворот полозошел не нэ-за чьего-то чудачества или суменствия. И не из-за ошнобки адъютанта или телеграфиста. Что-то, конечно же, случилось. Петр Петрович ска зал разумно: мы — военные лоди. Ла, мы готовы за-

щищать свои позиции. Но с кем, полковник Пастушенко? С кем? Через неделю-другую мы останемся с вами вдвоем. Ну, еще Степанов, Мира.. Может, несколько комитетчиков-большевиков, если комитет проголосует. Этими силами вы хотите остановить немцев? Наивно.

Почему вы смотрите на меня? Ожидаете, что скажу? Смешно. Господа... товарищи, я не фельдмаршал Кутузов. Я всего только поручик Богунович, возненавидевший войну через три месяца после того, как попал в окопы, по дурости своей, вольноопределяющимся. Если хотите знать, солдаты выбрали меня командиром за мого ненависть к войне. Я согласился, поверив в мир. А теперь я должен вести их на смерть?

Однако они действительно ожидают, что я скажу. А что сказать? Сложить с себя командование? Стать

дезертиром? Нет! Дезертиром я не стану!

«Я знаю, этого не простила бы мне и ты», - сказал он Мире, приблизившись к ней, иастороженной, почти испуганной. Вдруг захотелось взять ее за руку и повести из этой комнаты, где снова запахло кровью, подальше от линии фронта, туда, где тишина, мир, покой. А где ои, покой? «Покой нам только снится».

Сергей взял Мирину руку и, к своему собственному удивлению, сказал:

 Вчера я женился. Это — моя жена. Поздравьте нас.

Стояли сильные февральские морозы. Возможно, последние перед весной. В такой собачий холод даже в самый разгар войны фронт замирал, люди, как кроты, забивались в землянки, уходили под землю. Офицеры пили водку и резались в карты. Солдаты в своих норах, там, где были печки и дрова, досыпали те часы, что не

доспали во время боев,

Теперь было не до сна. Богуновичу не спалось и ночью, да и все в полку, видел, были возбуждены, хотя к тому, что подписание мира сорвано, относились поразному: с горечью, разочарованием, недоумением. Этих людей Богунович понимал. Возмущали его те, кто одобрял «левых» и Троцкого. «Неужели и Назар радуется?» — думал он. Но заглянуть к соседу было недосуг, да и появилась боязнь оставлять полк. А вдруг самое страшное случится, когда он будет отсутствовать?

Он ездил из батальона в батальон, ходил из роты в роту. Заставлял солдат работать — привести в порядок оружие, укрепить пулеметные гнезда, познино батарен. Обучил новых пулеметчиков и артиллеристов вместо тех, кто сам себя демобилизовал; дезертировал — слово было непопулярное, ведь, по существу, революция, Декреты о мире но земме как бы дали каждому свободу решать — оставаться в армии или ехать делить и пахать землю.

Радовало лишь одно, что было неожнданностью: училнсь солдаты новым военным специальностям охотно. Может, потому что занятня чаще проходили в блиндаже, в тепле: батальоны занимали познцин близко к ле-

су и дров хватало.

А работать на морозе солдаты не хотелн. Это удручало. Он понимал людей, потому что н сам почти со страхом думал по утрам, что придется немало часов провести под небесной крышей, под прекрасной, но очень уж настывшей голубизной; казалось, даже солне излучало не тепло, а холод.

Однако, не приложив труда, невозможно было приведения в божеский вид основательно запушение за дас с половиной месяца перемирия укрепления. А без них придется или удирать, подмазав пятки, от первой же немецкой атаки, или умирать бесславно, подставнь себя

под пули.

Что фронт в случае немецкого наступления удержать невозможно — это Богунович знал как «Отче наш». Но правы Черноземов, Скулонь, да и свои — Пастушенко, Степанов: кайзеровцам нужно показать, что русские не утратил способности защищать свою родниу, что поход немцев в глубину русских земель, на Петроград, на Москву, не будет триумфальным, за каждую версту новой территорни им придется дорого платить.

Только в таком случае могут протрезветь немецкие

солдаты. Только в таком случае!

Он мысленно спорыл с 'самим собой, с правительством, с Рудковским, с Бульбой, с унтерами, с солдатами, уклонявшимися от работ, с женой, пытавшейся дожазывать, то наступать немым не могут, ибо солдаты, познавшие, что такое мир, прошедшие через братание с русскими солдатами, набравшинеся революционного духа, при первом приказе о наступлении повернут шты ки прогив своих генералов, офщеров. Он хотел верить в это, по не мог. И Пастушенко не верил. Степанов гото был поверить им он и с полковником лучше звали

механизмы военной машины, особенно немецкой. «Заесть» эти механизмы может только в одном случае: если немцы встретят спортотвление. Первые же удары будут нанесены по всем правилам прусской военной стратетии и тактики — на уничтожение остатков русской армин.

Мира тоже все эти дни была в ротах и взводах, ве-

да агитацию.

Богунович попросил ее:

 Пожалуйста, не вколачивай солдатам в головы, что немцы не могут наступать. Ты окажешь плохую услугу мне, командиру. Мы помешаем друг другу. Мира растерялась:

— Так о чем же мне говорить?

— Так о чем? Мне очень понравились слова Скулоня или Черноземова, не помню, кто из них сказал, да это и не имеет значения. Помнищь, они сказали. Ленни учит, что теперь мы все стали оборонцами. Мы обязаны оборонять Отечество! Хорошо, если бы ты нашла в газетах ленииское выступление. Я хотел бы почитать сам, собственными глазами. Теперь это очень важно, пойми! Для меня. Для солдати. Для всех нас.

Под вечер Богунович зашел в штаб — узнать о результатах поездки Пастушенко на армейские склады.
Надо было послать интендантов? Боже милостивый!
Какие там интенданты?! Неграмотные ефрейторы!
Из этой службы не осталось ни одного офицера. Поэтому
он вынужден был послать на склады начальника штаба. Порадовался, что тому удалось выбить немного
патронов, снарядов и овса. Овес не только фураж —
солдаты научились обдирать его в ступах и варить кашу. Голод всему научит.

Черноземову он охотно рассказал о своих делах по телефону, по существу, докладывал, будто кузнец был его начальником; у них даже выработался особый код на случай, если бы немецкие разведчики подключились.

к проводу.

За правый фланг, где соседом был Петроградский полк, Богунович не волновался: эти будут стоять насмерть. Тревожил Бульба. Дважды посылал к нему вестового. Назар отвечал письменно: «Сережа! Мир бардак! Плюнь на все. Пошли они...»

Явно был пьян. Нужно съездить. Обязательно съез-

Богунович ругал штабы дивизии и армии, не давав-

шие абсолютно никаких свелений ни о состоянии обороны соседних участков, ни о противнике, Хорошо, что ребята Рудковского еще раньше сходили в немецкий тыл и кое-что принесли. Известня мало утешали, но, по крайней мере, не чувствуещь себя слепым и глухим. Во всяком случае, он, командир, знает, сколько батарей может ударить по его полку. Другне при такой раздаженности развелки и этого, наверное, не знают.

Шестнадцатого февраля мороз ослаб, небо нахмурилось. Порхал снежок. Ночью Богуновнчу пришла мысль сменнть познцию батарен, подтянуть пушки ближе к передовой, чтобы в случае немецкой атакн они могли бить картечью.

Батарейцам затея командира не понравилась: нужно было вылезать из обжитых землянок на голое место. где, пока не построят укрытия, даже не погреешься, Батарейцы тихо, без шума, без бунта, отказались неполнить приказ. Пришлось искать Степанова, чтобы получнть решение полкового комнтета. Хорошо еще, что Степанов все его меры по обороне участка полка считает правильными. Но не во вред ли делу подобная демократня в такое время? Сказал об этом Степанову. Пастушенко.

Полковник промолчал. Степанов же ответил как бы с сожалением.

 Ох, налетншь ты, Сергей Валентинович, на солдатскую пулю. Не все в революции умные, не всем сразу дано сообразить, что ты им же добра желаешь.

Впрочем, настроение у Богуновича испортилось не

из-за ущемления его командирской власти.

Сергея радовало, что, несмотря на возможность возобновления военных действий, самодемобилизации было на удивление мало, дезертировали единицы, меньше, чем во время перемирня. Хотелось понять прични этого явлення. Остались самые сознательные солдаты, понимающие свою ответственность так же, как понимают он, Пастушенко, Степанов, комнтетчики-большевикн? Или, может, солдат сдерживает его давешияя расправа над дезертнром Меженем? Вспоминать Меженя было неприятно, но Богунович убеждал себя, что в любой армин в неключительных случаях может возникнуть ситуация, требующая и такой суровой меры, Больше волновало другое: как легко он избавился от мук совести — человека ведь убил, не зайца! Очерствел,

значит, и он. А это пугало.

И вдруг — как обухом по голове известие: среди бела дия дезертировал почти весь гаубичный взвод. Это было тем более непонятию, что со старой позиции он сиял, перебросил вперед пушки, а гаубицы оставались там же, у теллых землянок.

намже, у теплых землянок.
Неприятное известие это принес командир орудия унтер Ромашов, член батарейного комитета. Богунович, наверное, сильно побледнел, потому что Пастушенко

всполошился:

Не нужно, Сергей Валентинович, прошу вас.

Полковник, наверное, думал, что он бросится за батарейцами так же, как за Меженем.

Нет, броситься во второй раз он не мог, не было сил. Пришло изнеможение, появилось очень опасное чувство безысходности, беспросветности. А что, если вот так же сиимутся с передовой все роты, батареи, батальоны?

Ромашова зло распекал Степанов: как он, большевик, не заметил сговора, не предупредил такого массо-

вого дезертирства?!

Каплей утешения было разве что одно: Степанов употребил то же слово — дезертирство, произносить которое когда-то запрещал ему, чтобы не злить солдат. Нужно было заткнуть шель. Что-что, а орудия, ког-

да понадобятся, должны быть на месте все — пушки, гаубицы. Как и пулеметы. Но кем заткнуть? Где те люди, которых можно за день, за неделю научить стрелять из гаубицы? Пулеметчиков обучить проще.

Но, как говорят, беда не ходит одна. Когда Богунович не очень охотно и без ясной цели сображся схать на батарею (Пастушенко тут же высказал желание посхать с ним), пришел телеграфист и с ленты испуганным голосом прочитат телеграмму из штаба формта:

«Немецкое командование заявило, что оно возобновляет военные действия восемнадцатого в двенадцать часов дня. Обеспечьте эвакуацию материальных ценностей армии, артиллерии и арсенала — в первую очередь».

У Богуновича заняло дыхание, ослабли ноги, Нет, он не испутался. Он, может, единственный, кто ни на миг не сомневался в том, что немцы пойдут в наступление, и готовился к этому яктивно, деятельно. Но все же телеграмма его ощеломила. Прежде всего — точно названным сроком, затем - указанием штаба. Ошеломление перешло в возмущение, и он при телеграфисте, не стесияясь самых крепких слов, выплесиул свои чувства:

- Сволочи! По условиям перемирия они должны были заявить об этом за неделю. А наши... тупоголовые идиоты! Я без вас знаю, что при отступлении нужно вывезти в первую очередь. Вы скажите, что нам делать здесь, на линии фроита. Что нам делать? — крик-нул ои, остановившись перед Пастушенко.

Старый полковинк, может быть, впервые в жизни не ответил с военной точностью и интеллигентской деликатностью, а только пожал плечами; он сам не представлял, что можно предпринять в такой ситуации, как понимать телеграмму: обороняться? отступать?

Степанов тоже инчего не сказал, но сильно закашлялся. Отвериувшись в угол, сплюнул в скомманный

платок, подошел к телефонам н начал крутить ручку аппарата связи с Пролетарским полком. Там трубку взял Скулонь. Степанов спросил без приветствия, без обычных всту-

пительных слов:

Телеграмму получили?

 Да, — ответил Скулонь громко, чтобы перекричать шумы.

— Что будете делать?

 Петроградский пролетарский полк будет стоять насмерть, - отчетливо, словно диктуя, проговорил латыш.

Степанов прикрыл ладонью трубку и сообщил, пожа-

луй, с радостью:

 Они будут стоять... — только «насмерть» опустил, посчитал лишним.

Эта спокойная радость чахоточного председателя комитета, радость от того, что соседи остаются верными слову, поразила Богуновича. Ему стало стыдио за свою несдержанность. Раскричался, как истеричная барышия.

Мы хотим встретиться, — кричал между тем в трубку Степанов и, выслушав ответ, сообщил: — Чер-

иоземов и Скулонь приедут к нам вечером.

Но раньше, чем приехали пролетарцы, появился Бульба-Любецкий. На подпитии. Веселый, лихой, как казацкий агаман. Шапка набекрень, бекеша нараспашку. Но Богунович, лучше других знавший Назара, сразу отметил, что все это показное, в действительности же он не только растерян, но, пожалуй, и испуган, хотя вся жизнь его подтверждала, что человек этот никогда ничего не боялся. Ни бога, ни черта, ни властей, ни немцев.

Бульба спросил с порога, не поздоровавшись: - Слышали? Они хотят укусить нас за ж... Тевтон-

ские собаки! Кайзеровские холуи!

Пастушенко без слов взял со стола телеграфиую ленту.

Они не укусить хотят — залущить.

 Неужели они думают, что мы вот так возьмем п подставим им шею? — спросил Богунович. Бульба удивился его спокойствию.

— Что ты собираещься делать?

Воевать, — так же спокойно ответил Богунович.

 С кем? — закричал Бульба. — Сколько у тебя штыков?

 Пятьсот четырнадцать, — ответил Пастушенко; еще вчера начштаба потребовал от батальонных точные списки личного состава.

 Откуда? Где вы их взяли? — не поверил Бульба. Немного меньше, — уточнил Богунович, имея в виду дезертирство гаубичного взвода. - Но у нас есть хороший резерв — партизанский отряд Рудковского.

 Ну, ты просто Давыдов! — с долей иронии высказал свой восторг Бульба, но тут же снова как бы усомнился: - Чем вы держите эту крестьянскую стихию? У меня... хорошо, если наберется сотня. Полк! хмыкнул презрительно. — Революция всех демобилизовала. И нельзя винить их! — и тут же повторил озабоченно и угрюмо: — С кем воевать, Сергей? Дорогой мой Лавыдов!

Швырнул папаху на стол, тяжело плюхнулся на твер-

дый стул.

Богунович слушал забористую ругань друга, морщился. Пастушенко - тоже. И, безусловно, не потому, что у них обоих такие уж нежные уши, просто оба почувствовали, что человек выплескивает свое отчаянье, даже, пожалуй, страх.

Когда Бульба исчернал запас бранных слов, Сергей сказал:

— Не обидишься, если я тебе кое-что предложу?

 Давай! Я знаю — это приговор великому Бульбе. Но я не дамочка. Я не обиделся, когда меня присудили к смертной казни. От любого приговора я становлюсь только злее.

 В таком случае мне лучше помолчать. Злость твоя нам нн к чему, особенно теперь.

Не ломайся, как салонная барышня. Начал — говори.

Но Богунович еще некоторое время раздумывал. Потом подошел к печке, прислонился спиной к горячему кафелю и решительно, как старший по званию, сказал: — Поставь надежный взвод на большаке, у Былинки. Задача: продержаться часа два, не дать немпам зайти в тыл моего третьего батальона. А сам... Сам беря батарейцев, подпрягай орудия и давай ко мне., коман-

диром объединенной батарен. Бульба не повернулся к Богуновичу, не удивился, только наклонился к столу, будто спрятал глаза от внимательного взгляда Пастушенко, сидевшего напрогив.

Спроснл глухо:
— А как же позиция полка?

— За твоим полком что? Пуща. В пуще почти нет дорог. Их перекроет Рудковский со своим отрядов. А тут — железная дорога, в десяти километрах, на станции, — армейские склады. Нужно думать не только с обственных позициях

Тогда Бульба круто, вместе со стулом, повернулся к своему будущему командиру и сказал, немного, правда,

паясничая, но явно с восхищением и согласием:

— Нет! Ты — не Давыдов. Ты — Кутузов. Стратет! А — дерьмо... А еще хогел выторговать у Сашки министерский портфель. Миннетр, такую твою! — и рассмеялся; было в этом смехе презрение к себе, было и успокоение душевное, радость, что нашелся какой-то выход.

За поздним солдатским обедом, с рюмкой водки, привезенной Назаром, провели что-то вроде военного совета. Присутствовали командиры батальонов, некоторые члены комитета. Согласие Бульбы перейти в его полк с орудями и командювать батареей успокоило Богуновича. Остаток дия он прожил, прокомандовал так, словно получил значительное подкрепление.

Приехал домой поздно вечером и... очень встревожился: не было Миры. Его появление без жены, в свою очередь, встревожило Альжбету н Юстину: где Мира?

Пошел на станцию, позвонил в штаб. Ответил дежурный член комнтета: в связи с заявлением немцев решнли, что у аппаратов ночью должен дежурить кто-то ответственный и осведомленный. Хотелось, попросить Пастушенко: может, он что-нибудь знает? Постесиялся, Раньше, когда Мира задерживалась в батальонах, он ме поднимал такой тревоги. Страх охватывал его только тогда, когда она шла к немцам. А что, если спова па шла к ний? Нет-нет, это безрассудство. В самые лучшие времена перемирия она ходила туда только с разрешения комитета.

Однако тревога его росла и порождала в воображе-

нии самые страшные картины.

Возбуждение квартиранта заметил даже флегматичный Баранскае, спользовавший приход командира на станиию, чтобы посоветоваться, что делать с армейским имуществом, накопившимся в станиционном пактаузе. Имущество это было адресовано частям, давно переведенным на другие участки огромного фронта нли совсем расформированным. Из-за неразберихи, плохой связи, чальника станции почти никто не отвечал. А был даже такой ответ: обращайтесь в управление по учету трофеев. Кто-то, видимо, глянув на военную карту, посчитал, что станция отбита у немцев.

В пакгаузе были даже тулупы.

Богунович горько упрекнул железнодорожного службиста: солдаты мерзиут, а тулупы гниют! Завтра же отдать солдатам его полка. Да, под его ответственность!

Баранскас удивился и немного испугался: с какой решительностью молодой командир распорядился чужим имуществом. За всю свою долгую полувоенную службу на прифронтовой станции он не знал случая, чтобы даже генералы отдавали такие смелые приказы.

Баранскас не сразу сообразня, в чем дело. А Богунович просто не хотел оставить немпам даже чурки дров, застовлениях для паровозов. Чугунные печки? Разбиты Цемент? Есть даже цемент? Замочнты! Рельсы? Что можно сделать с рельсами? Ничего? Тогда угопить в реке костыли и гайки! Керосий? Раздать крестьянам!

Паи поручик! — взмолился начальник стаиции.
 Баранскас! Завтра вечером в пакгаузе должны остаться одии мыши... Вы же самн убеждены, что вагонов инкто нам не даст.

Вы жестокий человек, товарищ командир.

— Нет. Я добрый человек. Я готов сжечь... утопить в реке все, что может служить войне... врагу... А думаю я сейчас об одном: где моя жена? Я вас понимаю. Но у меня иная забота. Моя Альж-

бета сказала: умру, а в тыл не поеду.

 Что ее испугало в Поволжье? Такая душевная женщина! Да просто язык не повернется ее оскорбить. Старый, лысый железнодорожник покраснел от по-

хвалы его жене.

— Кроме того, что ее называли «пшечкой» и смеялись над ее произвением, других оскорблений, кажется, не было. Но это же мелочь. Тайны женской психологии, не так ли?

Богунович подумал о тайнах Мириной психологии. Тайны есть, но какие чудесные тайны. Однако это мало

утешило. Где она?

Разговор с Баранскасом напомнил о немецких лазутчиках. Да и свои солдаты, дезертиры. За время войны он если и не все видел, то слышал обо всяком и о самых высоких подвигах, и о самых чудовщиных, низменных преступлениях, совершавшихся солдатами и даже офицерами.

Мысль, что кто-то может учинить насилие над его женой, довела до такой душевной муки, какой он не

переживал никогда.

Не выдержал: позвонил дежурному в штаб и попросил прислать вестового с его конем. Мчаться! Одному сразу во все стороны, во все батальоны, по всем дорогам!

Но не успел приехать вестовой, как Мира появилась на станции. Ее привез Скулонь. Она, оказывается, забрела к соседям, в Пролетарский полк, и полдня изучала, как поставлена большевистская агитация у петрограциев.

Богунович представил себе молодого латыша, пожалуй, его ровесника, с красивой каштановой бородкой, и ощутил гаденькое чувство ревности. Разумом повимал, что унижает этим чувством и себя, и жену. Но одолеть его не мог. Почему этот чертов латыш не захотеж увидеться с ним, не зашел погреться, так быстро уехал назад?

Раздраженно упрекнул Миру: как можно в такое время, никого не предупредия, без сопровождения забираться бог знает куда? Она признавала себя виноватой. Но это было как соль на кровогочащую рану ревиостно Сосбенно не понравилось, как она рассказывала про Петроградский полк — возбужденно и радостие. А чем у радоваться? Чему? Что послезавтра немцы обру-

шат на нас свой огонь? Знает ли она о немецком наступлении? Знает.

— Так чему же ты радуешься? — спросил он почти ло.

 Я не радуюсь. Я горда за тех людей, Сережа, это настоящие революционеры!

— Это — мишени для немецких пушек!

Мира крикнула в отчаянии:

Сережа! Не нужно так! Не нужно так! Я прошу тебя.

Стало жаль ее. В конце концов, нельзя забывать она женщина. Да какая там женщина! Ребенок! И войну до этого видела только в минском госпитале, где работала по заданию большевитсткой организации.

Они шли домой молча.

Ревность у Сергея исчезла, но осталось чувство вны. Как он мог оскорбить Миру ревностью, подозрением? До чего же несовершенен еще человек! Темный раб предрассудков, веками унижавших его, формировавших такую же рабскую психологию.

У себя в комнате, осторожно обходя то главное, что

волновало обоих, они говорили о разных мелочах.
Сергея тревожило, что она больше не рассказывает про поход к пролегариам, — конечно, почувствовала, что разговор неприятен ему. Он выбирал подходящий момент, чтобы как-то тактично вернуть ее к тому радостному рассказу.

Пришел Баранскас.

Приказы командира об уничтожении имущества, за которое он как начальник станции отвечал, сильно взволновалиего. Ему хотелось многое выясинть. Уничтожить да, но как это делать? С какими людьми? Какие документы для совоего оправдания он получит? В собственном доме он чувствовал себя более уверенно: в случае чего поможет решительная Альжбета, да и квартирант здесь, наверное, «сбросит мупдир».

Баранскас пригласил Богуновича на свою половину. Хорошо, конечно, что Альжбета рядом, но неженское это дело — их военные заботы. Жена и дочь сидели в спальне. А они беседовали в гостиной, без чая.

На этот раз начальника станции поравило равнодушие Богуновича, буквально час назад отдававшего такие решительные приказы. Теперь он выглядел донельзи изпуренным, слушал и не слышал, отвечал невпопад и думал, пожалућ, 60 доном: делайте что хотите, голько оставьте меня в покое. Баранскас удивился, но не обиделся. Из своего нелегкого опыта он знал, как часто причиной подобной отрешенности от дел бывает не кто иной, как жена... Ах, эти женщины! И без них невозможно, и с ними нелегом.

Старик даже настроился против Миры: рано ты, милая, показываешь коготки, а главное — не ко времени выводишь такого человека из равновесия.

Богунович вернулся в свою комнату.

Мира сидела на кровати, завернувшись в одеяло.

Снова перемерзла? — сказал Сергей с упреком. —

Смотри, болеть больше не дам! Некогда!

Она тяхонько засмеялась. Смех ее растопил последние льдинки ревности, обиды, элости на нее за бедумный поступок. Хотя почему, собственно говоря, бездумный? Видимо, у нее была душевная потребность сходить к пегроградцам.

— Я вскипячу чай.

Спасибо. Не хочу. Меня хорошо накормили.

Снова шевельнулось в нем недоброе, он хмыкнул:

Хорошо? Они такие богачи?
Сережа! Я не панского рода. Гречневая каша с

постным маслом для меня всегда была лаком ством. Как она умеет успоканвать! Самыми обычными словами.

вами. Вогунович присел к столу, достал бумагу, заострил перочинным ножом цветные карандаши. Хотелось перенести на бумагу то, что сложилось за тяжелый день в голове, — схему боя и вывода людей из-под огня. В необходимости отхода после непродолжительного сражения сомнений не было. Но бой должен быть такой, чтобы немцы запомнили его. И главие — чтобы отступление не превратилось в паническое бегство сотен людей. Надо отступить по-кутуовски, чтобы в самом отступлении заключалась победа. Наименьшие потери — вот их победа в такой ситуации. А это в значительной степени зависит от его комалидирского умения.

Как никогда раньше, Богунович ощутил свою особую ответственность за жизнь каждого человека. Это помогло ему сосредоточиться и начать составлять диспозицию.

Почувствовал на себе пристальный Мирин взгляд, Но, странно, взгляд ее, влюбленный, умиленный, не мешал, наоборот, успоканвал, рождал уверенность, что полк сможет хорошо огрызнуться и без паники отступить. Но вдруг Мира тихонько позвала его:

— Сер-режа! — Аю?

— Ты не боншься?

- Koro? — Их.

- Немцев? Милая моя, я солдаг, я более трех лет на фронте.

Но вдруг будто что-то ударило ему в затылок. Вмиг вышибло вои все схемы, все расчеты. Он вскочил, ступил к кровати. И по глазам, черным, блестящим, болсе глубоким, чем обычно, увидел, что догадка его верна.

- Ты боншься? Боюсь, — тихо призналась она, но тут же начала оправдываться: - Боюсь. Но не за себя, Не за себя,

Сережа. За него.

- За кого? - удивился он, что она сказала «за него», а не «за тебя».

— За иего... за твоего сына...

Какой-то миг Сергей стоял ошеломленный. Потом упал перед кроватью на колеин, уткнулся лицом Мире в живот, булто хотел и через одеяло услышать в ней новую жизиь.

- Мира! Ма femme aimée! - Не впервые самые нежные слова он произносил по-французски. — Моя дорогая жена, — он повторил те же слова по-белорусски.

от чего онн приобрели особый смысл.

Она положила руку ему на голову, погладила волосы, он взял ее руки, поцеловал одиу, другую... Мира! Любимая моя! Не бойся. Завтра ты по-

едешь в Минск. К монм родителям. Илн к своим. Как хочешь...

Тогда она, пожалуй, грубо отняла руки и сказала

жестко, со звоном в голосе:

- Боже! Какие вы слюитян, баре! Как легко раскисаете. Никуда я не поеду! Я - солдат революции.

### Глава третья

## Тревожные будни

- 1

После обеда Владимир Ильнч задержался в своей квартире немного отдохнуть. Этого требовали от лест Надежда Константиновна и Мария Ильинична. Если у кого-то из них было время, его буквально караулили. Он иронизировал над их настойчивостью, щутил.

Что ж, посидим под домашиим арестом. Но я на

вас пожалуюсь Совиаркому, имейте в виду.

В тот день у жены и сестры были неотложные дела: у Марин Ильиничим — в редакции «Правды», у Надежды Коистантиновны — в Наркомате просвещения. Но он пообещал им полчаса отдохнуть. Когда он обещал серьезию, женщимы верили ему.

Дием Владимир Ильнч инкогда не ложился, считал это обломовщиной: дневной сон расслабляет тело и мозг. А у него впереди самая напряженияя работа — заседание Совиаркома. Заседать приходится почти ежеменного в мозго в можество исогложимы, дел, тременю: накапливается можество исогложимы, дел, тре-

бующих архисрочного решения.

Он подвялся к себе в рабочий кабинет. Проходя через комнату управления делами, увидел секретаря Совнаркома Марию Николаевиу Скрыпивк и вспомиил о ее просьбе: она хотела посхать на Украину к родителям вместе с Медведевым, Шахраем, возвратившимися из Бреста, и Ворошиловым, которого он, Лении, командировал в Домбасс, из подмоту Ангомору-Овсеемых

Конечио, лучше ехать в неспокойное время в компании товарищей, таких рыцарей, как комиссар Петроградского ВРК Климент Ворошилов. Этот человек в свои тридцать семь лет может, как юноша, краснеть перед женщинами, что замечали сотрудинцы Совнаркома, но, если судить по его подпольной деятельности и по работе в революции, никогда не «краснел» перед врагами.

Ленин замедлил шаг у стола Горбунова:

 Николай Петрович, напишите, пожалуйста, от моего имени распоряжение начальнику Николаевского вокзала, чтобы он предоставил четырехместное купе товарищам Скрыпник, Ворошилову, Медведеву, Шахраю.

Им необходимо срочно выехать в Харьков.

В кабинете, на рабочем столе, Ленина ожидали неотложные документы; повестка дня заседания Совнаркома — больше тридцати вопросов, проекты декретов, которые еще нужно коллегиально обсудить, и декреты, рассмотренные на Совнаркоме, - эти необходимо подписать, и они станут регламентировать новую жизнь. направлять ее по социалистическому пути, перечеркивая царские законы, правила, нормы. Декреты диктатуры пролетариата!

В большинстве своем вопросы были хозяйственные, экономические - мирные. Например, объявление капиталов касс — ссудо-сберегательных, взаимопомощи, пенсионных и эмеритальных — неприкосновенными. Или ассигнование ста тысяч рублей на Северную экспедицию СНК по охране имущества РСФСР, находящегося в Архангельской губернии. Хотя вряд ли этот вопрос «мирный». Имущество нужно сберечь не только от своих воров, но и от зарубежных посягателей: на Архангельск точат зубы англичане. В случае их высадки -не дать им захватить народные ценности.

Крыленко и Подвойский весьма своевременно внесли предложение принять декрет о выплате суточных демобилизованным солдатам, временно остающимся в своих частях. Архиважно задержать во фронтовых частях людей, которые в случае немецкого наступления могли бы оказать хоть какое-то сопротивление: пусть Вильгельм и Гинденбург поймут, что наш фронт не открыт. как пообещал им Троцкий своей формулой «ни мира,

ни войны».

У Ленина тревожно сжалось сердце. Вспыхнул гнев на Троцкого. То, что он не подписал мира вопреки ясной директиве Совнаркома, похоже на гранднозную провокацию. За это наркома следовало бы отдать под суд. Если бы не позиция «левых» коммунистов и левых эсеров, поддерживающих авантюру Троцкого, Ленин потребовал бы партийного суда. Но в данной ситуации удар по Троцкому может привести к отставке наркомов-эсеров, к расколу в ЦК большевистской партии. А это нежелательно, уж больно неподходящее время, И этим пользуется Троцкий. Из Бреста возвратнлся с видом победителя. Весел. Как всегда, нисколько не со-

мневается в правильности своего решения.

Пенния возмущала такая наглая самоуверенность. Но как глава правительства он был вынужден спокойно выслушать доклад руководителя делегации. Конечно, немецкие имперналисты — разбойники! Они навязывали архитежелый мир. Однако, бесспорно, он летче того, который придется заключить, если немшы начнут военные действия. «Воевать» могут только Бухарин и его «левые» фразеры. На бумаге. В безответственных выступлениях. Республика в настоящий момент воевать не может. Безграмотные солдаты отлично понимают это, а высокообразованные ингеллигенты, называющее себя марксистами, никак не поймут. Невозможно втемящить в их слащиком мудрые головы эту простую истину...

Троцкий доказывал, что немецкий генштаб не осмелится возобновить военные действия. Наступать на республику рабочих и крестьян, которая объявила о мире и демобилнаует свою армию, — такой подлости проле-

тариат Германин никогда не допустит.

Пенни хотел верить... Ленин верил в революционность немецких рабочих. Однако революционная ситуаность немецких рабочих. Однако революционная ситуания — вещь довольно сложная, она требует сочетания
многих факторов. В Германин чего-то не хватает. Чего?
Ах, как мало времени! А так нужко проанализировать
положение в вокоющих странах. Англию и Францию
кормит богатая Америка. Выступления пролегариата в
этих странах эпизодичны и в недостаточной степени направлены против войны — еще не выветрился угарурыпатриотизма. В Германии положение ниюе. И, однако,
все наши надежды на бливкую революцию там не оправдываются. В чем причина? Раскол социал-демократии?
Зараза национал-шовинизма? Слабость интернационалистора? Троевнюе заключение Караа Либкиехта.

Ленин недавно принял Романа Аврамова, который отбывал из Петрограда в Берлин. Онн обговорили многие проблемы социал-демократического движения и отношений с Германией, поскольку Аврамов — член экономической комиссни Четверного союза. Но, может, самое главное в их беседе — его, Ленина, поручение Аврамову передать организатору группы «Спартак» Тышке: пусть немещкие товалишн и на миг не забывают, что зальиейшее укрепление Советской власти в России является делом и долгом не только русских, но и немецких ра-

бочих.

Будет огромнейшим счастьем, если генералитет кайзем в-за боязив революциюнного върмав не осменится бросить свои войска на Россию. Наступлению на востоке могли бы помещать активные действия войск Антанты на западе. Одиако такой активности нет. Наоборот, всё — от выступления Вильсоия до действий даже таких дипломатов, как Робине и Садуль, — свидетельствует: бывшие союзники России очень заинтересованы в движении нежде и восток. Жак Садуль в беседе с Лениным дипломатично дал поизть, что Нуланс и его коллеги чрезвычайно обрадовались срыву мириых переговоров. Так же, бесспорно, радуется и Клеманос.

Чертовски хочется верить, что немцы не станут на-

ступать!

Великий революционный романтик, Лении всегда

оставался самым трезвым реалистом.

отлавался самым трезвым реалистом.
Троцкий набрался наглости высказать недовольство действиями Ленина, когда тот отменил приказ Крыленко о демобилизации армин, изданный Главковерхом по телеграмме Троцкого из Бреста.

Сдерживая гиев, Владимир Ильич ответил:

Мобилизация и демобилизация армии — прерогатива правительства, а не отдельного министра, даже если он министр иностранных дел и считает себя самым мудрым в правительстве.

Гиевный ленниский сарказм, скрытый за внешней учтивостью, Троцкий давно, еще со времен эмиграции, на-

учился чутко улавливать и понимать.

Нарком вынужден был понизить голос. Однако не успоконлся. Подговорня Урвшкого сделать запрос на заседанин Совиаркома. Зацепкой послужило распоряжеие Ленина о захрытии вечерией газеты «Эхо», опубли-

ковавшей приказ Крыленко.

Ленин ответил, что планы демобилизации, как и мобильзации, даже в самой спокойной обстановке являются военной тайной. Он прочитал иславиее письмо начальника штаба армии Михаила Дмитриевича Боич-Бруевича, обращавшего внимание из недопустимость публикации даиных секретного характера.

Члены правительства согласились с Лениным. Троцкий хитро помалкивал — за него говорили другие.

Все эти дии Лении через силу разговаривал с Троц-

ким. По всем ииостранным делам он, через голову наркома, обращался к Чичерину. Георгий Васильевич активно и компетентио включился в работу наркомата,

организуя эту работу совсем по-новому.

Троцкий почувствовал неприязнь Ленина и избегал всего, даже не явился на два засседания Совиаркома. Заинмался тем, что сколачивал своих единомышленииков и подбивал «левых» крикунов. Сам он, между прочим, тоже не очень верил, что немиы не будут наступать. Более того, ему хотелось возобиовления военных действий. Тогда Ленину пришлось бы остласиться с «левыми» и начать революциониую войну. Лопнула бы его илея передышки, а заодно — и теория о возможности победы социализма первоначально в одной, отдельно взятой стране, такой мужицкой, отсталой, как Россия, Лении глубоко задумался, Нет, ие Троцкий его тре-

вожит в случае немещкого наступления. При всей своей самоуверенности он плихмиего в лужу и будет вынужден освободить пост наркома по иностраниым делам. Тревожат «левые», которые активизировались опять и с новой силой доказывают, что инжкого соглашения с с новой силой доказывают, что инжкого соглашения с

нмпериалнстами быть не может.

Ленина очень взволновало то, что, несмотря на его телеграмму, посланную утром одиннадцатого, Крыденко все-таки отдал приказ о демобильзации арми. Пришлось отменять его приказ решением Совнаркома. Действия Крыленко полтверждают мысль, что необходимо пристально следить не только за «левыми», — более

строгий контроль нужеи и за военными.

Революционная демократня — великое завоевание. однако в армин она должиа иметь определенные границы. На повестке дия сегодняшиего заседания - объявление железиых дорог на военном положении. Как пройдет его идея? Многие товарищи, с которыми Владимир Ильич успел посоветоваться перед заседанием, поддержали такую важную меру в укреплении обороны. Железиая дорога с засильем на ней викжелевцев меньшевиков, эсеров - может стать ахиллесовой пятой при обороне, а тем более - при отступлении армии. Без налаженной работы железной дороги накопленное в прифроитовой зоне военное имущество очутится у немцев. Этого допустить никак нельзя! Военное положенне. Воениая дисциплниа. Подчинение железнодорожных чиновинков командирам и солдатским Советам! Только так перед угрозой немецкого нашествия! По-видимому, этот декрет пройдет нелегко. Кто может выступить против? Урицкий? Штейнберг? Хорошо зарание знать оппонентов и их аргументы. Из тактических соображений Ленип перенее вопрос о железных дорогах из числа первых в середниу повестки дия. Вроде рядовой вопрос — рядом с ассигнованием 25 тысяч рублей Совету города Сольцы на пеотложные нужды нассления.

Мысли возвратились к Бресту, к Троцкому — и Ленин вновь почувствовал не только раздражение, но и

глубокое политическое беспокойство.

Такое состояние мешало работать.

Ленин вышел в общую комнату, чтобы в разговоре с сотрудниками Совпаркома вернуть душевное равновесие. Однако мысли о мире не оставляли. Вспомнил пункт вчерашней повестки дия заседания Совнаркома —

обратился к Горбунову:

— Николай Гегрович, передайте, пожалуйста, Чичерину: на переговорах с немецкой делеганцей об обмене гражданскими пленными ндти на любые уступки, не затративающие интересов самих интернированных. Русские люди должин вернуться в Советскую Россию! Немцев пусть возвращают всех, на ком нет вины перед Советской властью. Даже тех, что осуждены монархическими трибуналами. Опубликованием тайных договоров мы раскрыли царские секреты.

Заседание проходило легко, даже весело. У Ленина к вечеру поднялось настроение. Вспоминался прием рабочих из прифроитового Минска, давший хороший заряд оптимизма. Рабочие верили в мир, их нитересовали формы управления отнятыми у капиталистов завода-

ми - металлургическим и кожевенным.

Хорошо подействовала и беседа с Кедровым и Косушкиным, которые передали ему примерную смету и схему строительства Волховской гадроэлектростанции, разработанные отделом по демобилизации армии Наркомвоена.

Миханл Сергеевнч Кедров — врач, журналист, военный — думал о мире, об организации экономики, о работе для вчерашних солдат. Чего стоит его мысль, что в социалистическом государстве не должно быть безработных! ∢Левым⇒ бы такую заботу о мире, о людях!

Ленин шутил, и наркомы шутили, даже при обсуждении самых серьезных вопросов. Правда, оставалось некоторое беспокойство: пройдет ли дело с переводом железных дорог на военное положение. Но и тут, как

говорят, повезло.

Монсей Соломонович Урицкий не присутствовал, он замещал Дзержинского, которого Ленин заставил поехать отдохнуть на несколько дней в «Халилу», А в Петрограде было неспокойно, поступили вести о возможном выступлении немецких военнопленных. Тревожный сигнал. Пленных явно подстрекают. Ленин понимал, какая это пороховая бочка — многие тысячи немцев и австрийцев. Революция выпустила их из-под стражи, из-за колючей проволоки, немцы свободно ходят по городу, офицеры живут на квартирах.

Совнарком еще несколько дней назад принял решение об эвакуации всех пленных. Главная причина чрезвычайные трудности с хлебом. Вышло так, что русские рабочие получали меньший паек, чем немцы, потому что в отношении пленных старались выполнять международную конвенцию — пожалуй, единственный из договоров, подписанных еще царским правитель-

ством.

Эвакуация многих тысяч людей на восток, в хлебные губернии, помогла бы спасти столицу от голода.

Но Ленин думал и о другом, не менее важном, об обороне Петрограда.

Эвакуация проходила трудно. Не только из-за отсутствия вагонов, но и из-за сопротивления самих пленных. среди которых распространили провокационные слухи, будто их хотят сослать в Сибирь. Немцы-соллаты готовы были голодать вместе с русскими, но в Петрограде, вблизи от родины. А среди офицеров, как стало позже известно, работали агенты немецкой разведки,

По приказу Ленина подняли на ноги ЧК, Комитет по

борьбе с погромами, красногвардейские отряды. Дзержинский, Урицкий, Бонч-Бруевич работали день и ночь. Феликс Эдмундович прямо занемог. Пришлось принимать специальное ремение. В Совнаркоме чувствовалось отсутствие Бонч-Бруевича, но когда он являлся с докладом, Ленин снова и снова напоминал, что важнее дела, чем безопасность Петрограда, нет.

На подходе к вопросу о железных дорогах секретарь Совнаркома передала Троцкому записку, и тот поспеціно вышел. С тем, что Троцкий мог покинуть заседание в любую минуту, Ленин свыкся и на его уход не обравнимания. Троцкий смеялся над постановлением, принятым, кстати, единогласно, - о штрафе в десять рублей за опоздание на заседание или за отсутствие на нем, и штрафа не платил; работники Управления делами СНК могли напомнить о штрафе любому наркому, а Троцкого не трогали — опасалнсь его сарказма, подчас доволью грубого.

Железные дороги были объявлены на воеином положенин. Члены правительства, даже левые эсеры, согла-

сились с такой мерой.

Была полночь.

Лении оставался в кабинете. В гишине читал франиуэские и английские газеты, поступавшие из Стокгольма с иедельным опозданием. Только в это время и можно почитать, дием лишь просмотрел заголовки да отметил карандашом наиболее важное из напечатаниюто.

У англичан, как и у немиев, чувствуется усиленная военияя цензура, у французов — посвободнее, их газеты пишут и об ангивоенных выступлениях. Бывают такие. Но пока что больше экономических стачек. Западный рабочий хочет есть хлеб с маслом даже в войну. Одиим словом, как и прежде, ии одно сообщение не говорило об-инзком революционном взрыве.

Неужели «левые» ие читают французских газет? На что они надеются, призывая к революционной войне? Как это опасио, когда люди придерживаются только догм, лозунгов и не желают видеть того, что происходит вокруг, нгиорируют живую практику, те конкретиме обстоятельства, которыми обусловлено развитие революции.

Теперь помочь пролегарским революционерам на западе, национально-осоободительному движению на востоке может лишь Российская Республика Советов, ее укрепление, ее успеки в организации экономики на абсолютно новой основе. Кажется, как просто! И, оказывается, очень трудно понять эту простую истину иекоторым людям;

Оппортунизм, любой — «левый» ли, правый, словно тяжелые гири. Неужели к Бухарину, к Урицкому, Ломову эти гири прикованы так крепко, что их не-

возможно сшнбнть?

Законы борьбы нередко объединяют оппортуннстов всем мастей. Троцкий, заивмающий будто бы правую позицию, готовый пойти на поклон к англо-амернканским имперналистам, отдать им Владивосток, Мурманск, в вопросе войны и мира тесно смыкается с «левыми». Закономерное явление! Правые сползают влево, девые», словно маятник, качаются во все стороны. Оказалось возможным с помощью Троцкого сорвать мирные переговоры — пошли на сговор с Троцким. Даже не сговор — заговор.

Ленин оторвался от газет, задумался. Ему не хотелось бы пользоваться таким словом, как заговор, однако иного нет для определения авантюры в Бресте.

Неожиданно в кабинет вошел Троцкий — никогда не являлся так поздно. Вид у него был как будто растерянный. Таким, пожалуй, Троцкого не виделя никогда он не терялся ни в какой ситуации. И Ленин понял, что случилось что-то чрезвычайное. Сжалось сердие: война!

 Прошу извинить, Владимир Ильич, — произнее Троцкий. — Я отлучался в наркомат. Вызывали. Гаст грамма от генерала Самойло, который находится в Бресте... остался, чтобы ликвидировать дела делегации, рассчитаться с немцами.

Ленин не захотел, чтобы телеграмму ему читал Троц-

кий, — решительно протянул руку.

«Сегодня в 19 часов 30 минут от генерала Гофмана мне официально заявлено, что 18 февраля в 12 часов заканчивается заключенное Российской Республикой пе-

ремирие и начинается снова состояние войны».

Кровь ударила в голову. Владимир Ильыч чуть было не скомкал бумагу, пальыш сжались. Олнаке спохватил-си. Его положение обязывает быть слержанным. Достал из кармашка жинетки часы. Отметил, что Троцкий пробыл в наркомате более двух часов. И не позвонил. Чем он там занимался, получив такую архиерочную телеграмму? Связывался с немцами? Проверял?

Успокоенный сдержанностью Ленина, который ни единым движением не выдал своего душевного состояния, Троцкий плюхнулся в кресло у стола и с присущей

ему самоуверенностью сказал:

— Думаю, это провокация. Толстяк Самойло — царский выкормыш. Контрразведчик. Шпион. Неизвестно только, чей теперь. В Бресте он снохался с Гофмаюм. Прогуливался с графом Черниным. Я не удивлюсь, если

он останется у немцев, учинив нам провокацию. Ленин не знал Самойло лично, но помнил, какую характеристику давали генералу и Крыленко, и братья

Бонч-Бруевичи.

В другое время Ленин, наверное, возмутился бы таким шельмованием человека, военного специалиста. Но

теперь он не стал вникать в поклеп Троцкого на Самойло — не об этом думал.

Ленин знал: все в телеграмме правда, и уже прикидывал, что надлежит сделать, чтобы защищаться от

этой зловещей правлы.

 Допускаю нной вариант — телеграмма не от Самойло. Я пытался связаться с ним — немцы не дали связи. Возможно, Гофман решил нас припугнуть, чтобы вынудить принять позорный мир. Но мы не из боязливых. Пусть попробует Гофмаи наступать... Поглядим, что из этого выйдет. Немецкий рабочий класс...

«Какая демагогия!» — Ленин поморщился. Вышел из-за стола, прошелся к дверн и оттуда сказал Троцкому решительно, зло:

 Довольно революционных фраз! Мы их сказали больше, чем надо.

Человек, не признававший не только авторитета Ленина, но и всей партин, смутился - почувствовал в го-

лосе Ленина иегодование. Немцы начнут наступление! В этом нет сомнений. Немецкий рабочий класс нас не спасет. Действовать нужно самим. Заключение мира! — Владимир Ильич остановился перед Троцким и сказал тоном командира на поле боя: — Сейчас же телеграфируйте Кюльману наш протест. По условням перемирия они должны объявить о возобновлении войны за неделю. А не за сутки. Из семи дней немцы украли у нас пять. Это банлитский прием. Однако мы вынуждены уступить разбойникам. Передайте, что мы принимаем брестские условня мира!..

Без решення ЦК? — осторожно, тая усмешку.

спросил Троцкий.

Ленин сиова взглянул на часы н тяжело вздохнул: созвать сейчас ЦК нелегко. Да, пожалуй, и не нужно поднимешь людей с постелей, «левые» явятся раздраженными, потребуют объясиения обстановки, к телеграмме могут отнестись так же, как Троцкий: липа, мол.

Владимир Ильич вдруг взял стул, пододвинул его ближе к наркому иностранных дел и еще раз попытался поговорить с той товарищеской доверительностью, с какой беседовал с этим человеком перед его последней поездкой в Брест.

 Я прошу вас поиять. Играть в войну и мир мы дальше не можем. Мы ставим на карту не что-нибудь революцию, Советскую власть. Партия, пролетариат не

простят нам этого.

— У партии насчет мира разные мнения, Владимир

Ильич, — холодно ответил Троцкий.

Случалось, на словах Троцкий был искренним, умел и любил порассуждать, поспорить. Теперь же своим ответом он дал поять, что ленинской искренности не принимает, что у него есть свое определенное мнение, которого он один на один даже не желает высказывать.

Разговора по душам не получилось. Выяснив некоторые дипломатические детали, Владимир Ильич поспешил проститься с ночным посетителем.

Троцкий поехал спать.

Лении пошел в телеграфную, чтобы связаться с Могольном, со штабом Главнокомандующего: передать телеграмму Самойло, узнать, как ведут себя неиды на линии фронта, посоветовать повысить бдительность на случай неожиданной атаки — теперь от кайзеровцев ожидай любой провокации, наступление они могут начать раньше, чем объявили. Пусть армия будет готова к наступлению протпаника!

2

Еще до завтрака Ленин побивал у Свердлова. Председателя ЦИК завлаение Гофмана встревожило так же, как и Председателя Совнаркома. Однако горячий и одновременно спокойный, когда нужно, до того спокойный, чот вичем не пробиваемое хладнокровие его на заседаниях ЦИК иногда доводило меньшевиков и эсеров до приступов бешенства, Яков Михайлович рассудил, что требовать созыва Центрального Комитета немедленно, угром, не стоит. Пусть каждый на уленов получит информацию по своим каналам и «переварит» ее. Днем наверное, будет больше кености.

Пока что ее так же мало у нас с вами, Владимир

Ильич, как и у наших оппонентов.

— Но я боюсь, что Троцкий с его настроениями будет не прояснять, а темнить. При своей эмергии и влиятельности пачет «нажимать» на Иоффе, на Урицкого... Да и на Бухарина, опъяненного своей теорией «перманентиой крестъянской войны», которая не что иное, как утония, абсурд.

 Нам тоже полезно посоветоваться и с нашими единомышленниками, и с нашими оппонентами. Я чувствую, предстоит нелегкий бой. К нему нужио подготовиться. Поручите мне, Владимир Ильич, переговорить с товарищами.

Ленин согласился.

Начинался обычный рабочий день с нескончаемым множеством дел, посетителей, бумаг. Но день этот отличался от других тем, что любой вопрос Ленин связывас возможным немецким наступлением и решал с учетом такой чрезвычайно опасной для Советской Республики ситуации.

Мария Николаевна Скрыпник не смогла поехать вместе с Ворошиловым. А поехать ей нужно — отдохнуть, полечиться. Ленин из разговора с Бонч-Бруевичем выяснил, что Скрыпник хотела бы лечиться не в Харь-

кове — в Киеве.

Владимир Ильич даже эту поездку маленькой худенькой женщины связал с событием, от которого зависела судьба революции. Тут же пригласил Марию Николаевиу к себе в кабинет.

— Вы хотите поехать в Киев?

— Да, Владимир Ильич. Мне кажется, нигде я так не отдохну. Вы не представляете, как я люблю Киев! Ленин внимательно посмотрел на женшину.

- Мне неприятно вам говорить, но может случиться, что господин Винниченко, радовцы помогут немцам выбить из Киева советские части. Мир не подписан, немцы заявили о возобновлении войны. С Радой у них договор...
  - Мне нужно остаться? спросила Мария Нико-
- лаевна.
   Нет-нет. Вы обязательно должны поехать. Я про-

сто хотел предупредить.
За время совместной работы Скрыпник хорошо узнала Владимира Ильича, умела понимать не только любую высказанную им мысль, но и «читать» невысказанное

Тем более мне иужно ехать в Киев.

— Тем более?

В подполье — лучший отдых, Владимир Ильич.
 Лении откинулся на спинку стула и рассмеялся.

— Хорошо вы сказали: в подполье — лучший отдых. В таком случае вот вам большевистский наказ: если придется снова очутиться в подполье, — борьба, безжалостная борьба против оккупантов! Передайте это кневским товарищам. У кайверовцев и их прихлебателёй не должко быть ин одного спокойного дия. Нужно

поднять украинских рабочих, крестьян на партизанскую войну против империалистических грабителей. Народ подинмется. Такой будет наша революционная война.

— Я принимаю это, Владимир Ильич, как ваше по-

ручение... партийное поручение...

- Нет-нет! Вы едете отдыхать, лечиться. Я не имею права давать вам поручения. Но я прошу вас помнить это. Я налеюсь на вас.

Я не пожалею жизии...

Лении укоризиенио покачал головой:

 Не иужно так, Мария Николаевиа, Жизнью иужно дорожить. И здоровье беречь, Жизнь, здоровье большевиков — опужие революции.

Я просто хотела сказать, что обязательно поеду

в Киев. В любом случае. Прекрасно, — одобрил Ленин. — Мы дадим вам

открытое письмо СНК, чтобы вам повсеместно оказывали содействие. Все советские органы, все военные. Скажите Николаю Петровичу, чтобы подготовил такое письмо.

(Скрыпник выполнила данное Ленину обещание -во время немецкой оккупации она работала в кневском

полполье.)

Одновременно Лении думал о большой стратегии будущей обороны. Против немецкого вторжения на Украниу нужно иметь крепкий заслон, который прикрывал бы Одессу, Крым, Чериоморский флот, Донбасс.

Идея такого заслона возникла раньше - в ответ на провокации бывшего союзника — королевской Румынии. стремившейся уничтожить революционные отрялы в Бессарабии. Но теперь, когда появилась угроза немецкого нашествия, сильный советский кулак на юге приобрел совсем иное стратегическое значение.

Решение нельзя откладывать. Посоветовавшись со Сталиным и Подвойским, Лении тут же, в их присут-

ствии, продиктовал телеграмму:

 Румчерод \*, Юдовскому... Одесса, главнокомандующему Муравьеву, Румынской верховной коллегии, народному секретариату Украинской республики, Анто-HORV.

Ввиду серьезности положения на Русско-Румынском фроите и необходимости экстренной поддержки револю-

307

Румчерод — Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесской области. 20\*

ционных отрядов в Бессарабии главиокомандующий Муравьев и его северная армия причисляются в распоряжение Румынской верховной коллегии. Мы ни на минуту не сомневаемся, что доблестные герои освобожления Киева не замедлят исполнить свой революционный долг.

#### Председатель Совиаркома Лении.

Вечером семиалцатого февраля собрался Центральный Комитет. Бухарии и его единомышленинки перед началом заседания держались настороженно. Они даже сели все вместе, как бы защищая друг друга. Возможно, боялись, что Леиин, располагающий большей информацией, принудит их прикрываться ненадежным зонтом все тех же фраз, занимать оборону. Они же настолько были уверены в своей непогрешимости, что считали оборону позором, им хотелось наступать в любой баталии, ибо только себя они считали настоящими революционерами.

Лении пришел задумчивый, поздоровался сдержанию, уходил от всяческих посторониих разговоров, что для него было нехарактерно; обычно его хватало на все: на серьезиый ответ — одному, остроумно-шутливый — другому. Очень может быть, что эта глубокая задумчивость Владимира Ильича и насторожила «левых»: значит, ситуация сложнее, чем они представляют.

Но «левых» сбивал с толку Троцкий. Он был весел,

привычно развязен, держался фамильярно.

Если судить по Троцкому, то инчего особенного не случилось, уж кто-кто, а он всегда обо всем узнавал первым, тем более — о международных делах, в конце концов, это его служебный долг. Конечно, Бухарину, редактору «Правды», информации поступает не меньше, но, как говорят, не из первых рук. Почему же так задумчив Лении?

Бухарин, пользуясь отсутствием Елены Дмитриевны Стасовой, следившей за порядком проведения заседаний, пытался захватить председательское место.

Свердлов с деликатной настойчивостью пресек его

узурпаторство: - Николай Иванович, насколько я помию, вы председательствовали на прошлом заседании? Кажется, моя

очередь? Не так ли? Молчанием члены ЦК подтвердили, что Свердлов прав: порядок есть порядок.

— Что ж, начием работу, — сказал Яков Михайлович. — Предупреждаю, на длиниую дискуссию времени нет. Дискуссий мы провелн больше, чем надо. Надлежит принять конкретное решение по важнейшему вопросу: мыр или война?

Бухарин укоризненно покачал головой.

Ленин попросил слова. Но Троцкий бесцеремонно опередил его:

— Я хоу сделать внеочередное сообщение, чтобы членам ЦК было ясио. Я по-прежнему считаю прово-кацией со стороны Самойло или Гофмапа заявление о возобновления военных действий. Я еще вчера радноровал немецкому правительству, штабу Гофмана с просьбой разъяснить недоразумение. Ответа нет. Телеграфной свезян не дяют ин с Брестом, ни с Берлином.

— Этого вам мало? — спросил Ленин н обратился к членам ЦК: — Я ин на йоту не сомневаюсь, что завтра к членым начнут наступление. Не нужно нас убаюкнать, товарищ Троцкий. Беспечность может очень дорого обойтись.

У страха глаза велики, — бросил Урицкий.

Ленин не ответил на этот бестактный выпад: «левые» нередко вели себя как гимназисты на классной сходке.

Он продолжал:

— Яков Михайлович правильно сказал: слов было достатогоно, самъх громких фраз. А с фактам и наши молодме товарищи не хотели считаться. Факты же — вот они: прекращение немцами всяких сношений и явиая активизация их частей на линии форонта. Троцкий старается нас усыпить. Нет, товарищи! Теперь мы не можем не считаться с фактами. Скажем прямо: европейскар революция, вопреки йашему желанию, посмела запоздать, а немецкий империализм, опять же вопреки нашему желанино, посмела наступать.

Еще не посмел, — сказал Троцкий.

— Если наступление начиется, мы очутимся перед катастрофой. Время революционных фраз прошло. Наступило время действовать. Пойдемте к рабочим, к крестяяма, от них усилиим один ответ: мы не можем вести войну ни в коем случае, у нас нет армин, нет физических спл. Массим пойнут нас и оправдают подписание семого песчастного мира...

«Левые» возмущенно зашевелнлись, но смолчали уважали «Старика» при всем своем несогласни с ним: Ленин есть Ленин

Ленин есть Ленин

 Товарищи, не подписать мир — значит поддаться на провокацию русской буржуазии, которая ждет наступления немцев, которая надеется с помощью неменких штыков свергиуть Советскую власть. Если мы сегодия не обратимся к немцам с нашим согласием принять брестские условия и тем самым не предотвратим широкое немецкое наступление, мы будем вынуждены, я не сомиеваюсь в этом, в ближайшие дии прииять более тяжелые условия, которые нам продиктуют. Если только мы не хотим отдать революцию на слом. Нужно сегодня же, безотлагательно, не тратя времени на лискуссии, обратиться к правительству империалистической Германии с нашим согласием вступить в новые переговоры для полписания мира. Иного выхода у нас нет.

За Лениным выступил Тронкий. С ненужным в такой узкой аудитории пафосом и обычной самоуверенностью он отвергал возможность немецкого наступ-

ления.

 В Германии прекращение войны было встречено с радостью. Я верю, что наступление вызовет серьезный взрыв немецкого продетариата. Поэтому совершение догично нам подождать, какой эффект произведет наступление, если оно вообще состоится. Я все еще сомиеваюсь в его возможности, думаю, Гофман рассчитывает на психологический эффект. Урицкий правильно определил состояние некоторых товарищей; у страха глаза велики. Революционеры не должны испытывать страха ни перед какими испытаниями.

«Какая демагогия», — подумал Владимир Ильич.

 Наступление? — подиялся Бухарин. — Хорошо. пусть будет наступление. Массы — и у нас. и в Гермаини - глубже поймут сущность империализма. Мириыми переговорами мы многих сбили с толку. Массы должны переварить ситуацию. Подписание мира сейчас, до немецкого наступления, только внесет сумятицу в наши

Бухарии говорил более осторожно, чем обычно, как

бы с оглядкой, без пафоса и громких фраз.

Лении сразу отметил, что он вдруг слез со своего конька — ин слова о том, чтобы в ответ на неменкое наступление тут же подиять на «революционную войиу» крестьянство. Лидер «левых» старался отвлечь винмание от практического решения теоретическими рассуждениями.

Бухарии сказал:

 Согласие на мир при данных условиях является капитуляцией передового отряда международного пролетариата перед международной буржуазией.

Ленин выслушал Бухарина до конца, но тут же взял

слово повторно.

 Давайте внесем ясность, товарищи. Первая неточность в выступлении Бухарина: немецкая буржуазия в данных условиях не есть «международная», потому что англо-французские капиталисты приветствуют наш отказ подписать мир. Это мы хорошо знаем. Теперь о капитуляции. Капитуляция, безусловно, вещь позорная. Однако общепризнанная истина эта не определяет каждого отдельного положения, ведь капитуляцией можно назвать уклонение от боя в явно невыгодных условиях, а такая капитуляция — обязанность серьезного революционера. Мы не можем бросаться в бой, заранее зная, что силы противника значительно... непомерно превышают наши. И последнее... Передовым отрядом мы являемся в смысле революционного почина. Но если б мы стали передовым отрядом в смысле военной схватки с силами передового империализма, это была бы аваитюра, недостойная марксистов. Нашим первым декретом был Декрет о мире. На нашем знамени всегда будет: мир! Войны мы будем вести только в защиту социалистического Отечества.

Свердлов снова напомнил, что время требует не дискуссии, а конкретного решения. С ним согласились.

В начале голосовалась, по существу, единственная, четко изложенная ленинская мысль; немедленно предложить Германии вступить в новые переговоры для подписания мира.

«За» проголосовали Лении, Сталин, Свердлов, Сокольников, Смилга. («Приверженец» Ленина в вопросе мира Зиновьев на заседание не явился, хотя находился

в Петрограде — лежал на диване.)

Шесть других членов ЦК — Бухарин, Ломов, Троцкий, Урицкий, Иоффе, Крестинский — проголосовали против.

Ленин не удивился, соотношение сил было ему известно. Он вдруг почувствовал сильную усталость - накопилась за долгий и тяжелый день. Возможно, ощущение усталости пришло от мысли, что впереди новый этап сложной и нелепой борьбы, на которую придется тратить уйму сил. Но, вспомнив, что на сегодняшнем заседании «левые»

ни слова не сказали в защиту своей теории, Владимир Ильич неожиданно предложил:

 Что ж... в таком случае давайте голосовать за революционную войну.

Бухарин неожиданно возмутился:

При такой постановке я отказываюсь от участня в голосовании.

Ломов покачал головой:

Это несерьезно, Владимир Ильич.

— Я всегда доказывал, что это несерьезно, — ответил Ленни с притаенной проиней н почти весело: откастил ленно голосовать за революционную войну можно, пожалуй, считать победой; немецкое наступление, иаверное, отрезвит этих людей. Но какой ценой будет заплачено за их трезвость?

Лении с прежими винманием стал следить не только за тем, как кто голосует, но и за выражением или члеза тем, как кто голосует, но и за выражением или членов ЦК, за их реакцией на слова, замечания. Благопризитый момент для постановки очень важного вопроса:
оказывать всяческое сопротивление, если немцы начиутнаступать. Все голосуют за необходимость сопротивления. Это уже, пожалуй, иачало поворота, подумал
Лении.

Усталость отступает, он забывает о ней.

Но Троцкий в это же самое время рассуждает иначе: «левые» размяклн, растерялнсь, их нужию взбодрять, подтолкнуть, дать понять, что познция их выглядит каптуляцией перед Лениным.

Троцкий предлагает проголосовать за то, чтобы обождать с возобновлением переговоров о мнре, пока немецкое наступление не станет фактом и не выявится его

влияние на рабочее движение.

«За» голосует шестерка Бухарнна — Троцкого.

Яков Михайлович Свердлов понял ход ленинской мистетавить на голосование вопросы, против которых трудно выступить. Он предлагает высказаться: допустимо ли в принципе подписание мира с империалнстической Германней? «Левые» кричали, что с империалнстами у пролетарната не может быть инкаких соглашений, инкакого мира — только война. Лении все время доказывал абсурдность такой теории.

Все члены ЦК высказались за допустимость подписання мира. Еще одна ступень в протрезвлении от «дево-

го» угара.

Но должиа быть ясность по основному вопросу:

— Если мы будем иметь как факт немецкое наступление, а революционного подъема в Германии и Австрии не наступит, заключаем ли мы мир?

Бухарии, Ломов, Урицкий, Крестинский воздерживаются от голосования. Один Иоффе голосует против.

Мягкий и добрый человек. Иоффе дрожал перед Троцким. У Адольфа Абрамовича еще тогда, когда они вместе выпускали в Вене троцкистскую «Правду», было тяжелое психическое заболевание. Одии Троцкий зиал о болезии, которую Иоффе скрывал. Знал и подлым образом пользовался страхом несчастного товарища. (В 20-е годы Иоффе был советским послом в Германии, в Японии, но Троцкий и там не давал ему покоя, вынуждая выступать в защиту троцкизма. Иоффе не выдержал этого и застрелился.)

Троцкий, к удивлению не только Иоффе, но и Сталина, неожиданно подает свой голос за мир. Ленина это ие удивляет: Троцкий достаточно умен и хитер, после Бреста он не станет безоговорочно высказываться против мира. Все дело в том, как поведет себя пролетариат Германии и Австрии. Троцкий готовил «бескровное» отступление от своей позиции «ии войны, ии мира». Как бы там ин было. ЦК большинством голосов вы-

сказался за мир.

Логоворились итоги голосования считать партийной и государственной тайной. Никакой информации!

Одиако Ломов в ту же иочь послал составлениую им таблицу голосования Московскому областиому комитету РСДРП, который в то время придерживался самых левых взглядов. На обороте таблицы Ломов написал: «Секретио. Только узкому составу областного бюро партии...»

Не придумать более хитрой уловки, если хочешь,

чтобы тайное стало явным, общензвестным.

Так шло заигрывание с людьми, которые через несколько дией выскажут недоверие Центральному Комитету. Люди эти заявят: «В интересах международной революции мы считаем целесообразным пойти на возможность утраты Советской власти, становящейся теперь чисто формальной».

Лении иазовет это заявление «странным и чудо-

вишиым».

### Глава четвертая

# Кровь на снегу

Они подиялись с типично немецкой пунктуальностью — ровно в двенадцать. Сначала одна шеренга по неслышной, словно какой-то мистческой, команде выросла из белого, обильно выпавшего накануне снега серые, в рогатых касках доисторические существа. Винтовки с кинжалыными штыками они держали наперевес — как для штыковой атаки.

За первой шеренгой поднялись вторая, третья... А там уже шеренги невозможно было сосчитать. Вста-

ли сплошиой стеной.

Ударили барабаны — и стена колыхиулась, закрыв полнеба, двинулась по заснеженному полю к русским окопам. Это не был парадный мариц; по глубокому снегу нельзя было идти известным со времен Фридриха церемониальным шагом. Это была псикическая атака. Богунович видел такие атаки еще в пятнадцатом году, потом иемцы отказались от инх, перешли к атакам с перебежками, рассыпными цепями.

Не парадно — со зловещей угрозой гремелн барабаны, заглушая шорох сиега под сотиями иог и все иные звуки. Впрочем, инкаких звуков, собствению, не было стоял тихий и какой-то трогательно-мириый день.

Первое, что испытал Богунович, было професснональное удивление: как удалось немецкому командованию так невидимо и бесшумно наконпть огромную массу пехоты в окопах переднего края? Потом охватил, страх, более сильный, чем пережитый в четирнадиатом году, когда молодым прапорщиком впервые повел свой вавод в атаку. Тот страх был только за себя, за своя жизнь. Этот же — за всех: за Миру, за Пастушенко, за солдат, за страну, за революцию... За всех он в ответе. А что он может, такой маленький, по существу беспомощный, всего одна боевая единица, даже не с винтовкой — с наганом? Вон тот пулеметчик значит куда больше, чем он, командир полка, ведь связь у него только с ближайшим солдатом, руководить полком во время контратаки у него нет ни сил, ни средств. Он, пожалуй, сам поставил себя в такое невыгодное положенне, когда час назад перенес полковой командиый пункт со станини в блиндаж передией линии.

По всем правилам военной теории и практики это было перазумно, против этого протестовал Пастушенко. Но Богунович, хорошо сознавая, что бой вообие в такой ситуации невозможен, верил в чудо. Жила в нем еего — Мирина вера в разум плодей: они не станут стрелять друг в друга, колоть один другого штыками. Проще говоря: верил, то немив выйдут с белым флагом, вступят в переговоры. В случае же атаки он обязан быть рядом со своими солдатами, ибо кто, как не он, удержав от демобилизации, снова послал их в окопы? Он должен что-то придумать, выручить этих людей из беды. Ему казалось, что в версте от окопов, в относительной безопасности придумать что-то такое он будет не в состоянии.

Петроградцы сказали: будут стоять насмерть. Из солдатской солидарности с соседями он вынудил свой сильно поредевший полк занять оборону. Но совсем не хотелось стоять насмерть. Как никогда, хотелось жить, поэтом у нужно было придумать что-то необъчное, действительно чудодейственное. Людям в его полку тоже хочется жить. Не только в его полку. Всем хочется, кто

бы они ни были - свои, русские, или немцы.

Но колыхнулась серая стена, заслонив полнеба — как они близко в бинокле! — и Богунович в тот же миг понял, что чуда не произойдет, будет страшиое побоище, которое для него и его солдат кончится разгромом.

катастрофой.

Что он должен сделать? Дать команду отступать, бежать, показать врагу спину? Немпы, безусловно, на это рассчативают, поэтому и подняли сразу стольо солдат, отлушают барабанным громом. Возможию, им тоже не хочется убивать.. Но они же длуг, ядут, чтобы захватить нашу землю, наши города... Минск, до которого так блияко... А потом, может, и Петроград, Москву...

Когда вместе со своей ротой, полком, дивизней пору-

чик Богунович, мягко говоря, отступал летом шестнадцатого под Пинском, тогда не было такого всеобъемлющего страха— за Минск, за Москву, за народ.

Пригнувшись, подбежал белый, как снег, командир

второго батальона.

— Что будем делать, Сергей Валентннович? — Никогда он не обращался так просто, по-свойски, по-мирному. Богунович оторвал бинокль от глаз и почти обрадо-

Богунович оторвал онножль от глаз и почти обрадовался, что серый вал, катящийся на них, еще далеко н есть какая-то минута для размышления. Почему-то обратил винмане, что слабый ветер гонит по полю в сторону немиев струи поземки. Этог оторванный от земли, поднятый в воздух снег показался синим, хотя небо было затянуто низкими серыми тучами. Такой же серой была эловещая волна людей, ощетинившаяся штыками, котя в действительности шинели у немщев зеленоватые.

Что делать? Что делать? Стоять насмерть? Нет, против этого протестует все его существо. Будь хоть какаянибудь надежда остановить этот серый вал, получить подкрепление, — тогда другое дело. Он же поинмал, что остановить немцев они бессильны и на помощь никто не придет. Разве что Бульба своей батареей может кое-как прикрыть их отступление. Значит, бе-

жать? Нет, и этого он не принимал.

Веря еще в чудо, он приказал без команды огонь не открывать. Странно, что его слушаются. Ни одного выстрела. Но это ненадолго. Еще минута - и у кого-то не выдержат нервы, кто-то выстрелит. А может пронзойти другое: солдаты вскочат и побегут сами к станции, к имению. Спасайся кто как может. Позор! Нет, для солдат не позор. Позор для него. Что в таком случае делать ему? За инми он, конечно, не побежит. Остаться, как капитану тонущего корабля, до конца? Да. но не сдаваться же в плен. Тонуть... тонуть с помощью собственного нагана. Боже! Только, кажется, началась жизнь, пришло счастье... От мысли, что у него нет иного выхода, захолодало внутри. А может, пусть солдаты бегут? Такой варнант показался чуть ли не спасеннем. Спасеннем от позора. Они сняли бы с него ответственность за свон жизни, за свою кровь. Но никто не вскакивал, не бежал. Хоть бы одна голова поднялась над заснеженными брустверами. Затаились, притихли, будто завороженные, заколдованные видом немецких шеренг нли громом их барабанов.

— Что делать? Будем воевать!

Командир батальона вздохнул:

 Сотрут они нас в снежную пыль, командир. Эх, была не была! Пойду сам лягу за пулемет. Погреюсь

в последний раз. Веселей умирать будет.

Обреченность комбата потрясла Богуновича. В сердце ударил новый страх, но уже не за полк, не за себя, не за судьбу страны. За одного очепь дорогого человека за Миру.

Вспомнилось, как он пожалел о своем решении перепести командный пункт сюда, в окопы, — пожалел в ту минуту, когда Мира решительно заявила, что пойдет

с ними — с мужем, Пастушенко, Степановым.

Пытались отговорить ее — она и слушать не стала:
— Мие стыдно, что я не сделала этого раньше. Сижу, как секретарша, при штабе!.. А где должен быть большевистский агитатор?!

Сергей спохватился: Мира только что была рядом и вдруг ее нет. Ага, вон где мелькает ее красиая косынка, выбиваясь из-под воротника, — у пулемета. Стало немного спокойнее: жена словно под охраной самого надежного оружия.

Как медленно, однако, они идут! Не торопятся. Глубокий снег. А куда им торопиться? Под наши пули?

Неужели осталось одно, неизбежное, — дать команду открыть огонь? Поредеют их шеренги. Стена, наверное, ляжет в снет. Но у немиев есть другая сила — их артиллерия. От ее отия не спрачешься. На участке батальона всего три надежных блиндажа, по одному в каждой роте. Да и в те не полезешь, если не хочешь в плен. Выходит, все равно выход один — бежать в тыл всем, кто спасется от снарядов.

Богунович, чуть наклонив голову, прошел каких-то пять шагов по очищенному от снега окопу, упал грудью на бруствер рядом с Пастушенко.

— Что будем делать, Петр Петрович?

Я молюсь богу, голубчик.

Сергея охватила элость: опытный, мудрый, спокойный человек, немало понюхавший пороху, полковных не придумал в такой момент ничего более действенного, чем молитва. Спросил с иронией, которой никогда раньше не позволял себе по отношению к Пастушенко:

Надеетесь, бог поможет нам?

Нам ничто не поможет, Сергей Валентинович.
Я даю команду открыть огонь, — со злой реши-

 — Я даю команду открыть огонь, — со злой решимостью сказал Богунович. Ои выпрямился в полный рост, глянул в одну стороиу, потом в другую й... содрогнулся. Уже далеко от окопа наветречу страциюй стене, что, колыхаясь, приближалась, бежала Мира — маленькая фигурка в солдатской шинели — и махала красной косынкой, словно приветствуя чужих солдат.

Первая шереига иемцев будто наткиулась на иевидимую проволоку, иарушила строй, в стене образовались

проломы.

Сергей рванулся на бруствер:

— Ми-ра!

Но Пастушенко схватил его за руку:

 Не нужио, дорогой мой. Не вылазьте. Вы не остановите ее. Побежите сами — будет хуже. По ней одной не будут стрелять. Не будут... Ее могут только взять в плеи.

Тем временем косынка, хотя и отдалялась, казалось, заполыхала большим красным знаменем — Мира, остановившись шагах в пятидесяти от немцев, высоко подняла косынку над головой и махала ею.

Из наших окопов не было слышно ее слов, ветер относил их в сторону. Сильно запыхавшись, она успела выкрикиуть всего три слова — обращение, в силу которого так верила:

Геноссе дойче зольдатэн!..

С иемецкой стороны коротко стрекотиул пулемет, н фигурка в шинели упала как подкошениая в сиег.

Ветер не погнал ее косынку в немецкую сторону, она плыла вдоль линин фронта — по снежной глади катился маленький красный клубочек, и должно быть, не одному русскому солдату показалось, что это течет струйка алой крови агитаториши.

— Ми-ра!

Богунович царапал пальцами бруствер, ноги скользили по обледенелой стене окопа.

Но Пастушенко не дал ему вылеэти — схватил за плечи, втянул назад в окоп.

— Не иадо, голубчик! Не иадо! Чем вы поможете? Какие звери! По женщине!

Вырвавшись, Сергей не полез на бруствер — бросился в блиндаж, крутанул ручку телефонного аппарата связи с батареей.

— Назар? Огонь! Назар! Огонь! Кроши их, гадов! Выскочив из блиндажа, услышал, как стучали русские пулеметы, тяжко бухали виитовочиме выстреды.

Стремясь отомстить, солдаты готовы были броситься врукопашную. Сдержала их разве что батарея.

С шелестом пролетели над окопом гаубичные снаряды. Там, где залегла живая стена, взвихрились сул-

таны снега и земли.

Но еще через минуту многоголосо рыкнули немецкие батарен. Снаряды их без пристрелки накрыли окопы.

Очнулся Богунович часа через три. С усилием раскрыл глаза. Стоял полумрак. Но это была не ночь где-то далеко пробивался дневной свет. Сознание возвращалось постепенно. Сначала в голове, распухшей от боли, тяжело, как валун, шевельнулась самая простая мысль: где он, что с ним? На каком он свете? На этом? На том? Пришедшему в сознание человеку всегда хочется выяснить свое место на земле, потому что перво-наперво включается инстинкт самосохранения: только узнав, что с тобой, где ты, можно искать спасение. Боль, именно боль — мертвым не больно! — говорила, что он жив. Но где находится? В окопе? В блиндаже? Мрак, как в блиндаже. Но почему-то сильно пахнет конюшней. Откуда? Почему?

За войну он хорошо узнал, как пахнет смерть трупы, свежая кровь, человеческая и лошадиная, гангренозные раны. Никогда они не пахли конюшней. Конем. его потом и навозом пахла жизнь: хлев, где лошади стоят, ранняя весна, когда возят навоз на поле, свежая пашня, а здесь, на войне, — передышка, когда не нужно убивать, а занимаешься мирным делом - чистишь своего скакуна, только что в разведке спасшего тебя от смерти, от плена, или того артиллерийского тяжеловоза, что в осеннюю распутицу, в непролазную грязь помог при отступлении, превратившемся в бегство, вывезти орудия.

Почему так сильно пахнет лошадьми? И при этом непривычная, глухая тишина - ни одного звука: ни голосов, ни фырканья, ни звона уздечек. «Гле я? Что со мной?»

Ранен, без сомнения. Куда? В голову? Да, голова болит страшно. В ней как бы образовалась пустота, та ничейная полоса, которая простреливается врагом, поэтому невозможно ее пройти, пробежать. Можно только переползти. Так ползло его сознание: через провалы, пустоту — туда, назад, где было небо, люди, звуки... Звуки... Он услышал их — зловещий гром барабанов. И тогда память как бы прорвала плотину боли, преодолела мертвую зону. Все вдруг всплыло. Немецкая атака. Маленькая фигурка с красной косынкой в руке... А потом... потом, косынка катилась по снегу...

На мгновение кровавый туман погасил сознание. Но всего на мгновение. Тут же будто не в глаза — в мозг ударнл близкий дневной свет, и события выстроились в их логической последовательности.

Мира! Мира хотела остановить серую страшную стену своим словом. Она так верила в слово!..

Девочка моя наивная!

Богунович заплакал, застонал от боли.

Сразу же над ним склонилось знакомое лицо. Очень знакомое. Но Сергей не сразу узнал Паступиенк, настолько тот изменился — старичок с въложиченными седыми волосами, без шапки; по морщинистым щекам текут слезы. Пастушенко спросил:

Больно, сынок?
 Ничего военного в Петре Петровиче не осталось, только отцовское — глубокая мучительная боль за неразумных детей.

Сергей прочитал эту боль. Однако поразило иное: он видел, что Пастушенко шевелит губами, но ни одного слова не слышал.

Спросил сам:

— Где мы?

Своего голоса тоже не услышал. Тогда сообразил: тишина оттого, что он оглох.

Памятью услышал свист немецких снарядов, вспоминл, как его подбросило и, казалось, долго-долго несло в воздухе, но там, в небе, он еще некоторое время «держался на ногах», а потом перевернуло и камнем бросило вниз, ударило головой о мерзлый бруствер окопа. От удара он потерял сознание. И, выходит, оглох.

Выпей воды, голубчик.

Петр Петрович, протянув руку, взял у кого-то невидимого фляжку. Богунович ощутил присутствие вокруг других людей. Понял, что сказал полковник.

Появилось желание пить.

Мягкие ласковые руки приподняли его голову. Пастушенко поднес к губам кружку. Он жадно глотнул ледяной воды и закашлялся. От кашля, от натуги боль ударила с новой сялой, и на какой-то миг он снова прова-

лился в беспамятство. Но руки не опустили голову, под-

няли еще выше, его почти посадили.

Когда сознание вернулось, Сергей увидел лицо человека, поддерживающего его голову, — женское лицо с большими грустными глазами. Тоже знакомое лицо очень знакомое. Но снова-таки не сразу узнал, кто эта женщина. А узнал — Стася! — и обрадовался ей, словно поверил, что только она может вернуть ему жизнь, силы. Но тут же обожгла другая мысль: а зачем ему жизнь, если нет Миры? Навернюе, он заплажал, потому что Стася провела своей мяткой ладонью по его обмороженным почерневшим щежам. И прикосповением своим действительно вернула ему силы. Богуновач сеоби действительно вернула ему силы. Богуновач стами ста

С глаз его будто сползла пелена кровавого тумана. Теперь он видел, что дневной свет цедится сквозь ма-ленькие окна коношни, в дальних стойлах, беззаботно жуа сено, стоят несколько лошадей, а ближе к нему, на полу, на навозе, сидят люди. Он даже оказался в состоянии отметить, что солдат его полка немного, большинство — батраки, коммунары, старые женщины,

дети.

«Зачем они собрались здесь?» — подумал Сергей, присутствие солдат он понимал: их, как и его, как Пастушенко, взяли в плен и заперли в конюшие перед тем, как погрузять в вагоны и отослать в Германию, в латерь военнопленных. Но зачем здесь женщиный 70 и спросил об этом и опять не услышал своего голоса. По тому, как Стася начала отвечать ему — с возмущением что-то объяснять, понял, что голос у него не потерян, люди слышата его, и обрадовался этому.

С трудом поднял руку, дотронулся до своего уха, показывая, что ничего не слышит. Увидел глаза Петра Петровича, наполненные такой мукой и болью, что стало жаль его. Хотелось утешить старика. Но не хватило

сил что-нибудь сказать, только подумал:

«Вам больно за меня, дорогой Петр Петрович? Не

нужно, не переживайте. Я все сделал на земле...»

Но тут же вспомнил Миру, се смерть, и горький комок распух в горле до того, что нечем стало дышать, перед глазами поплыл на этот рэз жело-за-леный туман, сквозь который стремительно летела красная косыпка как язык горячего пламени. Заслонила Паступенко. Стасю, всех людей... Нет, не заслонила, пролетела мимо. Из тумана, постепенно редевшего, снова выплыли озабоченные Стасины глаза. Женщины сама поила его, но уже не ледяной водой, а теплой, с запахом яблок взваром, бутылку которого захватила с коммунарской кухии одна старая практичная женщина.

Вместе с силой взвар разбудил острую боль во всем теле. Богунович понял, что сильно окоченел, в нем застыла даже кровь, и теперь, согретая, больно колола тысячами иголок в ноги, в руки, в лицо, в грудь.

Только потом он узнал, что немцы долго не подбирали раненых, а пленных два часа держали в поле, на студеном ветру.

Сознание прояснилось до восприятия всего окружа-

ющего.

Произошло самое страшное из того, чего он боялся. И командир почувствовал себя виноватым. Нельзя было с таким поредевшим полком занимать оборону.

Но петроградцы же заняли. Что у них?

Тревога за соседей — пожалуй, самое реальное возвращение из небытия в жизнь. Пусть она безрадостна, эта жизнь, и перспектива у всех у них мрачная — плен, но мысль о соселях связалась с мыслыю о сумьбе всето

фронта, республики.

Неужели немцы пройдут маршем? Неужели нет силы, способной остановить их?

Пошевелив распухшими губами, Богунович спро-

— Что у соседей? Где батарея?

Пастушенко грустно покачал головой.

Распахнулись ворота конюшни, впустив широкую реку дневного света.

Отделение солдат без касок, в шерстяных подшлаемах, туго обтягивающих головы, что делало их похожими на средневековых рыдарей, надевших кольчужные сетки, — бегом устремилось внутрь конюшин. Выд их, стремительность испуали женщини, те бросклись из прохода в стойла, к стенам, к яслям. В проходе остались Пастушенко, Стася и Богунович. Стася прислонила контуженого командира к жердям стойла.

Сергей пошупал кобуру: защитить женщин, если солдости начнут насильничаты! Но кобура была пуста. Хотелось плакать от бессилия. Однако солдаты людей не тронули. Пробежали в глубину конюшни и вернулись назал, веля за чалечки или за гоны лошалей.

Богунович с облегчением подумал: выводят лошадей - значит, собираются долго держать здесь пленных. Это немного утешило, потому что чувствовал, что сам пока не сможет встать на ноги, илти.

Ему не хотелось такого унижения - чтобы его нес-

ли. А покончить с собой без оружия непросто.

Вместе с тем появилась надежда: пройдет еще часдругой — и он сможет стоять на ногах. И тогла он постарается помочь этим людям хотя бы советом... Только бы встать на ноги. Но со двора вернулись те же солдаты. И тоже бегом. Теперь каждый из них нес пузатый красный баллон, Солдаты расставляли баллоны по всей длине прохода, с равными интервалами - по-

пемецки аккуратно.

Богунович, оглохший, едва начавший приходить в себя от контузии, не сразу сообразил, что происходит, зачем понадобились в конюшне баллоны. Пока не увидел, как встревожился Петр Петрович. Лохматый, в разорванной бекеше, полковник бросился к солдатам, схватил одного за плечо, что-то объяснял, показывая в ту сторону, где столпились батраки. Второй солдат грубо оттолкнул старика, так, что тот свалился рядом с Богуновичем. Но тут же вскочил и, протянув руки к коммунарам, закричал:

 Люди!.. Товарищи!.. Они хотят отравить нас razom!

Богунович словно услышал этот крик. Нет. не услышал — догадался по тому, как поднялись люди, сидевшие перед ним. А еще вдруг обратил внимание, что у каждого солдата висит через плечо тяжелая зеленая сумка.

Баллонов Богунович не видел среди трофеев. А сумку... сумку такую сам носил еще в пятнадцатом году. Немецкие противогазы! Их выдавали офицерам, пока не

наделали своих, русских.

У него не было сил возмутиться, он не мог встать и, не слыша своего голоса, не очень верил, что крик его услышат другие. Да разве поможешь криком?!

Мира! Как она верила в немецких солдат, в революцию в Германии! Вот в этих солдат!.. Которые оборвали твою жизнь пулей, а нас задушат газом. Газом! Боже мой, боже! Что же это?

Немецкий солдат, стоявший над Богуновичем, вытянулся, как вытягиваются перед высоким начальством или по команде «смирно». Действительно, тут же появилось начальство — два немецких офицера, майор и лейтенант.

Майор показался Богуновичу знакомым. От напряжения памяти — откуда он мог знать этого офицера? — он снова будто всплыя в реальный мир, где через открытые ворота лился свет, пахло навозом и испуганио суетиниеь люди, голько голосов их не слышал — немо и глухо, как в могиле.

Пастушенко, видио было по его возбужденной мими-

ке, что-то горячо доказывал майору.

Богунович узнал майора, как только рядом с ини повился монах в длиниой, до пят, сутане. Монах — это сып барона Зейфеля Еган, богослов! А немецкий майор — младший сын, бывший капитан штаба Ставки, тот, что когда-то, инспектируя их дивизию, в картежной игре вычистыл карманы и кошельки чуть ли не у всех офицелов.

И тут появилось совсем иное, живое чувство — гиев.

ненависть, презрение.

«Сукии сыи! Предатель! Шпиоп! Каковы же твои заслуги перед немецкой армией, если тебе дали майора?!»

Уже с иным намерением, с иной решимостью, преодолевая боль в руке, Богунович схватился за кобуру, забыв, что она пустая. Однако тут перед его глазами произошло ужасию...

Пастушенко тоже, наверное, не узнав Зейфеля, вто-

ричио бросился к нему:

— Господии майор! Что хотят делать ваши солдаты? Это же газ! — показал он на баллоны. — Они хотят пустить газ из людей? Но это же мириые люди, местные крестьяне, батраки!.. А солдаты... солдаты — ваши плеиные. Их защищает конвенция, подписанияя и Германией.

Майор иемецкой армии молчал, словио не слышал осматривал конюшию, остановил взгляд на выбитом окне, показал солдату на это окно:

Забить! Досками!

Солдат бросился выполиять приказ.

А старый полковник русской армии с острой болью в сердце, с отчаяньем и страхом умолял победителя: — Здесь же дети! Господии майор!

Майор отдал приказ детей до пятнадцати лет вывести

Подошел монах — и Пастушенко, как минутой рань-

ше Богунович, наконец узнал, кто собирается совершить такое страшное преступление.

Старик закричал иным, гневным голосом:

 Барон Зейфель! Вы хотите отомстить своим батракам?! Одумайтесь! Что вы делаете? Господин богослов! Остановите вашего брата! Вечное проклятье падет не только на вашу семью, но и на всю немецкую армию, на всю нашию...

У офицера и монаха одинаково презрительно скривились губы. Ёган Зейфель сказал, грустно вздохнув:

Не беспокойтесь о немецкой нации, господин пол-

ковник. У немцев есть бог.

 Миссия немецкой армии и народа — уничтожить заразу большевизма. - жестко бросил Артур Зейфель: русские офицеры за картами называли его ласково -Артюша, Артюха. Кто здесь большевик? — удивился Пастушенко.

 Вы! Вы — первый большевик! — Рыцарская важность и спокойствие оставили майора, и он начал злобно кричать, даже посинел: — Вы! Предатель царя и отечества! Вы продались быдлу! За что они вас купили? Вонючий дворянин! Несчастный плебей!

Пастушенко молча выслушал грязную брань. Но даже Богунович, ничего не слыша, увидел, как изменился за эту минуту Петр Петрович. Из старого, боящегося за жизнь людей человека, растерянного, беспомощного, суетливого, он превратился в прежнего командира полка, боевого офицера, гордого, независимого, отважного, никогда не склонявшего головы ни перед начальством, ни геред вражескими пулями.

Полковник сказал отчетливо, громко:

 Сукин ты сын! Тевтонский пес! Ты не дворянин. Ты вонючий клоп! Веками вы ели хлеб, политый потом славян, сосали кровь из нашего народа и служили врагам России. Я плюю в твою шпионскую морду! Женщин пожалей, палач!

У барона задрожали губы. Не разжимая их, он прошипел:

 За ваши заслуги перед русским народом я дарю вам, полковник, смерть от немецкой пули... не от газа, - и начал медленно вытаскивать из кобуры револьвер.

Монах попытался остановить брата. Тот грубо оттолкнул его.

Стася бросилась, чтобы загородить Пастушенко со-

бой, но майор ударил ее револьвером по лицу. Она упала.

Барон выстрелил дважды с холодностью профессионального палача, только брезгливо скривив лицо, — выстрелил старому человеку в грудь, в живот.

Пастушенко, закрыв ладонью сердце, отступил шага на два, прислонился спиной к кирпичному столбу и начал медленно оседать на землю.

Заголосили женщины.

Богунович, рванувшись к убийце, от боли потерял со-

Зейфель ткнул его в бок носком сапога, броснл лейтенанту:

Этого, когда очнется, будем судить как шпнона.
 Потом так же цинично-брезгливо показал сапогом на Стасю;

— А эту — солдатам на забаву.

В предсмертной тишине застучали молотки — солдаты забивали окна конюшии.

## **Часть** третья

Chacehne

## Глава первая

## Ультиматум

,

День начался трудно и тревожно, хотя инчто не нарушало ритма работы в Совнаркоме. К тому времени Смольный жил уже довольно упорядоченной жизнью, Каждый знал свое место: не было митнитов, гула голосов, топота многих сотен сапог — всего того, чем наполиялись коридоры и классиые комнаты бывшего Смольного института в первые два месяца Советской власти. Но — странно! — тишина не помогала сосредоточиться.

Лении еще утром весело сказал Горбунову, что при шуме революции ему работается легче. Но хорошо понимал, что причина не в этом. Тяжелая голова и тревожное чувство осталнсь от бессонной ночи. Он лег в четыре часа, такое случалось нередко, но раньше он умел заставить себя уснуть и несколько часов поспать, чтобы проснуться бодрым, готовым работать с обычной энергией.

Прошлой ночью ему, пожалуй, так и не удалось уснуть, задремал разве что на какой-нибудь час, но и

в дремоте возбужденный мозг продолжал работу.

Итоги вчерайнего заседання ЦК в общем-то удовлеть ворили его. «Левые» выпуждены были отступить: ни один не проголосовал за революционную войну. Нервничал Троцкий — рушнлась его позиция. Но победа в политической полемике — это не все теперь, после революции. Победа делом — вот что нужно. А до такой победы далеко: большинство в один голос за формулнровку: «заключаем мир, если будем иметь как факт немецкое наступление». Как факт... Странно и грустно слышать, когда люди, стремящиеся решать судьбы

русской и мировой революций, рассуждают, как детинекоторые верят, что заявление Гофмаиа — блеф, провокация, другие считают, что можно сложа руки ожидать иаступления, более того, ожидать, какое впечатление опо произведет в самой Гермаини. Это не теоретическая путаница. Это уже практическое преступление, когда ради доказательства своих ошнобочных теорий люди готовы пожертвовать революцией, Советской властью.

Неменкое иаступление начиется сегодия в полдень— Ленин не сомневался в этом ин на минуту. Своей богатой фантазней, интунцией стратега и тактика Владнмир Ильну представия, как оно развернется. Новые, вооружениме до зубов дивизно обрушатся на русскую армию, обессиленную, голодную, из две трети демобилизованную. Бон. Жертвы. Кровь. Снова коровь...

Ои думал об нестрадавшихся солдатах, которых по всей бывшей Российской империи ждут матери, жены, дети. И — земля! Как им хочется потрудиться на земле!

Спасение одно — мир. Только мир. Другого выхода нет. Но немым наверняха продиктуют более жестокие условия. Принимать любые условия! Для этого — объявть войну революционному фразерству, политике троцкого, который, по существу, не верит ии в русский пролегариат, ни в немецкий, игнорирует крестъянство. Нужно повести открытую борьбу с фразерами и политическими дилетанитами, путаниками. Чтобы знали партия, рабочий класс, армия!

В бессонную ночь начал складываться план статьи против революционной фразы. Лении безжалостию разоблачал, раздевал и выставлял гольми на «свет божий» Бухарина и его сторонников, а заодно развенчная демаготию Троцкого, заявившего, что он, дескать, сорвав подписанне мира, спас Советскую Республику от позора и дал толчом европейской революции. Беспардонная демагогия! На такую эквилибристику способен тольная демагогия! На такую эквилибристику способен толь-

ко Троцкий.

Хотелось встать и записать свои мысли, которые складывались в емкие формулировки. То, что появляет ся ночью, дием как бы притупляется, теряет остроту.

Раскрыть корин фразерства: «Революционная фраза чаще всего бывает болезнью революционных партийпри таких обстоятельствах, когда эти партин прямо или косвенно осуществляют связь, соединение, сплетение пролетарских и мелкобуржуазных элементов и когда ход революционных событий показывает крупные и быстрые изломы».

Обязательно сказать, что революционная фраза рождена субъективизмом: «Чувство, пожелание, негодование, возмущение — вот единственное содержание этого

дозунга...»

Нет, сначала о сущности самой фразы! «Революционная фраза есть повторение революционных лозунгов без учета объективных обстоятельств, при данном изломе событий, при данном положении вещей, вмеющих место. Лозунги превосходные, увлекательные, опыявлюцие, почвы под ними нет, — вот суть революционной фразы».

Ах, как котелось записать ночью! Не отважился. Жаль было будить жену. Надя, безусловно, не спала до его прихода. И потом долго слушала его бесонинцу, она как бы умела слышать его мысли. Тихо позвала, преввав его работу:

— Володя, ты не спишь?

Он притаился, не отозвался.

Ленин закрыл блокнот. Нет, для теории — ночь, днем нужно заниматься практической работой, ее нельзя отложить даже на час.

Пригласил Бонч-Бруевича.

У управляющего делами был усталый вид, серое лищо, красные глаза — тоже провел бессонную ночь. Он исполнял, кроме прочего, обязанности председателя комассии по борьбе с погромами. Вместе с Дзержинским, работниками ЧК, комиссарами 754 комнать они очищали город от контрреволющин. Это было указание Ленина: не дать никаким слам подняться против Советской власти, воспользовавшись немецким наступлением. В такой момент необходима особенная бдительность.

Как ведут себя пленные? — спросил Ленин.

 Чекисты выявили сговор немецких офицеров с русскими.

Ленин хмыкнул.

Спелись вчерашние враги? Против диктатуры пролетарната буржуваяя пойдет на стовор с самим дъвволом. Газеты эсеров, меньшевиков полны проклятай немцам, а за кулесами идет подлый стовор. Господа сура-патриоты> готовы продать Россию Вильгельму. Продадут кому хотите, лишь бы свергнуть Советскую власть. Офицеров арестовать!

Собираем доказательства, Владимир Ильич.

Лении посмотрел на старого друга, обычно понимавшего его с полуслова, со строгостью учителя.

— Владимир Дмитриевич, мы проявляли больше, чем надо, гуманияма. Разрывом перемирия имещкое командование зачеркнуло наш гуманияй акт—освобождение пленных. Офицеров арестовать Солдат выслать в лагеря военнопленных. Иначе мы получим восстание немпев в Петрограде. К нему тут же присоедниится отечественияя буржуазия. Нет, пожалуй, наоборот: русская контрреволюция использует иемпев. Не дайте им делать это. Разбейте троянского коня, пока ие поздно. Передайте Дзержинскому и Урицкому — самые решительные действия по очищению Петрограда Подимите рабочие отряды... — Лении им минуту задумался, притстально в распаза Боич-Борениу. — И знаете что, батенька? Пошевелите вы комиссию по организачито, батенька? Пошевелите вы комиссию по организа-

Владимир Ильич...

 Знаю, знаю, что вы загружены вот так, — показал рукой выше головы. — Сколько часов спали?

— Часа два.

— Никуда не годится. Я вас посажу под домашний арест... — Глаза Ленниа знакомо смеялись, с лица исчезни следы бессонной ночи, он весело добавиа: — Как только одолеем контрреволюцию и... подпишем мир с иемцами. Хорошо, считайте с этого момента комиссаром комиссии по созданию Красной Армии — Ленина. Можете работать под мони руководством?

Бонч-Бруевич засмеялся.

При таком председателе!..

 Пожалуйста, без комплиментов. — Ленин поднялся с кресла, пристал на цыпочки, заложил руки помышки, обощел стол, остановился перед управляющим делама, сказал тихо, будто по секрету: — Вы умеете говорить с рабочими, Владимир Дмитриевич...

Это тоже комплимент.

Лении не принял шутки, сказал серьезно:

 Может случиться... иаверняка случится, что в ближайшие дии нам придется послать на фронт рабо-

чие отряды... тысячи большевиков...

В кабинет вошел Сталин. Был он во френче, в тяжевся с виду сапотах, которые, однако, никогда ие стучали, даже на камениой лестинце, и не скрипели. В левой руке Сталин держал потушенную перед тем, как зайти к Ленину, трубку. Ленин шагнул навстречу наркому, пожал руку. Приветствовал шуткой:

 Товарищ Коба, есть у грузин пословица: на ловца и зверь бежит?

У грузин, товарищ Ленин, все есть.

 Не будьте националистом, — пошутил Владимир Ильич.

Нет, я интернационалист.

— Это архиважно, чтобы нарком по делам национальностей был убежденным интернационалистом, — сказал Ленн, обращаем, в бон-бруевну, который, поздоровавшись со Сталиным, стоял в задумивости, ожидал новых указаний. Лении, заметив, что Владимир Дмитриевич не проявляет обычно свойственного ему остроумия, понял, как сильно человек устал; самого же Владимира Ильнча радовало, что он вдруг вышел из та-

кого же тяжелого состояния, зарядился снова энергией. Приблизившись к Бонч-Бруевичу. Ленин сказал с

заговорщицкой таинственностью:

 Знаете, что я вам, батенька, посоветую? Найдите тихий уголок и поспите часок. А потом с утроенной энергией возьмитесь за погромщиков.

Бонч-Бруевич вышел.

Ленин вернулся в рабочее кресло, пододвинул к себе лист бумаги с грифом: «Председатель Совета Народных Комиссаров».

 Иосиф Виссарионович, последнюю неделю мы с вами занимались Грузией в связи с оккупацией турками Батума и Карса. Сеголня нам предстоит заняться Эстляндией. Срочная телеграмма в Ревель. Запросить о последних данных военной разведки. Посоветовать эстонским товарищам: твердо установить и усилить охрану западной границы республики. Нападение на Советскую Эстонию, которая не находится в состоянии войны с Германией, станет актом неприкрытого империалистического разбоя. Наконец дело с арестованными за заговор и измену баронами. Держать под строгой охраной... вывезти на восток... в надежную тюрьму. За эстонскими баронами стоят немецкие бароны, им нужно будет вызволять своих. Нечистое дело - держать заложников. Но когда имеешь дело с разбойниками, не грех использовать любые средства. И самое важное... Ревельскому Совету... не телеграммой, с курьером. Специальное распоряжение Совнаркома: принять самые энергичные меры к неотложной и полной эвакуации завода Северо-Западного общества в Новороссийск. Крупнейший завод, выпускающий пушки и пулеметы, ни в коем случае не должен оказаться у немцев. Вы согласны?

Нельзя не согласиться, товарищ Ленин.

Подготовьте, пожалуйста, телеграмму и распоряжение ревельским товарищам.

Перехват царскосельской радиостанцией обращения Леопольда Баварского к солдатам Восточного фронта и немецкому народу, как и надлежало, сначала был переслан в Наркомат иностранных дел.

Троцкому его принесли без задержки. Но нарком не поспешил проинформировать Председателя Совнаркома. Для него более важной оказалась беседа с посетительно потому что посетителем этим был специальный предста-

витель Англии Локкарт.

Неофициальные контакты Робинса с Советским правительством встревожили Ллобд Джорджа и Керзопа. Англичане, при Быокенене занимавшие самую консервативную позницию в отношении большениетского правитильства — инкакого признания, никаких отношений! — вдруг испугались, что хитрые американцы обскачут их, получат в России вытолы и потеснят британского льва, давно уже, еще до американцев, запустившего свою лапу в русский хлеб, лес, руду.

«Владычица морей» имела богатейший опыт шпионажа и заговоров против правительств азиатских, латиноамериканских стран, если те делали попытки освободиться от колониальной зависимости. Так почему бы не

использовать эти методы против России?

В Лондоне начали искать человека, который сочетал бы в себе качества хитрого дипломата и ловкого шпнона. Нашли Локкарта, бывшего випе-консула в Москве, молодого, решительного, проворного; он почти в совершенстве владел русским заыком, имел многочисленные связи с теми, кого революция смела с должностей, лишила богатства.

Локкарта перед поездкой принял не только министр иностранных дел, но и военный министр и даже сам

премьер.

Локкарт записал, что сказал ему Ллойд Джордж; эта часть мемуаров известного организатора антисоветских заговоров не вызывает сомнений:

«Вы поедете в Россию как специальный представитель, — сказал премьер-министр. — Я хочу, чтобы вы

нашли человека, имя которого Робинс... Установите, какие у него отношения с Советским правительством. Изучите это все старательно и винмательно. Если вы майдете его действия разумными, сделайте для Англии то же, чего он пытатестя добиться для Америки».

Локкарт приехал в конце яиваря.

Пробовал попасть к Ленину.

Ленин не принял его.

Троцкий в это время был в Бресте. Вернувшись в Петроград, за одну неделю второй раз принимал Локкарта.

Англичанин нравился Троцкому больше, чем Робинс. У полковника прорывалось явное восхищение Лениным. Этого Лев Давидович вынести не мог, он больше любил, когда восхищались им самим, хотя был не прочь кокет-

ливо поиграть в самокритичность.

Поккарт, несмотря на молодость, производил впечатлене своей практичностью, деловитостью, окражтостью высказываний, а более всего — знанием России. Например, о Севере — Мурманске, Архангельске, богатствах этого края — он знал больше Тропкого. О снлах немцев в Ледовитом океане, о блокаде Баренцева побережья, о планах немецкого тенерального штаба относительно Арктики говорил с осведомленностью професссинального военного. Об английских планах, естественно, молчал.

Троцкий вел переговоры о той помощи, которую Советская Россия могла бы получить от Англии, если во-

зобновится война с Германией.

Человек, доказывавший в высшем органе своей пардито немцы не способны наступать, английскому представителю сказал нию. Оправдал свое двурушничество необходимостью дипломатии. В действительности же заесь играл на миромую известность. А для «внутреннего пользования» — на свою объективность. Пусть Лении знает, то с «левмым» у него принципиальные разногласия, он не такой болван, как Бухарии, чтобы отказываться от всяких контактов с империалистами.

Во время первой встречи Троцкий довольно резко высказал обиду за интериирование его англичанами в Канаде, в Галифаксе, когда он с семьей возвращался из

Нью-Йорка.

Локкарт сразу сообразил, что напуганная революцией английская контрразведка перестаралась. Он тут же сообщил об обиде Троцкого Керзону.

Эта, вторая, беседа началась с того, что Локкарт от имени министерства иностранных дел Великобританин попросил извинения: мол, задержали его военные власти доминиона, а военные всегда плохне дипломаты.

Извинение пощекотало самолюбие Троцкого.

«Вот так с ними нужно разговаривать, так утверж-

дать свое имя в мире», — подумал он.

Беседа прнобрела иную тональность — стала более

доверительной. Англичанам Троцкий уступал не меньше русских бо-

гатств, чем американцам, но делал это более открыто. снова-таки с расчетом на Ленина - пусть знает, что оп, Троцкий, тоже заботится об обороне республики. Перехват немецкого радио принесли при Локкарте.

Любой министр иностранных дел немедленно ударил бы в колокола: война!

Троцкий этого не сделал. Залкинда, принесшего телеграмму, очень удивило спокойствие наркома.

Троцкого не смутило, что обращение Леопольда Баварского явно свидетельствовало о возобновлении войны, а это опровергало его, Троцкого, утверждение о невозможности немецкого наступления. Он великолепно умел любое свое высказывание, любую мысль повернуть в выгодную для себя в данный момент сторону.

Чтобы поддержать «левых» против Ленина, он не призывал к революционной войне, нет, он просто настойчиво высказывал веру в революцию в Германии.

Кто возразит против этого?

В действительности Троцкий лучше, чем кто-либо другой, знал, что наступать Гофман может: в Бресте воннственные настроения пруссака он чувствовал и видел дисциплину его солдат. Но Троцкий не был бы Троцким, если бы пренебрег возможностью создать для партин и Ленина трудную ситуацию, самую трудную из всех складывавшихся в революции раньше. Это, пожалуй, более серьезно, чем каменевско-зиновьевское штрейкбрехерство накануне восстання или союз их с меньшевиками и эсерами через неделю после взятия большевиками власти.

Троцкий спокойно окончил разговор с уполномоченным Ллойд Джорджа. На прощание преподнес Локкарту подарок: прочитал ему немецкое обращение, переведя текст не на русский - на английский язык, хотя до этого говорили по-русски. Заметив, что Локкарт не скрывает своего удовлетворения, сказал:

Теперь у вас открываются большие возможности.
 Тепло распрощавшись с иностранным гостем, иарком поехал в Смольный.

Ленин прочитал радиограмму дважды или трижды. На лбу его появились новые морщины, на лицо упала тень, хотя на улице светило щедрое предвесениее соли-

це и кабинет был залит светом.

Владимир Ильнч подчеркиул карандашом слова: «Исторической задачей Германин издавна было установить плотину против сил, угрожавших с Востока... Теперь с Востока угрожает новая опасность: моральная инфекция. Теперешняя больная Россия стремится заразить своей болезнью все страны мира. Против этого мы должны бороться».

Прочитал по-иемецки, потом по-русски, как бы стремясь глубже винкиуть в смысл. Сказал Троцкому, внимательно следившему за выражением его лица:

— Враги наши не дураки, признаем это. Немецкому про-тегариату они не отважились раскрыть союю главијую цель — задушить русскую революцию. Но очень ясно дают поиять империалистам Франции, Англии: не нажимайте на нас на Западном фронте — и мы вернем России царя, вернем земли помещикам, заводы капиталистам. Как вам иравится «моральная инфекция»? Недурно сказано, правда? Хотя для устрашения обывателя можно было бы найти более крепкие слова, вемецкий язык богат. — На какой-то очень короткий миг лицо Ленина посветалею, но тут же снова надвинуласьеще более густая тень. — Но наша трагедия — беселие перед их нашествием. У нас нет иного оружия, кроме незамедлительного подписсания мира.

Троцкий смолчал, можно было подумать — согла-

сился.

Ленин сказал:

Нужно иемедленио созвать Центральный Комитет.

Троцкий поддержал:

Да, собраться нужно поскорее.

Пока Елена Дмитриевна Стасова сообщала членам ЦК о срочном заседанин, Лении трудился с утроенной энергией.

Цель сейчас была одна: ослабить силу неменкого удара, дать Гофману понять, что без сопротивлення не

слапимся

Еще несколько дней назад внимательно изучив карте линию фронта, Владимир Ильич отметил, главное направление удара будет на Двинск. Тут немцы наиболее углубились на восток, тут стык русских фронтов, Запалного и Северо-Запалного Наконец Двинск — железнодорожный узел, взятнем его перерезаются пути на восток из Белоруссии, Литвы, Латвии, И еще: в Двинске — концентрация армейских штабов и складов. Немцы были бы дураками, если бы не постарались захватить оружие, амуницию, клеб. Из Двинска прямая дорога на Петроград.

Другое важнейшее стратегнческое направление — на Кнев. Между ними — удар на Минск, на Оршу, чтобы приблизиться не только к Петрограду, но и к Москве.

Владимир Ильич пошел в аппаратичю, связался с Двинским Советом, Оттуда передали, что с самого утра над городом летают немецкие аэропланы, а, по данным разведки, на участке фронта перел Лвинском появились новые кайзеровские дивизии, две или три.

Ленин в ответ продиктовал:

 Оказывайте сопротивление где это возможно. Вывозите все ценное и пролукты. Остальное все уничтожайте. Не оставляйте врагу ничего.

Николай Петрович Горбунов, слышавший эти указання, почти дословно повторил их на другой день, девятнадцатого, когда немецкое наступление развернулось в полную силу, в ответе председателю Совета Дриссы Урбану, спрашнвавшему у Леннна, что делать, когда немцы подступят к городу.

Подписывая телеграмму, Владимир Ильич дополнил ее двумя короткими, но очень емкими предложениями: «Разбирайте пути — две версты на каждые десять. Варывайте мосты».

Ленин определил не только тактику отступления, но и тактику партизанской войны.

Заседанне ЦК было коротким. Лении с большей. чем раньше, категоричностью, потребовал: выступают только представители от фракций, докладчиков ограничить пятью минутами; высказываться, собственно, по одному пункту - о неотложном обращении к немецкому правительству с предложением о возобновлении мирных переговоров.

Бухарин от имени «левых» решительно выступил против такого обращения.

Троцкий, уводя от сути ленинского предложения, снова, как и накануне, призывал ожидать «психологического эффекта», который окажет наступление на немецкий народ, ожидать «взрыва в Германия», в который он, мол, по-прежиему верит.

Одним годосом перетягивают «девыс» и троцкисты. Убедить этих людей невозможно. Факты? «Если факты противоречат нашим теориям — пусть будет хуже для фактов» — по такой логике действовали Бухарии и Троцкий.

Лепину было горько от голосования, от упрямства неглупых, казалось бы, людей, от перазумного упрямства, за которое придется кровью расплачиваться солдатам, рабочим.

Однако поражение обезоружить вождя не могло.

Владимир Ильич действительно осуждал себя за мяткость, допущенную в полемике с противниками мира до этого. Дипломатические соображения — не выдать Кюльману и Гофману в ходе переговоров расхождений в руководящей партии, которые немны могли бы использовать, — сдерживали его от удара по Бухарину и Троцкому со всей сплой его, ленинской, непримиримости к любому оппортунизму. Но дольше терпеть такое положение невозможно! За мир нужно начать открытый бой! И — немедленно.

Ленин в каждой паузе продолжал писать свою статью, начатую бессонной ночью, писать мысленно, потому что пауз, позволявших хотя бы на несколько минут взять карандаш и склониться над бумагой, в тот критический день 18 февраля не было.

«Кто не хочет себя убаюкивать словами, декламацией, восклицаниями, тот не может не видеть, что «лозунг» революционной войны в феврале 1918 года есть пустейшая фраза...»

Вспомнился довод «левых»: Франция 1792 года не меньше страдала от разрухи, но революционная война все излечила, всех воодушевила. Все победила.

Ленин хмыкнул. Какое невежество!

Присел все же к маленькому столику, взял блокнот, записал:

«Факт тот, что во Франции конца XVIII века создалась сначала экономическая основа нового, высшего, способа производства, и уже результатом, надстройкой явилась могучая революционная армия».

А современная Россия?

Ленин снова прошелся по кабинету. Ходил и гово-

рил вслух:

— Неимоверная усталость от войны. Нового экономического строя, более высокого, чем организованный государственный каппітализм превосходно оснащенной гехнически Германіні, нет. Еще нет. Наш крестьяния подучил землю, ю оні одного года свободно на ней не трудился. Рабочий начал сбрасывать каппіталиста, но не мог еще успеть организовать производство, повысить производиться повысить производиться обрасе высокого экономического строя еще нет. Будет... На этот путь мы встали. К этому вдем. Но нет еще. Вот так, говарищ Бухарин! Поэтому ваш призвів начать революціонную вобіку — экономическое невежество и политическая авантюра. Резко? Нет! Мягко. Ситуація вынуждает склазать еще более сильно! И я скажу!

Взволнованный Горбунов принес телеграмму начальника штаба генерала Бонч-Бруевича: немым начали наступление по всей линии фроита, от Риги до Румынии; по расчетам штаба, наступает не менее пятидесяти дивизий.

Ленин заказал автомобиль и поехал в Наркомат по военным делам.

Необычность, ситуации проявилась разве что в том, что заседание Совнаркома началось ие в восемь вечера, как было заведено сразу же после создания Советского правительства, а в десять. Да еще, пожалуй, в том, что отсутствовала Подвойский, Дыбемко, Дзержинский и Боич-Бруевич; первые двое заинмались фронтом, выполняя указания Ленина, вторые — безопасностью в Петрограде. В остальном все было по-прежиему. Никакой нервозности. Обычная повестка для. Привычная для всех корректировка повестки Лениным: несколько вопросов — в Малый Совет, перед некоторыми Владемир Ильич написал: «Отложить» или «Поручить ознакомиться». Высказал свои соображения, почему отложить или почему необходимо озакомиться.

Наркомы согласились.

Еще днем он дополнил повестку «Докладом комиссии о портах». Как будто мириый вопрос тоже был частичкой ленниской стратегии: осмотреть, привести в по-

рядок, взять под контроль все, что имеет отношение к обороне, - не только фронт, военнопленных, службы внутренней охраны, но и железные дороги, порты склады, уголь и хлеб... Однако для разговора о портах секретариат не успел собрать нужных людей. Пришлось один из важнейших вопросов отложить. Хотя для Ленина не было маловажных вопросов; все, о чем бы ни шла речь, укрепляло экономику или политическую структуру. Ассигнование двух миллионов рублей Наркомторгпрому... Доклад о саботажниках. Назначение председателя Особого комитета по сокращению расходов. Отклик Петроградской городской управы на подписанный декрет — их заявление о нежелательности поспешной национализации недвижимого имущества. В мирных условиях заявление управы можно было бы просто отклонить, но в связи с немецким наступлением о нем следует подумать; нельзя не занимать принудительно здания для размещения эвакуированных учреждений, людей, раненых, но нельзя и излишне шевс-лить «буржуазный муравейник», толкать врагов пассивных, сидящих тихо, на активные выступления против Советской власти

В копце заседания Ленин сообщил членам правительства о масштабах немецкого наступления. Рассказал, что уже сделано и что надлежит делать наркоматам. Попросил членов правительства и аппарат Совиаркома побыть в эту ночь на военном положении — не разъезжаться по домам.

— После заседания ЦК необходимо собраться Совнаркому, от имени которого будет послана телеграмма правительству Германии с предложением о возобновлении мириых переговоров.

Владимир Ильич сказал это с уверенностью, что та-

кая телеграмма не может быть не послана.

При этих словах Троцкий вскинул на лоб пенсне, потом дернул свою всегла вскудлаченную бородку, однако смолчал — не та аудитория! Прикрыл газетой скептическую ухмылку, но тут же опустил газету и демонстративно зевнул.

2

Заседание ЦК, обозначенное в протоколе Еленой Дмитриевной Стасовой как вечернее, в действительности собралось в два часа ночи в Таврическом дворце. Там же, в другом зале, в это же время заседал Центральный Комитет левых эсеров,

После Совнаркома 'Ленни выслушал доклад командующего войсками Московского военного округа Муралова. Доклад произвел тяжелое впечатление: силы республики очень слабы. Из десяти корпусов, о которых Пенни говорыл еще в яваре, до подписания Декрета о созданни Красной Армии, сформированы только два, да и те неполного комплекта. Кроме фроитового запаса, который, наверное, захватят немцы, на резервных складах не осталось спарядов, а заводы стоят.

Ленин приехал в Таврический под охраной всего одного матроса, хотя в Петрограде в ту ночь было неспокойно. Несколько раз начиналась перестрелка между отрядами ЧК, которые по указанию Ленина чистили город, и немецкими плениыми, русскими офицерами, эсеровскими авантюристами, анархистами-погромщиками, контрреволюции в Петрограде хватало — всех оттенков, слабость ее была в отсутствии организации, единого центра.

Ленин задержался на несколько минут. Его ждали. Клата он стремительно вошел, все знавшие Ильнуа по эмиграции, поминвшие его бойцовские качества, увидели, насколько воинственно он настроен. Нет, не как боец перед атакой — как командующий, у которого готова диспозиция будущего боя.

Троцкий занял председательское место, но никто не поднял вопрос о процедуре — кому вести заседание, не до того было. Разговор начали без формальностей. Выступали как будто корректно, но с внутренним кипением.

Георгий Ломов предложил перенести заседание, приведя народную пословицу:

Утро вечера мудренее.

Ленин решительно запротестовал:

— Откладывать ни в коем случае ислъзя. У нас должна быть ясность. Если немим не примут предложения о мпре, мы вынуждены будем принимать другое решение. Шутить с войной нельзя. Я еще раз говорю: сли мы не подпишем мир на брестекку условиях, мы вычуждены будем подписать его на еще более тяжелых условиях. Объявив революционную войну, мы слетим. Неужели не хватает мужества признать это? Ур иц ки й. Вы нас путаете. Владимир Ильич Не бусловиях. Очет бы бы на путаете. Владимир Ильич. Не бусловиях бы бы вы путаете. Владимир Ильич. Не бусловиях бы бы на путаете. Владимир Ильич. Не бусловиях бы бы вы путаете. Владимир Ильич. Не бусловиях бы бы на путаете. Владимир Ильич. Не бусловиях бы путаете. Владимир Ильич. Не бусловия бы путаете. Владимир Ильич. Не бусловия бы путаете. Владимир Ильич. Не бусловия бы путаете. Владимир Ильич.

урицкии. Вы нас пугаете, Владимир Ильич. Не бу-

дем впадать в панпку и растерянность. Это недостойно революционеров.

Ленну хотелось ответить, что революционное фразерство — это не что нное, как отражение мелкобуржуазиой растерянности перед беспоиадной реальностью. Но он смолчал, чтобы в самом начале не разжигать страсти.

Троцкий. Есть сведения о взятии немцами Двинска (Двинск был сдан в два часа дня, об этом знали еще вечером, поэтому информация наркома по иностранным делам вызвала улыбки). Есть слухи о наступлении на Украину. Если последний факт подтвердится, это вынудит нас предпринять определенные шаги. Олнако нельзя не учитывать, что сообщения о неполписании нами мира только еще расходятся, вопрос сложный, разобраться в нем рабочим нелегко. Телеграмму о нашем согласии подписать мир не поймут ни у нас, в России, ни за границей. Важно, чтобы факты показали, что мы стоим под ударами дубины, вынуждающей нас подписать мир. Наконец, необходимо знать, как повлияло наступление на немецких рабочих. Я не сомневаюсь, что немецкий пролетариат выступит. Поэтому самая правильная тактика с нашей стороны — обратиться с запросом в Берлин и Вену: чего они требуют?

Урицкий. Мы должны или присоединить два голоса сторонников подписания мира, которые отсутствуют, или, наоборот, подчиниться тем, кто в меньшинстве.

С вердлов. Я не против предложения Урицкого, если это сказано серьеам: присоединить голоса Муранова и Аргема. С Троцким согласиться нельзя. Ждать мы не можем даже до утра. Решение необходимо принять немедленио.

Сталин. И оно должно быть только одно — возобновить переговоры. Скажем себе откровенно: немцы наступают, и у нас, чтобы остановить их, нет иной силы.

кроме согласия на мир.

Пенин. Мы ме имеем ни войны, ни мира и втятиваемся в революционную войну. Еще раз повторяю: шутить с войной нельзя! Игра зашла в такой тупик, что крах революции неизбежен, если дальше занимать среднию линню. Запрашивать немиев, чего они хотят, — это еще одна телеграмма, еще одна бумажка. Единственно правильное решение — предложить возобновить переговоры. Середины нет. Мы могли подписать мир, который нисколько пе угрожа, революции. А теперь, играя с войной, мы отдаем революцию немцам. История нам скажет: вы отдали революцию. Теперь не время обмениваться нотами. Больше жлать нельзя ни

минуты!

Поздно «прощупывать», потому что ясно: немец может наступать. Мы спорим, пишем бумажки, а они берут города, склады, вагоны. Мы идем на невыгодный договор и сепаратный мир потому, что знаем; сейчас мы не готовы для революционной войны, нужно уметь подождать (так мы выждали, терпя кабалу Керенского, с нюля по октябрь), подождать, пока мы окрепнем. Если можно получить даже архиневыгодный сепаратный мир. его нужно обязательно, я подчеркиваю, обязательно принять в интересах социалистической революции, которая еще слаба. Только в случае отказа немцев от мира нам придется сражаться. Не потому, что это будет правильной тактикой, а потому, что не будет выбора, Но пока выбор есть, нужно выбрать сепаратный мир и архиневыголный договор, потому что это все же в сто раз лучше положения Бельгин.

И оф фе. Прошупавать немецких империалистов действительно поздно. Но прошупать немецкую революцию еще не поздно. Вчера я еще думал, что немцы наступать не будут. Раз они наступают, значит, у них победали милитаристские партии. Теперь они не согласатся на прежний мир, они потребуют невмещательства в дела Ліцфаядин, Эстландин, Финландин, Укранны. Но мие кажется, что мир непременню надо было бы подписать только в том случае, если бы нашив войска бежали в панике, с возмущением против нас, если бы народ требовал от нас мира. Пока этого нет, мы по-прежнему

должны бить на всемирную революцию.

Троцкий. Я хочу напомнить, что термин «прощупать» немцев принадлежит Ленину. Переговорами в Брест-Литовске мы осуществялям этот план. Нам не удалось его исполнить, потому что Гофман предъявил, ультиматум. Считаю, что тактика «прощупывания» может быть продолжена. Нам нужно дознаться, чего они хотят. Контрибуций? Польшу? Эстляндию? Только зная это, мы можем выработать новую тактику.

Троцкий каждым выступлением в ЦК, и ЦИК, в совнаркоме (позже — в статьях) пытался оправдать свою брестскую предательскую позицию, доказать, что был общий план «прощупывания» кайзеровского правительства, и всюму замалчивал ясное как лень ленниское указание: мы маиеврируем до ультиматума, после ультиматума — сдаем позиции и подписываем мир.

Так Троцкий выступал и на этом заседании ЦК натро. Своей демагогией он добивался еще олной цели: подбодрить «левых», которые под логикой фактов и леиниских доказательств начали «скисать». Это подействовало: Бухарии, который сутки назад

ЭТО поденствовало: рухарии, которыя сутки назад не только не высказался за революционную войну, но даже возмутился, когда поставили так вопрос, и отказался от голосования, вдруг начал воинственно доказывать невозможность иного выхода, кроме революционной войны. Его, мол, удивляет, когда говорят про «игру с войной». Наоборот, события разворачиваются так, как и должны разворачиваться в революции. Оии, слежен, дескать, все предвидели (какие ясновиды!). У Бухарина даже хватило наглости сказать, что Ленин недооценивает социальные силы революции так же, как некоторые (Каменев, Зиновыев) недооценивали их до восстания

— Во время восстания мы одерживали победы, хотя у нас была неразбериха, а у Керенского организованность. Мы всегда говорили: либо русская революция развернется, либо погибиет под натиском империализма. Сейчас немецким империалистам нет смысла принимать мир, они идут ва-банк. Им нужна Украина. Сейчас у нас нет инкакой возможности отложить бой против империализма, наступающего на революцию. Даже если немцы захватят Питер, рабочие не сдалутся, они изичут восстание против оккупантов. Мы можем и мужиков натравить на немцев. У нас есть только наща старая тактика — тактика мировой революции.

Ленин молча слушал выступление Бухарина, изредка только удивленио хмыкал, не поднимая головы от блокнота, в который быстро что-то заносил. Кстати, самолюбивого, самоуверенного, задиристого Николая Иваиовича это водхиовляло — Лении записывает его речь. Когда выступали другие, Лении брался за карандаш редко. На самом же деле Лении не Бухарина конспектировал, а разрабатывал свой ответ ему — новые тезисы статьи, которую сегодия-завтра обязательно вужию

написать.

Ленин почти с удовлетворением отметил, что Бухарии повторил все те «левые» фразы, свои и своих единомышленников, на которые ои, Леини, уже ответил в статье, почти целиком сложившейся в голове. Бухарии

просто помогал «отделить металл от руды», выкристаллизовать главное, композиционно организовать. И Лении фиксировал это. Он вооружался для решительного боя.

Он выступил сразу после Бухарина. Сначала сказал спокойно, пожалуй, с добродушной проиней:

Бухарин не заметил, что он снова перешел на

позицию революционной войны.

Потом по-ленниски горячо, чуть повысив голос, начал разбивать все доводы «левых», а заодно и теорию Троцкого.

Доказав иевежество тех, кто сравнивал Россию 1918 года с Францией 1792 года, Лении начал развенчивать горе-политиков, утверждавших, будто немцы не

смогут наступать:

— В чем был исток ошибки, которую революционеры настоящие (а не революционеры чувства) должны уметь приямать и продумать? Разве в том, что вообще мы маневрировали н агитировали в сеязи с переговорами о мире? Нет. Не в этом. Маневрировать и агитировать нужно было. Но нужно было также определить чеоби час» как для маневров на гититации — пока можно было маневрировать и агитировать, — так и для прекращения всяческих маневров в момент, когда вопрос встал ребром.

Это был удар по Троцкому. Что касается «левых», то нужно было показать нм самим и всей партии, что они не овладели даже азбукой марксизма и революции.

— Мы видели, мы знали, мы объясияли рабочим: войны ведут правительства. Чтобы прекратить войну буржуазиую, нужно свергнуть буржуазиое правительство. Заявление: «Германцы не смогут наступать» равнялось поэтому заявлению: «Мы знаем, что правительство Германии в ближайшие дии будет свергнуто». На деле мы этого не знали и знать не могли, и поэтому заявление было фразой.

Лении говорил быстро, тезисами статън, которую начал «писатъ» еще прошлой ночью и которая полностью была готова. Стасова успела записатъ только смысл некоторых практических доводов. Таких, например: «На революционную войну мужик ие пойдет и сбросит всякото, кто открыто это скажет».

Стасова волновалась, ей казалось, что «Старик» излишне резок, может распалить страсти, вызвать на се-

бя огонь «молодых».

- Вариантом той же фразистской бессмыслицы является утверждение Бухарина, Урицкого, Иоффе: сопротивляясь немецкому империализму, мы помогаем немецкой революции, мы приближаем этим победу Либкнехта над Вильгельмом. Да, победа Либкнехта изба-вит нас от последствий любой нашей глупости. Но неужели это оправдание глупости? Всякое ли сопротивление немецкому империализму помогает немецкой революции? Мы, марксисты, всегда гордились тем, что строгим учетом классовых сил и классовых взаимоотношений определяли целесообразность той или иной формы борьбы. Мы говорили: не всегда целесообразно восстание, без известных массовых предпосылок оно авантюра...

Георгий Ломов обычно делал вид, что слушает Ленина без особого внимания, как любого другого, чтобы подчеркнуть этим, что все они, члены ЦК, дескать, равны и ответственность за революцию у них равная. На этот раз Георгий Ипполитович высоко вскинул клинышек своей молодой бородки и слушал, хотя и не соглашаясь, не без восторга: какая логика! какая убежденность! Пафоса и у «левых» хватает, а вот такой теоретической глубины недостает. У Бухарина больше эмоций, чем теории.

 Ясно для всех, кроме разве что тех, кто опьянел от собственных фраз, что идти на серьезное повстанческое или военное столкновение заведомо без сил, заведомо без армии есть авантюра, не помогающая немецким рабочим, а затрудняющая их борьбу, облегчающая дело их врага и нашего врага.

Стасова лаконично записала в протоколе:

«Если мы отдадим Финляндию, Лифляндию и Эстляндию - революция не потеряна. Те перспективы, которыми вчера нас пугал тов. Иоффе, ни малейшим образом не губят революции».

Ломов, любивший «подводить итоги», чувствовал, что бессилен опровергнуть Ленина. Он ограничился в своем выступлении повторением «левых» лозунгов: «С максимальной энергией развивать нашу тактику всемирной револющии».

Зиновьев как будто бы поддержал Ленина, но тя-

готел к Троцкому:

Владимир Ильич говорит, — подчеркнул он свою

близость к Ленину, — что, если немцы потребуют невмешательства в украниские дела, мы должны принять и это. Но вопрос — какого невмешательства? Поэтому я согласен с товарищем Троцким — узнать, чего они хотят.

Впервые в истории борьбы за мир большинство проголосовало за предложение Ленина. Против голосовали Бухарин, Урицкий, Ломов, Иоффе, Крестинский. Елена Дмитриевна Стасова, на которую сильно нажимали «левые», воздержалась.

Леннну и Троцкому было поручено выработать текст радиограммы. За содержание ее тоже пришлось боротьств. «Левые» прямо-таки выходили из себя, не соглашаясь с ленниской мыслью, что Советское правительство готово принять и более тяжелые условия. Однако новое голосование закрепило победу Ленина.

Тогда Троцкий внес предложение, чтобы совместное решение ЦК партии большеников и ЦК партии левых эсеров считать решением Совнаркома. Мол, поздно, все устали, дело неогложное, поэтому собирать Совнарком нет необходимости. А по существу, это был хитрый и эловещий ход. Троцкий хорошо знал эсеров. Люди, пролившие реки слез, рассуждая о судьбе русского мужика, готовы были с необъчайной легкостью во ими фразы бросить этого несчастного мужика под немецкие пушки.

История не оставила следов совместного заседания Центральных Комитетов обенх партий, члены которых входили в правительство. Никакого протокола. Есттолько один документ — отчет в московской газете «Социал-демократ». Не потому ли, что Московский комитет все еще держался «левых» взглядов?

Заметка так и называлась: «Война или мир?» В ней сообщалось:

«Ночью состоялось заседание Центрального Комитета большевиков и Центрального Комитета левых эсеров. Вначале заседали отдельно, затем было устроено совместное заседание. Определились два направления: одно за то, что Россия воевать не может и что необходимо подписать мир на тех условиях, которые нам диктуют, однако это направление оказалось в меньщинстве. Большинство держалось той точки зрения, что революция русская выдержит новое испытание; решено сопротивляться до последней возможности».

Это публиковалось после того, как в четыре часа ночи Совнарком утвердил ленинский текст телеграммы немецкому правительству и она была послана.

В пять часов утра Владимир Ильич засел наконец за статью «О революционной фразе». Он уже представлял ее объем — около двух десятков страниц. Писал с обычной скоростью. От левых фразеров летели ошметки, пух и перыя.

Работу прервал Бонч-Бруевич.

Владимиру Дмигриевичу сказали караульные, что Ильич еще у себя в кабинете, в го время как все уже двяно разошлись и даже охрану кловит в сон. Красноармеец сказал удивленно и восхищеню: «Когда Ильич только спит? Вот кто не доемлет на своем постч!»

Бонч-Бруевич вспомнил, как Ленин посоветовал ему пойти поспать. Было это в начале рабочего дня. Он послушался, днем поспал часа полтора, и это дало силы

работать чуть ли не сутки.

Теперь им нужно как бы поменяться ролями. Конечно, у Ленина очень срочная работа, если после такого дня он остался в одиночестве за рабочим столом.

После короткого колебания Владимир Дмитриевич все-таки решился: он оторвет Ленина от работы и за-

ставит пойти отдохнуть. Однако в кабинет вошел не так решительно,

днем, — тихонько открыл дверь, тихонько притворил ее за собой и остановился у порога.

Ления дляния из него поити негородите, не услугородите

Ленин глянул на него почти недовольно, но, узнав в полумраке кабинета, протянул примирительно:

A-а, это вы.

Горела только настольная зеленая лампа. Она освещала белым светом стол, бумагу и зеленым — лицо вождя. От этого несетественного освещения облик Ильича неузнаваемо изменился, что испугало Бонч-Бруемился. Однако оторвать Ленина от писания он не отважился. Стоял молча.

Леннн умел писать в больших залах, на шумных собраниях, под взглядами сотен людей. Но когда чувствовал взгляд одного человека, пусть даже близкого, жены или сестры, он смущался, ему казалось не совсем приличным не обращать внимания на присутствующего, игнорировать его. Так случилось и здесь.

Ленин написал абзац и поднял голову. Встал. Вы-

шел из-за стола. Остановился перед Бонч-Бруевичем.

Сказал строго, но весело:

— Вы невозможный человек, Владимир дмитриевич. Что вы так смотрите? Таким взглядом испугать можно. Вы спали?

Спал.

 Ну вот, пожалуйста, контрреволюция поднимает голову, а председатель Комиссии по борьбе с погромами спит.

Вы мне приказали…

— Я — приказал? М-да... Вы правы. Спать-таки надо.

 Половина шестого, Владимир Ильич, — напомнил Бонч-Бруевич.

- Что вы говорите? казалось, удивился Лении, достал из кармашка жилета часы, глянул, ульбиулся: Э-э, батенька, управляющему делами нельзя быть таким неточным. Всего двадцать три минуты, и пожалил часы швейцарского производства: Великолепная работа! Наша цель научиться делать такие же совершенные машины. Для этого советский аппарат должен работать с точностью мокх часов. И вдруг, ступив еще ближе, сказал очень серьезно: Что с военнопленными?
- Имеем сведения, что, несмотря на нашу чистку и звакуацию многих тысяч пленных, выступление все же готовится. Те, кто организован и вооружен, скрылись в подпольсь.
- У русской буржуазии? У бывших ура-патриотов, ненавидевших каждого немца? Вот вам логика классовой борьбы! Садитесь и расскажите подробно.

Ленин вернулся в рабочее кресло и приготовился слу-

Бонч-Бруевич сам был отличным конспиратором, недаром ему партия поручнла охранять Ленина; он умел разгадать и раскрыть конспиративные хитрости врага. Кроме того, он был еще и хорошим пропагандистом.

Ленину особенно понравилось, что самые ценные показания дали не арестованные, а немецкие солдаты, с которыми Бонч-Бруевич наладил искренние отношения,

чтобы с их помощью очистить город.

Офицер, бывший социалист, сам пришел и сообщил о наличии повстанческого центра и о появлении в Петрограде немецких тайных эмиссаров.

Владимир Дмитриевич докладывал объективно, но

с излишней уверенностью, что их Компссия и ЧК во главе с Дзержинским обезвредят любых контрреволюционеров.

Ленина же сообщение о появлении в Петрограде кайзеровских агентов сильно встревожило. При успешном немецком наступлении на фронте восстание в столице не только создаст сложную военную ситуацию, но и обострит политическую, Такое выступление влохновит русскую буржуазию и подтолкиет «левых» на новые авантюры.

 Нужно поднять рабочих и прочистить все буржуазные кварталы, все квартиры. Немцев легко выявить. --Ленин на минуту задумался. — Завтра утром собрать экстренное совещание здесь... у меня... в десять, не

позже...

— Не рано, Владимир Ильич?

 Нет, не рано. Поздно. Вы чего хотите? Дождать-ся, пока Гофман возьмет нас с вами в плен? Кого приглашаем? — Лении, не задумываясь, написал фамилии людей, ответственных за безопасность Петрограда. На фамилии у него была удивительная память, случалось, секретариат коллективно не мог вспомнить фамилию нужного человека, а Владнмир Ильич подсказывал ее. Отдав бумажку Бонч-Бруевичу, Ленин тут же, как

бы торопясь по позднему времени, перешел к тому, из-

за чего забыл о сне и отлыхе:

- Владимир Дмитриевич, мы ожидаем ответа немецкого правительства на нашу радиограмму. Я дал нужные распоряження. Но проследнте, пожалуйста, чтобы на царскосельскую радностанцию были посланы самые надежные комиссары. Немецкая радиограмма должна быть принята без промедления. Постоянное, без малейших перерывов дежурство! И еще одно. Мы не можем рассчитывать только на одну станцию, которая к тому же далеко. Нужно в самый короткий срок оборудовать радиостанцию Совнаркома... тут, в Смольном.
— Нелегкая задача, — заметил Бонч-Бруевич.

Как бы она ни была трудна, решить ее нужно с

военной оперативностью и точностью. Поручаю это вам! Бонч-Бруевич поднялся по-военному:

 Сделаем, Владнмир Ильич.
 Было шесть часов утра. Леннн посмотрел на часы и тяжело вздохнул: когда же дописать статью «О революционной фразе»?

Два часа шло совещание о положении в Петрограде

в связи с возможивым выступлением военноплениых и русской контрреволюции. Ленин выслушал доклады Дзержинского, Урпцкого, Бонч-Бруевича, Зиновыева. Они немиого усновонии За прошлую вочь город оснавательно почистили. Удалось арестовать заброшенных из Германии агентов. Не вывезенных в свое время, как ребовал Ленин, плениях солдат Дзержинский предложил отослать на заводы небольшими группками, перемицав их, чтобы разоравать заговорщициие связи: там, на заводах, немцы будут под пристальным глазом рабочих дружим.

Советовались, вносили предложения, уточняли.

Владимир Ильнч слушал внимательно, по ходу обсредения давал советы. Но как только почраствовачто люди поработали серьезно и Петроград можно считать в безопасности, тут же поймал себя на том, что продолжает «писать» некомиченную статью.

Дела военные вынуждают отменнть сегодня некоторые встречи, отнестн на более позднее время вопросы хозяйственные. Все отдать обороне, борьбе за мир!

Одного нельзя отложить — беселу с Ольминскім, которого назначили председателем комитета по сокращению расходов. С Миханлом Степановичем нужно обязательно встретиться! Вместе выработать программу этого собого, чреавычайного и чертовски важного комитета. Бюрократия, раздувание штатов, быстрый рост расходов на аппарат — такой же враг, как немецкие империалисты, как внутренняя контрреволюция.

Принять Ольминского. И обязательно — Цюрупу, Есть решение ЦК о назначении его наркомом продовольственного обеспечения. Цюрупе нужно высказать соображения о жлебной монополни. Об этом давно хотелось написать, но время... Какие короткие сутки! А между тем продовольственная политика, хлебная монополня, снова же экономия и наистромайший учет всего вместе с подписанием мира — единственное спасение для Советской власть.

После совещання, оставшнсь один, Владимир Ильни несколько минут думал о том, что скажет Ольминскому и Цюрупе. Еще в «Халнле» в «Дневнике публициста» он определил темы для разработки:

«Учет н контроль как сущность социализма».

«Группы летучих контролеров».

Удалось затронуть этн темы в работе «Как организовать соревнованне», в докладе на Третьем съезде Советов, в некоторых устных выступленнях. На более детальную разработку не хватило времени. Тем более но обходимо подробно ознакомить со своими соображениями по этим очень важным вопросам людей, которые непосредственно будут заниматься контролем расхода денег и хлебом, его заготовкой, его распределения

Революция — не один «ура», товарищи «левые»! Революция — ежедневная, ежеминутная напряженная чер-

новая работа!

Снова обратился к статье «О революционной фразе». Но пнеал не более получаса. Вдруг появилась мысль: одной раднограммы мало, если в Германні победила партня войны, Гофману и Кюльману легко сделать вид, что никакой раднограммы не было, утантье если не от правительства, то от нежецкого народа.

Раднограмма публикуется сегодня в «Правде». Но когда газета в условнях войны может дойти в Германию? Да в конце концов газета — не документ для

правительства другой страны.

Ленин собрал исписанные листки, положил в картон-

ную папку. Стремнтельно вышел в прнемную.

— Николай Петрович, сейчас же найдите Крыленко

н попросите его безотлагательно явиться в Совнарком. Найти Главковерха было непросто. Из Генерального штаба ответили, что он поехал в штаб Петроградского округа, а там посоветовали искать Крыленко у латыш-

ских стрелков.

Леніні занялся будничной работой. Подписал постановленне о назначенни Измайлова комиссаром Балтнійского флота. Флот, призванный защищать столицу, укреплялся надежными большевиками. Владимир Ильни, который так боролся за сокращенне расходов на аппарат, в этом случае сам предложил на Совнаркоме дать Измайлову трех заместителей. Комиссар должен иметь сильную групиу партийных работников!

Потом принимал Ольминского. Но и подписывая постановления и распоряжения, и даже беседуя с людьми, Владимир Ильич несколько раз нетерпеливо спраши-

вал: «Где Крыленко?»

3

Наконец Николай Васильевич Крыленко появился. Наверное, подинмался на третий этаж Смольного бегом в компате секретарната, где раздевался, никак не мог отдышаться. Вид у него был угомленный, лицо бледное, В таком состояние меу не хотелось входить к Леинну; Владимир Ильыч не любил «загнанных» работников, Есть люди, демонстрирующие свою усталость, считаюшие это доказательством их «горения» на работе. Крыленко был не из таких. Обязанность главномандующего он исполнял без спешки, зато основательно. Так, без спешки, спокойно он занял в Могилеве ставку Духоняна. Но тогда революция наступала. А теперь? Вынуждена отступать? Мучительно было с этим согласиться. При нынешних событнях ие диво н «запылаться».

Обычно внимательный к тому, как люди выглядят бодро, утомлению, весело, — на этот раз Лении не затратил и секунды на то, чтобы весмотреться в посетителя или спросить, как он чувствовал себя, хотя Крыленко, войдя в кабинет, еще больше побледиел от волнения.

Лении подиялся за рабочим столом и сразу спросил:

— Последине оперативные данные?

Крыленко оглянулся на карту, висевшую на стене, котел было подойти к ней и доложить Председателю Совнаркома о положении на фроите. Но тут же передумал, вздохнул и совсем не по-военному сказал:

— Плохо, Владимир Ильич. Немецкое наступление набирает темп. По существу, они идут маршем, по тридиать верст в сутки. Полки старой армин панически бегут, оставляя оружие, склады. Сопротивление оказывают только рабочие полки. Немцы это поняли и по нашим боеспособным частям наносят самые тяжелые удары. Шквальный огонь артиллерии. Применяют газы...

— Применяют газый — На лице у Ленина огразылись боль и возмущение, ои постучал палывами по столу — как бы выбил ногу тревоги. — Соберите факты применения газов и дайте в прессу. Так, чтобы о ваидализме Людендорфа и Гофмана знали и в России, и в мире.

Ленин вышел из-за стола, подошел к карте, Крыленко тоже ступил поближе к стене, достал из кармана карандаш с наконечником, готовый докладывать. Но Ленин спросил:

— Гле ваш штаб?

 Оперативная группа переехала из Могилева в Смоленск. Службы тыла оттягиваем глубже - в Мо-CKBV.

 Ставка должна быть в Петрограде! Так понимайте ваш вызов сюда!

Слушаюсь, товариш Ленин!

Владимир Ильнч прошел к окну, минуту постоял там, всматриваясь в серую мглу, висевшую над столицей; февральский день был с оттепелью, туманный, мрачиый. Не отрываясь от окиа, Ленни вдруг спросил:

— Николай Васильевич... вы военный человек. Ска-

жите: могут немцы взять Петроград?

Крыленко не ожидал такого жесткого вопроса и на

секунду растерялся.

Лении быстро повернулся, без привычного прищура всмотрелся в молодого главнокомандующего. Тот понял, что перед Леннным нельзя маневрировать, н ответил с той же жесткой откровенностью:

Могут. Но этого нельзя допустить.

Ленин отозвался не сразу, немного подумал. Сказал ровным голосом, но с той силой уверенности, которая зажигала и вдохновляла людей:

 Да, Петроград нельзя сдать! Паденне Петрограда... иет, не поставит нас на колени... но поднимет русскую контрреволюцию. Теперь уже нет сомнения, что цель кайзеровского правительства - уничтожить Советскую власть в Россин, на Украине...

Ленин быстро вернулся к карте и, стоя в двух ща-

гах от Крыленко, сказал:

 Однако одних наших с вами пожеланий мало. Нужно действовать не теряя ни минуты. Нельзя заинматься фразерством, как Бухарин. Три месяца кричит про революционную войну и не пошевелил пальцем для создания новой армин. Левые фразеры, если их не остаиовить, приведут нас к катастрофе. Что делается для обороны Петрограда?

Крыленко иачал докладывать.

Ленин остановил его:

 Простите, Николай Васильевич. Карта Петроградского района на столе. Прошу вас.

Онн стояли у стола плечом к плечу. Главнокомандующий докладывал, что сделано уже и

что предполагается сделать. Ленин слушал винмательно, молча, но недовольно хмурился.

Докладчик в какой-то момент уловил это и замолчал на полуслове.

 – Мало. Очень мало мы делаем. Петроград с юга нужно прикрыть двумя, а то н гремя линнями обороны.

У нас не хватает снл, Владимир Ильич.

 Снл? Организуем десятки тысяч рабочих... Бросим на окопы поголовно всю буржуазию, до одного, Сегодня же определите линин обороны. Направьте лучших специалистов по фортификации, они должны руководить всеми работами. Подготовьте приказ о создании Чрезвычайного штаба Петроградского военного округа. Штаб должен объявить город на осадном положении и безжалостно подавлять любую попытку контрреволюционного выступления. Завтра на заседанин Совнаркома мы примем постановление по обороне Петрограда, Заслушаем ваш и Альтфатера доклады. Подготовьте самые свежие данные. — Ленин отошел от стола к карте района боевых действий. — Наша оборона должна быть активной. Срочно броснть на фронт боеспособные части. Если нет сил остановить немецкое наступление, то нужно хотя бы задержать их продвижение, ослабить натиск. Взрывайте мосты, разбирайте пути. Дайте понять, что у нас хватает сил для сопротивления, что наши силы будут расти. Только это может принудить Гофмана подписать мир. Германия не пойдет на продолжительную войну с нами. Они хотят растоптать нас коротким ударом.

Рабочне полкн рвутся на фронт. Но они слабо

обучены.

 М-да, вот онн, нтоги фразерства «левых». Слишком все верилн в революцию в Германни. Военные товарнщи тоже. Военным это особенно непростительно.

Крыленко покраснел.

— Десять корпусов Красной Армин, о которых я говорна еще в январе... как бы они пригодились теперы — Ленин помолчал, утомленно вернулся к рабочему креслу. Сказал с болью: — Да, армин у нас нет. Военные протрезвелн от революционных фраз?

Протрезвели, Владимир Ильич.

— Николай Васильевич, вы уверены, что наша ради-

ограмма дошла до правительства Германии?
— Радисты немецкой станции в Брест-Литовске от-

ветили, что текст ими принят.

— День на исходе, а мы не имеем ответа. Немцы
явно стремятся углубиться настолько, чтобы продикто-

вать нам более тяжелые условия. Я прошу вас очень срочно найти надежного большевика-офицера, владеюшего немецким языком. Дайте ему охрану — двух-трех матросов нли солдат. Мы сегодия же пошлем парламентеров на линию фронта с текстом письма Совиаркома о ившем согласии подписать мир на брестских условиях. И на худших. Потому что нет сомнения — Кюльман продиктует их нам.

Николай Петрович Горбунов, другие секретари за день почувствовали, как нетерпеливо Владимир Ильям ожидает раднограммы. Он не выказывал этого открыто, но интересовался, как организована работа радностанции, надежные ли там большевики, посоветовавшись с Бояч-Бруевичем, послал на станцию одного вз комиссаров 75-й комиаты, несколько раз спрашивал, как идет оборудование станции в Смольком.

Поэтому Горбунов не вошел - вбежал в кабинет,

взволнованный.

Радио, Владимир Ильич!

Увидел, как на мтновение рука Ленина застыла над такоронной трубкой, поиял, что Владимир Ильну взволнован не меньше. Но ничем не выдал своего волиения. Нет, пожалуй, выдал тем, что не сказал: «Я слушаю», а произнес, как при телеграфиых переговорах:

У аппарата Лении. Я готов записывать.

Горбунов винмательно следил, как Владимир Ильич записывает, не переспрашивая, очень сосредоточению, непривычно медленно. На лице его не отражалось ин возмущения, ин тревоги. Спокойствне Ленина передалось секретарю: значит, есть согласие на подписание мира.

Нет, согласия не было. Ленин спокойно принял радиограмму потому, что она подтвердила его догадку о возможном отказе, еще дием он предвидел именно та-

кой ответ.

Гофман подтверждал получение раднограммы Советского правительства. Но сообщал, что «правительство его величества императора Вильгельма» не может считать раднограмму официальным документом. Такой документ должен бить подписан премером, скреплен правительственной печатью, и его надлежит вручить немецкому коменданту Двинска.

Ленни поблагодарня начальника радностанции и попросня его быть готовым сейчас же принять ответ-

иую радиограмму — для передачи немцам.

Владимир Ильич посмотрел на Горбунова и отметил венезапную бледность. Подумал, как много люден вот так же волнуются, ожидая ответа от немцев; нашу радиограмму они прочитали в вечерних газетах. Подумал и от ех, кто порадовался бы молчанию или категорическому отказу немецких милитаристов подписать мир. Грустно вздохнул от мысли, что вместе с русской буржуазией, с контрреволюционерами радовались бы и люди, занимающие высокие советские посты. Горбунов еще больше побледнел, услышав вздох Ильича.

Плохо, Владимир Ильич?

Лении ответил неожиданно бодро:

Гофман хочет перенграть нас. Мы его не перенграем. Поздно. Но нужно сделать одно — выбить его козыри.

Прочитал Горбунову раднограмму и тут же сказал:

— Николай Петрович, сейчас же радпруйте ответ.

Специальный курьер с таким документом выехал. Обеспечьте ему безопасность из линии фронта. Подпись
Главковерха. Найдите Крыленко. Передайте ему, я возмущен. Прошло столько времени, а он ие приводит человека, которому мы поручим столь ответственную миссию. Скажите командующему: через полчаса парламентер должен быть в Совиаркоме!

Повестка вечернего заседания Совнаркома, как инкогда раньше, была короткой, — по существу, всего два вопроса. Но какие! О внешней политике в связи с немецким наступлением. Об организации обороны Советской Республики. Стоял еще вопрос этот рассматривали отдельно, то теперь меры по охране и вывозовоенных материалов, которые поставили бывшие союзники России, продуктов, других ценностей органично сливались с мерами по обороне.

Сократив ранее подготовленную повсстку дия, Ленин личио дополнил ее «архангельским вопросом», имея в виду, что теперь разговор должен идти не только о спасении грузов от весемнего половодья на Северной Двие, но н от возможного заквата их контререволюциоцерами или даже теми же англичанами, корабли которых «охраниятот Мурмански Арханиельско Судто бы от немецких подводных лодок. У Ленина давно уже не было инкаких иллозий масчет действительных намерений господина Ллойд Джорджа. Однако в связи с немецким наступлением отношения Советского правительства с бывшими союзниками должны быть более тибкими, дипломатичными — в разумном смысле этого сла ва. А между тем жк раз на этом и столкиулысь разные мнения: марксистское, реалистичное, и левацкое, авантюристичное, и левацкое, авантюристичное, и левацкое, аван-

Ленин не стал «задавать тон» в споре. В начале заседания он прочитал ответ Гофмана. А в дальнейшем молча, без реплик, без хмыканья, слушал самые противоречивые выступления, записывая их в блокнот — для

себя.

Свердлов, как всегда спокойно и аргументированно, доказывал, что в целях обороны было бы неразумно отказываться от предложения Антанты купить у нее оружие и продукты.

«Левые» возмутнлись таким «оппортунизмом». Урицкий вскочил с места, у него слетело пенсие. Штейнберг

мрачно бросил Свердлову:

Вам хочется поклониться империалистам?

— Нет, я не хочу кланяться, — спокойно ответия, яков Михайлович. — Но было бы мальчишеской глупостью не использовать противоречия между разными группами империалистов. Мы не протягиваем рукуза милостыней. Мы можем гарантировать оплату за все, что поставят има мигличане или американцы... Им, как и нам, нужно ослабить немцев.

Ленин размашисто написал: «Свердлов!!!» Целых три восклицательных знака. И с теплым чувством подумал:

«Молодец, Яков Михайлович!» Урицкий сиова прервал:

Чем вы будете расплачиваться? Революционны-

ми принципами?

 Неужели товарищи серьезно считают, что в условиях мира и организации Советской властью своей, социалистической экономики мы не будем иметь инкаких отношений ии с немецкими, ии с американскими империалистами? — с усмешкой спросил Свердлов.

Никаких! — выкрикнул нарком юстиции.

Штейнберг, я считал юристов трезвыми людь-

ми, - пронично заметил Свердлов.

— Товарнщи, симптомы тяжелой болезни — правого оппортуннзма — все больше выявляют себя, — пафосно начал свое выступление Бубнов. — Пример тому — выступление Свердлова. До чего договорился

председатель ЦИК? Выходит, мы совершали революцию ради того, чтобы потом, нарастив сала, пойти целоваться с капиталистами...

Целоваться не будем. А торговать будем, — вдруг

нарушил свое молчание Ленин.

— Торговать? — Андрей Сергеевич удивился и смешался. Не знал, что ответить Ленину. Хватило такта не бросить обвинение в оппортунизме вождю революции, как бросил Свердлову.

Гроцкий, до этого тоже молчавший, с хитрым смеш-

ком вскудлатил бородку и пошутил:

— Не пугайте, Владимир Ильич, товарищей. Это страшное слово — торговля. Гиилое, как капитализм. И вонючее.

И тут же с умилением и грустью подумал о своем отне: как малограмотный Давид Бронштейн умел торговать пшеницей и арбузами! Тае он теперь? Имение у него отобрали, землю разделия... Старик подался в осесу. Нужно немельно вывезти его оттуда, иначе, если уелет за границу и станет выступать против Советской власти, — на него, на сына, может упасть тень. Если же останется в Одессе, а город займут радовцы или, еще хужо, немыш, то наверняка возьмут старика за шиворот: отец Троцкого

Троцкий думал, кому поручить эту деликатную миссию — вывезти отца, сестер из Одессы. С его помощью

не умрут и в голодной Москве!

Выступления «левых» Ленин слушал не очень внимательно.

Ленин думал: как назвать эту болезнь ультрареволюционизма? И вдруг нашел емкое и точное определение. Чесотка! Втайне усмехнулся находке. Потом нахмурялся и, про себя вздохиря, подумал: «Мучительная болезнь — чесотка. А когда людьми овладевате чесотка революционной фразы, то одно уже наблюдение этой болезни причиняет страдания невымосимые».

Хотелось прервать очередного оратора и сказатьему:
«Товариш высокообразованный марксист! Если бы
льбой мужик услышал вас сейчас, то, наверное, сказал
бы: тебе, барин, не государством управлять, а в словесные клоуны записаться или просто в баньку сходить попариться, чесотку прогнатьь.

Но сдержался — не сказал. Однако записал эту

мысль: пригодится.

В кабинет вошел Крыленко, виновато извинился за

опоздание. Однако члены правительства понимали, что могло задержать Главковерха. Все повернулись к нему, с негерпенем ожидая услышать последние известия с флоитя

Ленни посмотрел на него вопросительно. Крыленко глазами показал на двери: человек ожидает там, в ком-

нате секретарната.

Ленин чрезвычайно редко выходил во время заседания. А тут написал Свердлову: «Ведите заседание» и быстро вышел. За ним вышел Коыленко.

Членов правительства это встревожило и совсем сби-

ло с толку «чесоточных» выступающих.

Прапорщик Турчан, фронтовой коллега и друг советского главнокомандующего, увидев Леннна, вскочил, вытянулся.
Владнино Ильич протянул ему руку, поздоровался.

Сразу спроснл:
— Охрана у вас есть?

— Лаем двух красноармейцев, — ответил Крыленко.

— Лаем двух красноармейцев, — ответил Крыленко.

— Им задаж известна? Они — ваши дублеры Тобо с вами ни случилось, пакет должен быть доставлен коменданту Двинска. В этом конверте, — Ленни показал на Горбунова. державшего комверт, — наше спазал на Горбунова. державшего конверт, — наше спазал на Горбунова.

сение. Понимаете, как это важно?

— Так точно, товарни Ленин.

— Как едете?

Даем спаренные паровозы, — сказал Крыленко.
 Передайте по линни. Комнссарам станций. Всюду должны быть зеленые светофоры.

Горбунов вручня Турчану засургученный конверт. Тот положил его в полевой планшет, надетый через

плечо.

Ленин внимательно проследня, насколько надежно спрятан документ. Снова протянул Турчану руку, заглянул пристально в глаза.

- Ждем вас, товарищ, с ответом. Хорошо, если бы

вы вернулись завтра иочью.

Сделаем все, что зависит от нас, товариш Лении.
 Владимир Ильич задумчиво повторил:

— Да... Что завнеит от нас.

Когда Турчан, испроснв разрешення, повернулся повенному и вышел, Ленни еще минуту стоял посреди комнаты в задумчивости, как бы прислушнваясь к шагам посыльного в коридоре. Потом обратился к Крыленко и неожиданию весело спросить; — Николай Васильевич, вы болели чесоткой? Команаующий смутился:

— Что вы, Владимир Ильич!

Его смущение еще больше развеселило Ленина, он тихо засмеялся:

 Уф! И скверная же болезнь чесотка! И тяжкое же ремесло человека, которому приходится парить в баньке чесоточных... Но иужно парить! Нужно! — и пошел в кабниет продолжать вести заседание Совнаркома.

Троцкий снова принимал Локкарта.

После срыва мириых переговоров и начала немецкого паступления неофициальные представители бывших
союзников Робинс, Локарт и даже социалист Садуль
активизировали свою деятельность, теперь уже не только по собственной инициативе, как сделал это вывчале
Садуль, а во ислоянение секретных инструкций своих
правительств.

Локкарт увидел, что англичане из-за своей консервативной позиции — никаких отношений с большевиками! — много потеряли, и что было силы бросился вдо-

гонку за старшим соперинком — Робинсом.

Самоуверенный, необычайно деятельный, пролаза до наглости, восинтанник Кембриджа и дыпломатического колледжа (там он прошел курс в специальной секретной группе перед тем, как поехать консулом в Москву в начале войны), англичанин был обеспокоен тем, что Лении ии разу не принял его, а Робинса, по его данным, за то время, как он, Локкарт, приступил к исполнению своей миссии, принял дважды.

Это било по самолюбию. Выходит, Ленин игиорирует его? Кто же кого не признает? Правительство Ллойд Джоража — большевнстское правительство? Или Ленин — правительство свладычицы морей? Неудачи приемом у премьор доккарт как бы компенсировал встречами с иаркомами, с партийными ликарами, в первую очередь с Троцким и Вухариным, так как еще в Лондоне получил указания постараться наладить контакты с этимя людыми.

«Именно потому, что онн чаще, чем кто-лнбо на большевиков, становятся в оппозицию к политике, проводимой Лениным». — сказал Керзон.

Локкарт вошел в кабинет Троцкого с экземпляром «Правды», от которого за три сажени отдавало типо-

графской краской. Троцкий догадался, почему англичанин не прячет своей заинтересованности большевистской газетой. Сегодияшний номер «Правды» невозможно достать, его передают из рук в руки, спрашивают друг

друга: «Читали?»

У Троцкого об этом спросил Чичерии час назал, и Льву Давидовичу стало неприятно. Он не любил Чичерина не только за предапность Ленину, но и потому, что хорошо понимал: Лении провел профессионального дипломата в заместители наркома не без намерения иметь человека, который мог бы при первом же удобном случае заменить его, Троцкого. А случай такой назревает. Провал политики «ии войны, ни мира», безусловно, приведет к его отставке. Троцкий с начала немецкого наступления ломал голову, что лучше: ожидать, чтобы его отставили, или самому подать в отставку? Что больней для Лениия?

После обмена приветствиями и короткого, две фразы, разговора о погоде - была оттепель, и сиег на петроградских улицах превратился в скользкую кашу -Локкарт показал на газету и спросил чуть ли не заговоршинки:

- Это он?

Троцкому не понравился тон: нашел сообщинка! Одиако знать мнение англичанина, и, возможно, не только его - Локкарт за утро мог побывать не в одном посольстве, - нужно и полезно. Ответил внешне официально и в то же время таинственно-доверительно, мол, только вам, никому больше:

- Да, это Лении.

- Много людей знает, что «Карпов» - это он?

Мы, старые партийцы, знаем.

— Вы хотите сказать: руководящее ядро? Считайте так.

- А вам не кажется, что это бомба под вас? Троцкий нахмурился:

— Я не «левый». И не бросаюсь революционными фразами.

Локкарт понял, что нарком недоволен таким определением ленинской статьи и дал «задний ход».

 Простите, господии министр. — Локкарт при первых встречах понял, что Троцкому нравится обращение «министр». — Я знаю, что вы не «левый». У вас своя. особая, позиция. Я ошибся, я котел сказать: бомба под «левых». Можете передать своему премьеру мое восхищение его публицистическим талантом. Немногие лидеры умеют так зацищать свою позицию. И так говорить с народом! — Локкарт глянул в газету, прочитал заключительные строки: — «Надо воевать прогив револющиенной фразы, приходится воевать, обязательно воевать, чтобы не сказали про изс когла-нибудь горькой правды: среволюционная фраза о революционной войне погубила революцию». Сильно, правла?

У Троцкого после прочтения утром статьи осталось сложное впечатление. Да, это бомба, которую, однако, нужно как-то обезвредить, чтобы она не разнесла «левых» в шепки. В то же время он эло порадовался, что болгуна Бухарина, претендовавшего на лидерство, «раздели» и выставили перед партией голым в его фразерской сущности. Одновременно Троцкий, что случалось не олнажды, позавидовал Ленину, его умению великоленно совмещать теоретнческую глубниу с необычайной простотой изложения мыслей, логику серьезных доказательств с иронней и юмором. У него, Троцкого, так не получалось, хотя когда-то он мечтал стать великим поэтом. Он умел недурно сказать устно - захватить аудиторню пафосом голоса и жестов; на бумаге руками не помашешь — пафос исчезал, вместо него появлялись излишняя академичность и усложненность. Ему казалось. Ленин пишет легко. С детства он завидовал людям, которым все легко дается, и старался сам все делать легко. Однако легкость, бывало, подводила.

Вот почему, а не только из дипломатических соображений Троцкий не поддержал восхищения хитрого прошыры Локкарта статьей Ленина. Отвел беседу в другое русло, в то, которое вместе прокладывали на превыду-

ших встречах:

 Я вас, господни Локкарт, могу порадовать другим. Ленин согласндся с моей мыслыю, — подчеркнул ннтонацией, что это именно его мыслы, — взять у Англии и Америки оружие и продукты.

— Но Ленин же не хочет воевать. Он — за мир.

— Вы ошибаетесь. Угроза немецкого наступления настолько велика, что, если бы Лении получил военную помощь от союзников, он отказался бы от мира и сражался с помощью союзников против Германия.

У Локкарта от уднвления заблестели глаза. Если бы это было так, он бы мог рассчитывать на благодарность Ллойд Джорджа и короля. Но у него хватило ума усоминться в некренности «господина министра». Опытный

разведчик, он лучше Троцкого знал обстановку в Петрограде, погому что проинкал везде, где голько омено было, — в Советы, на заводы, в красноармейские отряды, уколившие на фроит, и в те круги, где ожидали приход

4

Примерио в это же время Ленин в присутствии Сталив висал телефонограмму в Исполинтельную Комисию Петроградского комитета и во все районые комитеты партии большевиков. Писал как военный приказ с указанием даты, часа:

«21 (8) II.1918 12 ч 20 мин дия.

Советуем, не теряя ин часа, поднять на ноги всех расичих, тюбы, согласно решениям Петроградского Совета, имеющим быть принятыми сегодия вечером, организовать десятки тысяч рабочих и двинуть поголовно всю буржузано до одного, под контролем этих рабочих, из рътье окопов под Питером. Только в этом спасение революции. Революция в опасности. Линию окопов дадут военные. Готовъте орудия, а главное, организуйтесь и мобилизуйтесь поголовно.

Лении».

Сталин пошел в аппаратную. Диктуя телефонистам текст, не удержался от искушения поставить рядом с Лениным и свой партийный псевдоним.

Оставшись на несколько минут один в кабинете, Лении быстро дописал другой исторический документ того тревожного дия: «Социалистическое Отечество в опас-

ности!»

И тут же попросил секретара созвать члеков Временного исполнятельного комитета СНК. Комитет был создав накануне после тревожных докладов Совнаркому Крыленко и Альтфатера, командующего Балтийским флогом. Ленин сам предложил иметь оргаи, который обеспечивал бы постоянную работу правительства—дем и ночью. Договорились, что цены комитета живут в Смольком; Боне-Труевич подготовил для этого помещене. Обо всех выездах ставить в известность секретаря Совнаркома Горбунова, чтобы тот знал, где кого искать в случае срочиби необходимости. Поэтому комитет собрадся очень быстро. Пришел Свердлов. Председатель ВЦИК тоже постоянно находился в Смольном.

Аудитория была иебольшая — всего семь человек, ио владамир Ильяч поднялся за столом с исписанныма инстками в руках. На мгновение непривычно застыл, оглядел соратников, Убедившись, что все они единомышлениики, никто ие выступит против, как бы успоковлся, сказал ровным голосом:

— Товариши, кроме обращения «К трудящемуся населению всей Россия», которое мы приняли сегодия иочью, предлагаю обратиться к питерцам, ко всем солдатам, рабочим, крестьянам страны с декретом-возяваимем. Вот текст. — Лении начал читать, и годос его вымием. Вот текст. — Лении начал читать, и годос его вы-

давал волнение и тревогу:

- Социалистическое Отечество в опасности! Чтобы спасти изнуренную, истерзаиную страну от новых военных испытаний, мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира. - Ленин снова осмотрел товарищей, слушавших сзатаенным дыханием. —Наши парламентеры 20 (7) февраля вечером выехали из Режицы в Двинск, и до сих пор нет ответа. Немецкое правительство, очевидно, медлит с ответом. Оно явно не хочет мира. Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм. — Ленин интонацией подчеркнул следующие слова, — хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернить земли помещикам, фабрики и заводы - банкирам, власть - монархии. Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде и в Киеве. Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности.

У Свердлова от слов этих и ленинского голоса сжалось больное сердце. Но тут же в душе смещались гордость, радость, уверенность. Яков Михайлович подумал:

«Какое счастье, что во главе партии в правительства — о и. Только о и может найти выход из любого положения. Нет сомнения, что его слова поднимут всех, кому дорога Советская власть. Однако — когда... когда он успел написать это? В четыре часа ночи я ушел от него. В восемь он уже был в этом кабинете...» Ленин читал:

Совет Народных Комиссаров постановляет;

 Все силы и средства страны целиком предоставлято на дело революционной обороны. 2) Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови. Лении прочитал все, сиова-таки как в военном приказе: подпись — Совет Народных Комиссаров, дату — 21 февраля 1918 года, место написания документа —

Петроград.

Замолчав, Владимир Ильич услышал: члены Исполинтельного комитета притаению, во тяжело дышат, как после быстрой кодьбы. Ему тоже котелось вархмуть на полные легкие и пройтись по кабинету. Ах, если бы можно было хоть полчаса погулять по улице!

Обессиленный, хотя ничем не выдавал этого, сел в кресло, припал грудью к столу. Встретился взглядом со Свердловым. благодарно кивнул на его одобрительный

жест

Товарищи, есть замечания по тексту?

- Штейиберг, наверное, запротестует против рас-

стрелов, — сказал Сталии.

— Никаких уступок на обструкции левых эсеров! Так же как инкаких уступок Бухарину, Троцкому. Сов нарком поручил нам действовать с военной решительностью. И мы будем действовать только так! Война есть война! Да, неприятельских атентов, германских шпнов, конгроволюционных атигаторов расстреливать!

Печатаем сегодия? — спросил Боич-Бруевич.

- Да. В «Правде»... В «Известиях ЦИК», во всех большевистских газетах. И отдельной листовкой. Миллионным тиражом. - Лении на минуту задумался и уточнил: - Нет, в газетах печатаем завтра. Вечерине выпуски выходят малыми тиражами и плохо распространяются. Да и Совнарком мы лием не соберем. Наркомы заняты обороной Петрограда... Вечером мы встречаемся с военными специалистами. Прошу вас подготовиться к этому очень важному совещанию. Нужно собрать полные данные о формировании рабочих отрядов. О надичин оружия в петроградских арсеналах. Люди рвутся в бой, но не хватает винтовок, патронов. Латышские стрелки, которые высказали желание поехать на фронт и перед которыми я выступал вчера тут, в Смольном, в актовом зале, жаловались на нехватку патронов и зимней одежды. Владимир Дмитриевич, установите наистрожайший контроль за всеми складами.

Зиновьев и Урицкий занимаются этим.

Проверьте, пожалуйста. Поручаем это вам.
 Что ж... за работу, товарищи...

Когда члены комите за поднялись, чтобы выйти, Ленин задержал их.

- Минуточку. Еще об одном посоветуемся. Некоторые товарищи, Ленин незаметно глязул в сторозу Сталина, высказывают сомнения насчет кодатайства Штейнберга об освобождении из-под ареста министров ременного правительства. Как договоряльсь на Совнаркоме, я подписал постановление об освобождении Бернацкого. Его взял на поружи Боголенов. Не сделает ли контрреволюция этих людей своим заменему.
- Если их возьмут на порукн советские работники и будет их письменное заверение, что они не станут заинматься политической деятельностью... — рассудительно начал Дзержинский.

Ленин вдруг засмеялся:

- Товарищ Дзержинский готов верить на слово.
   Времена рыцарства миновали, дорогой Феликс Эдмундович. К сожалению, давно миновали. Буржуазия растоптала закон рыцарства. Но если Кишкина и Терещенко возмут на поруки мы их освободим.
- В кабинете остались Свердлов и Стални. Сидели у стола. Ленин стоял перед картой Российской державы, переводя взгляд сверху, с севера, вниз — на юг, на Киев. Одессу. Ростов.
  - Давайте спланируем нашу военную стратегию на ближайшее будущее.

Ленин несколько минут внимательно изучал карту. Потом шагнул к ней, поднявшись на цыпочки, пальцем начертил полукруг между столицей, Псковом и Реведем.

уверенно сказал:

- Петроград мы защитим! С немпами подпишем мир. Как бы он ин был тяжел все равно подпишем. Несмотря ин на что. Условия нам продиктуют жестокие, и мы выпужлены будем их принять. Но покоя оккупантам не дадми! Нет! Немпы получат партизанскую войну заесь, на севере, в Белоруссин... И войну на Украине. Тот же Восточный фроит. Они подписали мир с Радой. Договора с Украинской Советской Республикой у ните. Рабоче-крестьянская армия Украины будет бить и радовцев, и их хозяев немецких оккупантов. Что нужно всельнуй с на мы пра такой ситуации! Владимир Ильяч повернулся к Сталину и Свердлову, ожилая их ответа.
  - Укрепить украинскую армию, сказал Свердлов.
     Как это сделать, не нарушая договора? усомиился Сталин.

 Нужно немедленно украинизировать все наши части, помогающие украинским рабочим! Приказать Антонову-Овсеенко, чтобы отбросил первую часть своей фамилии. Пусть будет только Овсеенко. Подумать, что делать с Муравьевым, если вообще его можио оставить на посту командующего. Создать против немцев единый фронт от Крыма до Великороссии. Убедить крымских товарищей, что ход событий навязывает им оборону, они должны обороняться, независимо от договора, который мы полпишем. Дадим крымчанам понять, что положение севера кардинально отличается от положения Крым немцы могут слопать, как говорят, мимоходом. Поэтому помощь Крыма Украине является не только актом соседского долга, но и требованием самообороны и самосохранения. Донецкую республику немцы будут завоевывать, так как Винниченко включил ее в Украину. Наша задача: убедить донецких товарищей создать единый фронт обороны с Украиной, Сепаратизм Васильченко, как никогда, вреден, Передайте это Артему. обратился Владимир Ильич к Сталину. - Чтобы закрыть немцам дорогу на Кавказ, нужно добить Алексеева. Сейчас же дадим распоряжение Антонову - безотлагательно взять Ростов и Новочеркасск, Завтра, не позже. Пусть пошлет на это две тысячи надежных петроградских красиоармейцев. — Ленин отвернулся от карты, подошел к столу. — Обратимся теперь на север. Немцы не признают суверенитета Советской Эстонии. Как сообщил Анвельт, ведут наступление, высадились на побережье. Мы со Сталиным обсудили положение в Эстляндии, Я предлагаю послать в Ревель такую телеграмму. - Ленин взял со стола листок бумаги, прочитал: - «Двинуть части против врага и опрокинуть его. Если это трудно сделать, испортить все дороги, произвести ряд партизанских набегов с тем, чтобы не дать врагу укрепиться на материке. Просим этот наш приказ провести в жизиь неуклоино. Ответ исполнения со-общите. Ленин. Сталин». Вот такой, Яков Михайлович, наш общий стратегический план.

 Что ж, я подписываюсь под ним, — сказал Свердлов. — Но главное в этом плаие — заключение мира,

как я понимаю.

На лбу у Ленина вмиг собрались морщинки.

— Да, все наши военные планы должиы иметь одну цель: спасение Республики Советов.

Тревожно было в Петрограде в эти дии.

Варшавский и Балтийский вокзалы были забиты двума стречными потоками: с фроита панически бежали деморализованиме солдаты старой армии. Тех, кто вез домой патроны, винтовки, гранаты, тут же обезоруживы ли. Из города к вокзалам шли организованные батальоим рабочих, грузились в теплушки и выезжали из фроит. В чезабываемый день двядцать третьего февраля эти батальоны далут под Псковом и Нарвой бой, когорый ие только задержит тримуфальное шествие кайзеровских войск иа Петроград, но и собьет прусскую спесь с Гофмана.

Крупная буржуазия с иетерпением ожидала иемпев, «Мелочь» — чиновняки, куржуазине интеллитети, обыватели, иекоторые рабочие и крестьяне бежали. На Инколаевском вокзале скопились бежении — та Белоруссии, Эстонии, с Псковщины, из самого Петрограда. Этим людям помогали уехать, кото с вагомачи было трудно: город нужно было еразгрузить. Но Ленин требовал от тех, кто отвечал за порядок — от Даержинского, Бонч-Буревнча, Урицкого, Эниовьева, — чтобы эвахуащия не превратилась во всеобщее бетство. Самое стращное — паника. А устроить ее было легко, слухи распускальнос стращное — немотратира и в преводопильной войны» сами паковали чемодами, вывозили семми, Ультралевый эсер Штейиберг, нарком юстиции, потребовал у Бонч-Бруевнча специальный вагом — для родственников.

Троцкий вел себя вначе — так, будто инчего особенного не происходило. В работе по организации обороны участвовал своеобразно — словами и действиями доказывал, что инчего, мол, страшного, если немцы возьмут Петроград: без революции на Западе русская революция все равно не удержится; насилие, учиненное над авангардом русской революции — питерскими рабочими, — сможет-де «разбудить» немецкий пролегариат.

Троцкий саркастически высменвал все панические слухи, играл в бесстрашного героя, авторитетом своим, осведомленностью человека, руководившего ввешией политикой, старался приуменьшить угрозу, о которой в полный голос сказал Ленин в декрете-воззвании «Сощиалистическое Отчестево в опасности!».

Рабочий день Ленина двадцать второго февраля начался рано, не было еще и восьми часов. Начался с вни-

мательного чтения военной сводки. После переезда Ставки в Петроград начальник штаба генерал Бонч-Бруевич давал сводку аккуратно, она стала по-военному точной, подробной, можно было верить в ее объективность.

Сводка была тяжкая: накануне вечером сдали Псков. Теперь в кабинете висело несколько подробных карт

Теперь в кабинете висело несколько подробных карт Украины, Эстляндии, Витебской, Новгородской, Петроградской губерний. Кроме того, на столе лежали трехверстки района, где строились линии обороны,

Лении долго в одиночестве изучал карты. За дни немецкого наступления в его памяти осели сотни названий городов и сел в районах боевых действий; немного нашлось бы военных штабистов, помнящих столько на-

званий без реляций и карт.

В сводке был существенный недостаток: скупо, по догадкам говорилось о продвижении немецких войск на Украине, о сопротивлении им. С опозданием приходили оттуда известия.

Ленин пригласна Горбунова и поручил ему связаться по телеграфу с Харьковом, передать Скрыпинку, Орджонякидзе, Антонову, Лугановскому его просьбу: пересылать сводки, получаемые ими от командования советских частей, которые сдерживают натиск врага.

Какую-го минуту Владимир Ильич сидел в глубокой зауминвости, не слаша даже, как наполняется топотом ног и гудением голосов Колольнай, — так он гудел только в дин революции. Мысли были тревожные. Немецкого ответа нет. Теперь не может быть сомнения, что Гофман нацелился на Петроград. Что же еще можно сделать для обороны столицы? Что? Но тут же отогнам иннутную тревогу. Поднялся, бы-

стро и решительно прошелся по кабинету.

Сделать надо все возможное, чтобы Гофман обломал

зубы на подступах к Петрограду!
— Да, немцы должны обломать зубы. Только в таком случае они согласятся на мир. За Питер будем сто-

ять насмерть! Сказал это вслух, хотя и был в кабинете один.

Остановился, прислушался, уловил гул Смольного. Обрадовался. Рабочие услышали призыв и горячо откликиулись. В Красную Армию добровольно записываются тысячи сознательных бойцов — авангард класса.

Ленин вспомнил позавчерашнее выступление перед латышскими стрелками. Говорил он по-немецки, так как большииство латышей лучше зиают немецкий язык. Но когда сказал: «Измученному русскому народу мы должны дать мнр во что бы то ни стало, этим мы укрепим революцино и начием строительство новой молодой России», — зал взорвался аплоднементами. До радостного спазма в горле троиул такой нитериационализм, такое понимание простыми солдатами задач Советской власти.

Сегодия вечером в актовом зале Смольного он выстуупин перед пингрескими рабочими — представителями заводов. Нужно пригласить начальника штаба Главковерха с его помощинками, чтобы они тут же сформировали полки и указали им участки фроита, куда поехать, где занить помящини. Мешкать ислыя им минуты!

Владнинр Ильнч вернулся к столу н сделал отметку в распорядке дня перед пунктом: «Выступленне перед рабочими»

Просмотрел распорядок: где нужно быть? Что самое неотложное?

В десять утра заседание ЦК, срочно созываемое по требованию «левых». Вопрос: о приобретень, оружия и продуктов у стран Антанты. Очень важно. Но на заседание это он не пойдет, потому что оно затянется, а у него назначены оперативные встречи — с командующими укрепленными районами, с Крыленко, генералами бони-Фруевичем и Парским, которого Главковерх рекомендует командующим Нарвским районому; Нарва, как и Псков, — стратегнческий узел на подступах к Петрограду.

Кроме того, просятся на прием москвичи Ралченко и

Винтер, Их обязательно нужно принять. Они — специалисты по горфу, по электроставиням на торфе. Немиы
нли новые каледины, алексеевы могут отреазть долецкий уголь. А Петроград, Москва должны житы Спасение — торф Нужно знать запасы его, чтобы дать рекомендацин ВСНХ. Нужно думать о строительстве электростанций на торфе. Какой есть опыт? Гле такие станцин работают? Изложить товарищам идею электрификацин Россин как основу социалистических преобразований. Работу эту нельзя откладывать. Илея должна
овладеть умами не только советских хозяйственников, но
и широких масс.

А это заседание ЦК он пропустит. Опять будут чесаться чесоточные». Вопрос, копечно, жизненно важный. Но вовсе не дискуссионный. Нужно действовать, а не говорить. Для этого достаточно постановления Совнаржома о масштабах закупок. Другое дело—есля Англия

и Франция выставят политические условия, тогда это может стать предметом обсуждения в высшем партийном органе. Однако единомышленников иужно поддержать.

На небольшом листке бумаги Лении с веселой разма-

шистостью написал:

«В ЦК РСДРП(б). Прошу присоединить мой голос за взятие картошки и оружия у разбойников англо-Французского империализма. Ленин». Предлог «за» полчеркиул двумя чертами.

Николай Петрович Горбунов безукоризненно исполнял секретарские обязанности. Строго требовал аккуратности и точности от всех сотрудников секретариата, от телеграфистов, курьеров, часовых. Вырабатывался новый, советский, стиль делопроизводства. Девизом секретариата было: как можно меньше мешать Владимиру Ильичу, не беспоконть по пустякам. Но на войне -как на войне.

Горбунов неожиданно вошел в кабинет Председателя Совнаркома, пропустив вперед смущенную девушку, которая бережио держала перед собой клубок телеграф-

иой ленты.

 Простите, Владимир Ильич, Но вот она, Маша, считает, что эту телеграмму нужно обязательно и безотлагательно прочитать вам.

Лении подиялся. Маша увидела тревогу в глазах Ильича и растерялась: напрасно решилась она на такую дерзость. Закраснелась, начала как бы успокаивать:

Нет, Владимир Ильич, ничего стращиого. Но мне

показалось, что это очень важио. Я прочитаю... Я слушаю.

Лента поползла из девичьих рук на пол. Голос де-

вушки взволнованно дрожал:

— От комиссара почт и телеграфов Москвы Подбельского, «Сейчас нам от имени Тронкого сообщили по телефону, что будто бы Австро-Венгрия заявила о своем отказе наступать против России. Прошу Вас сейчас же добиться по телефону Троцкого или кого-либо из других народных комиссаров, проверить это известие и сообщить нам. У нас сейчас проходит собрание Советов рабочих депутатов, которое ждет проверки этого сообщения. Попутно достаньте вообще последние новости, только проверенные, и сообщите нам сейчас же. Пожалуйста, товарищ, сделайте это, нам это очень важно».

Маща подияла голову, посмотрела на Ленина. Владимир Ильич улыбнулся с одобрением:

Это важно. Спасибо вам. Это очень важно. Для

Москвы. И для нас.

Ленина троиуло и порадовало политическое чутье девушки. Он подумал: «Она понимает ситуацию лучше Троцкого».

Еще раз повторил:

 Это очень важно, — на минуту задумался, давая родиться ответу, решительно сказал: - Пошли в аппа-

ратиую!

Телеграфисты поднялись, приветствуя Ленина, Маша, поияв, что Владимир Ильич прищел диктовать текст, стыдливо сказала, не уверенная в себе:

 Может, Павел Иванович... — кивнула на старшего телеграфиста.

Нет, вы. Передавайте.

Замолчали другие аппараты. Застучал Машии.

Москва принимает.

- «Проверенных новых сведений не имею, кроме того, что немцы, вообще говоря, продвигаются вперед неуклонно, ибо не встречают сопротивления...»

Маша испуганно глянула на Ленина. Не только ее испугала его безжалостиая искрениость. Диктовал бы кто-то другой, даже Николай Петрович, она, наверное, подумала бы: «Разве можно такое передавать откры-

тым текстом?» Но это же — сам Ленин!

— «...Я считаю положение чрезвычайно серьезным и малейшее промедление недопустимо с нашей стороны. Что касается сообщения о неучастии Австро-Венгрии в войне, то я лично, в отличие от Троцкого, не считаю это сообщение проверенным, говорят перехватили радно и были телеграммы об этом из Стокгольма, но я таких документов не вилал. Лении».

На следующий день московские газеты опубликова-

ли этот ленииский ответ.

Пришел Яков Михайлович Свердлов, Рассказал о заседании ЦК. Все было так, как Лении предвидел. Бухарии, Ломов, Урицкий горячо доказывали, что недопустимо, позорно для партии рабочего класса пользоваться поддержкой империалистов.

Порадовал Владимира Ильича Дзержинский. Феликс Эдмундович не только отмежевался от «левых». он выступил против них. «Хотя я и был против подписа-

ння мира, но я самый решительный противник точки зрення Бухарнна», — сказал Дзержинский. Ленин довольно потер руки:

— Горят «левые».

 Непонятна мне позицня Троцкого, — сказал Свердлов. — Лев Давидович выступал много раз Кажется, теоретически правильно доказывал необходимость взять оружне н продукты. Но излишне нажимал на приглашение английских и французских инструкторов. дескать, наша армня осталась без офицеров, а неграмотные солдаты освонть технику не смогут.

 Интересно, Очень интересно, — Владимир Ильич слушал Свердлова с тем особенным денниским вниманием, о котором писали многие современники,

 Меня не покидала мысль, что, возражая «левым», Троцкий как бы дразнил их и этим подбивал на

сопротивление нашей познини.

- Мысль ваша, Яков Михайлович, верна. Троцкий не может не взбаламутить воду, когда видит, что она начинает отстанваться, очищаться. Правильную идею он доводит до абсурда. Так, говорите, инструкторы? Офицеры империалистов — командиры Красной Армин? Ай да Троцкий! — Ленин покачал головой, улыбнулся.
- Но не это главное, Владимир Ильич. Во время одного выступления, без логической связи с тем, о чем говорил, Троцкий вдруг сделал заявление, что синмает с себя обязанности народного комиссара по иностранным лелам.

Улыбка с лица Ленина исчезла, он нахмурился, настопожился.

 Создается впечатление бегства с корабля. Не кажется лн ему, что мы тонем?

Ленин помассировал пальцами виски - вдруг ощутил боль.

- Троцкого нужно было гнать из наркомата после его брестской авантюры. Но мы с вамн понималн, что нельзя. Мы делалн все, чтобы избежать раскола. Троцкий для политической демонстрации выбрал самый тяжелый момент. Это удар из-за угла, Я вам скажу, для чего он это сделал. Чтобы подать пример «левым»: делайте как я!
- Владимир Ильич! Да вы, как говорят в народе. будто в воду смотрели! Признаюсь, я не связывал одно с другим...

— Они заявили об отставке?

 В конце заседания, оставшись при голосовании в меньшинстве, Бухарин заявил о выходе из ЦК и из редакторов «Правды».

На минуту установилась тишина. Но Свердлов слышал, что Владимир Ильич дышит тяжелее обычного, значит, гневается. Но не дал волю гневу. Вздохнул,

Задумчиво протянул:

М-да, — снова помолчал, потом сказал с болью: — Да, это ставка на раскол, — не слержался, выругался: — Ах, какие подлецы! — и уже совсем другим голосом, бодрым, уверенным: — Пусть бегут, как крысы. А мы не дадим загомуть кораблю революции, что бы ни говорили, что бы ни делали Бухарин с Троцким и компанией.

— После заседания я невольно стал свидетелем комической сцены, — улыбнулся Свердлов. — Бухарин догнал в коридоре Троцкого, обиза, уткнулся лицом сму в грудь и тромко зарыдал: «Что вы делаете? Что вы делаете? Вы превращаете партию в кучу дельма».

Ленин брезгливо сморшился.

Какая гадость! Полнтнческие паяцы!

Ленин спустнлся на второй этаж в свою квартиру раньше, чем обычно. Обед еще не принесли. Не пришла

со службы и Надежда Константиновна.
Прошел в комнату, сел в мягкое кресло, взял боль-

шой блокнот, лежавший тут же, на столике, и, держа его на коленях, начал пнеать. Статъя была уже готова. В голове. Поэтому Ленин писал не останавливалесь. Начал с образло-сармастической мысли, появившейся еще два дия назал на заседании Совнаркома: «Мучительная болезнь— чесотка». Сначала ударил по невеждая м аркисням как будто с отновской мягкостью— чтобы не поломать костети: сказал, что болезнь нередко случается «на самых лучших, благороднейших, возвышенных побуждений, «просто» в силу непереваренности на вестных теоретических нетин или детски-аляноватого, ученически-рабского повторения их не к месту (не понимают долд, как говоритися, что к чему»)».

Но через минуту не удержался — клестнул безжалостно: «Но от этого чесотка не перестает быть сквер-

ной чесоткой».

От абзаца к абзацу нарастал ленинский сарказм,

непримиримость к путаникам, гиев на тех, кто путает не только от ученического иедопонимания.

Это уже удар не только по Бухарину, Ломову, Урицкому, но и по Троцкому, новый виток в системе доказательств, что мир, любой мир, — едииственное спасение:

«Мир — главное. Если после добросовестных усилий после добросовестных усилий после добросовестных усилий после добросовестных усилий с соверения после добросоветных после добросоветных

У Ленина поднялось настроение. Так бывало всегда, когда хорошо поработалось, без помех, и можно быть

довольным проделанной работой.

Надел пальто, шапку, через чериый ход вышел во двор — иесколько минут погулять перед обедом. Обошен вокруг Смольного. Мороз был легкий, градуса два. Но сильный ветер пронизывал насквозь, даже через зимнее пальто (Александра Михайловна Коллонтай куплла где-то). Правда, ветер гнал уже не зимнюю ступла где-то). Правда, ветер гнал уже не зимнюю ступла где-то).

жу, а запах близкого моря и... весны.

Перед парадным фасадом Смольного строился рабочий батальон. Говорил речь комиссар. Ах, как ему захотелось тоже выступить перед людьми, отбывающими на фроит! Но нельзя так стихийно. Боич-Бруевня и без того недоволен такими исохиданными, почти тайными прогулками его, выступлениями. Представил, как ислетко управляющему делами делать ему выговоры, какие хитрые словосплетения тот употребляет, и озорно улыбнулся.

В вестибюле первого этажа красноармейцы узна-

— Ленин!

Товарищ Ленин!

o

В ночь на 23 февраля Владимир Ильич почти совсем не спал. Ответа на согласие подписать мир не было, немецкие радиостанции молчали на этот счет; в газетах нейтральной Швеции, умевших опережать события и давать самую свежую информацию, тоже, видимо, инчего нет, иначе бы Воровский и Коллоитай иемедленно сообщили. Особенно тревожило молчание Турчана. Добрался ли он? Связался ли с ответственными не-

мецкими чинами?

Немецкое наступление не только не останавливается, опо делается еще более стремительным. Клин их ударных сил явию нацелен на Петроград. Сломать клин, задержать марш немецких дививий могут только рабочне полки, с энтузивамом выезжающие на фроит, вместе с дучшими, сохранившими босстособность революционными частями. Люди бесстращно и добровольно наут на смерть, чтобы защитить социалистическое Отечество. Таких дюдей никто уже не поставит на колени.

Неплохо было бы перенести свой рабочий стол в генштаб или в штаб обороны Петрограда, как в дни револющин, целиком утлубиться в военные дела. Но нельзя, приходится еще вести тяжелую, утомительную борьбу с «левыми» большевиками, с левыми эсерами, с Троцким, со всеми, кто не понимает или не хочет понимать, что в данной ситуации есть только одно

спасение - мир.

Владимир Йльнч полумал об этом, оторвавшись почти на рассвете от толстого тома «Истории Западной Европы в новое время» Киреева. Он основательно, с выписками (книгу Мария Ильинична по его просьбе принесла из публичной библютеки, н он не позволял себе делать заметки на полях, как на собственных книгах) проштудировал во второй половине ночи большой раздел «Господство Франции в Европе при Наполеоне Із. Чтобы доконать противников мира, нужны не только призывы, но и глубокие теоретические основы, подкрепленные фактами истории. Как освобождались народы Европы от наполеоновской тирании — это очень важно. Так почему же считают, что эстопцы, латыши, литовцы, белорусы, украницы, поляжи не могут освободиться от немецкого нашествия? Завоевателей всегда нагоняли с позором.

Владнмнр Ильич тихо закрыл книгу, погасил свечу, прн которой читал.

День начался как обычно. Короткая прогулка, во время которой снова порадовало скопление рабочнх отрядов у Смольного.

Ленин подумал: «Сколько у них революционного энтузназма! Жаль, не хватило времени научить их военному делу, Из-за этого, безусловно, будут лишние жертвы». С болью подумал о тех, кто отдаст свою жизнь за Советскую власть. Тяжело вздохнул. А могло бы не быть этих жертв, если бы мир с немцами был подписан в январе или, как договорились, 10 февраля. Дорого, ох как дорого обойдется обструкция «левых», авантюра Троцького!

«Однако как бы велики ни были жертвы, Петроград

не сдадим!»

На рабочем столе — подготовленные управлением делами аккуратию перепечатанные на бланках декреты, принятые на предмаущих заседаниях Совнаркома. Что тут первоочередное? Безусловно, декрет о создани Чрезвычайной комиссии по разгрузке Петрограда. Владимир Ильич подписал его. Комиссию нужно срочно собрать, проинструктировать. Дал на этот счет указания Горобнову. Тот, свелав себе пометку. сказал:

 Крыленко спрашивает, куда эвакуировать из Смоленска управление путей сообщения фронта.

Куда? — Ленин задумался.

В Москву? Нет. Москва будет перегружена эвакуацией правительственных учреждений из Петрограда.

— Дадим, Николай Петрович, телеграмму двум Советам — Курскому и Орловскому, пусть готовят помещения. Вообще проверьте, в каких городах государственные эдания, губернаторские дворцы, дворянские и буржуазные особияки не заняты под госпитали. Запросите Советы. Военные со своей стороны пусть возьмут на учет вес, что им может понадобиться на случай отступления в глубь России. Безусловно, самое лучшее — под госпитали!

В этот момент в кабинет вошли Крыленко и Турчан. Молодой прапоршик оброс бородой, шинель была сильно измята: Главковерх не дал курьеру даже умыться, переодеться, прямо с поезда повез в Смольный.

Ленин быстро поднялся, пошел навстречу Турчану, не спуская глаз с его полевого планшета: что в нем?

— Привезли?

Так точно, товариш Лении.

Прапоршик достал из планшета небольшой, из плотюй бумаги, с гербом Германской империи и грифом министерства иностранных дел конверт. Вторая его сторона была залеплена толстыми сургучными печатями.

— Что тут?

 Не знаю. Майор генштаба, передавая мне ответ немецкого правительства, сказал, что вручает мир.

— Как немецкие власти к вам относились?

- Подчеркнуто корректно. Хорошо кормали, но держали под охраной. Из Дванска привезан на станцию Утяны, посадыли в какой-то казарме, правда корошо натопленной, и двое суток е выпускалы даже на прогулку. Из окна было видно только голое поле и невадежий дес.
  - Да, немцы умеют охранять свои секреты.
    - Поговорить удалось только с часовыми.
    - Какое у них настроение?

 Немцы — народ осторожный. Однако солдаты открыто высказывались за мир. Война им осточертела.
 О перемирии говорят как о празднике.

- Так-так... Ленин стоял, держа в руках конверт.
   Крыленко с удивлением отметил, что Ленина, похоже, больше интересует обстановка на фронте, чем немецкий ответ.
  - Что на линии фронта?
- Когда шли туда, мы не видели ее, линии фроита. Прошли е белым флагом. Наши части отступали хаотической массой, многие солдаты были без оружия. А когда вчера вечером переходили назад, в районе Пькова тремела артиллерия. Немцам едва удалось договориться с нашим командованием о передаче нас. Признаюсь, я даже боялося, как бы не подстрельни свой.
  - Чья гремела артиллерия? Наша? Немецкая?
- Шла дуэль. Как фронтовик, я это хорошо услышал.
  - Силу... силу нашей артиллерии вы услышали?
     Думаю, с нашей стороны било не меньше

стволов.

Ленин заложил руки назад, как бы спрятав конверт.

Ему, конечно, не терпелось прочитать немецкие условия. Но не мог он не расспросить человека, только что побывавшего на линии фроита. Пусть на той стороне ему мало что удалось увидеть, но общую обстановку опытный военный не мог не почувствовать.

— Это превосходно, если у нас не меньше стволов, — Ленин повернулся к Крыленко. — Немцам нужно дать понять, что у нас есть снлы для сопротивления, — и снова так же быстро подошел к Турчану, протянул руку: — Спасибо вам, товарищ. Передайте мою благодариость солдатам, сопровождавшим вас. Отдыхайте. Николай Васильевич, выдайте товарищам двойной паек. И два дня полного отдыха.

Турчан, по-армейски козырнув, вышел.

Ленин взглянул на конверт.

— «Правительству России». М-да, лаконично. И невыразительно. Внимательно осмотрел печати и вдруг передал кон-

Внимательно осмотрел печати и вдруг передал кон верт Горбунову.

Распечатайте.

— Распечатанте.

А сам пошел за стол. Однако не сел в рабочее кресло, остался стоять, настороженный, напряженный, как бы ожидая нападения врага.

Горбунов глянул на стол, остановил взгляд на костяном ноже, которым Владимир Ильич разрезал книги, вскрывал конверты. Показалось, что этот нож непригоден для вскрытия засургученного конверта.

— Я возьму ножницы, — и пошел в комнату секретариата.

Ленин и Крыленко посмотрели друг на друга. Владимир Ильич сказал с горькой усмешкой:

Бладимир ильич сказал с горькои усмешкои:

— Сядем, Николай Васильевич. Присутствуем не при торжественном акте, — и показал глазами на конверт: — Что, по-вашему, тут?

Ультиматум.

Да, вы правы. Условия, конечно, жестокие. Но мы вынуждены будем принять их.

Текст был напечатан готическим шрифтом, что, бождовно, подгрекивало государственную важность и, может, даже угрозу — так писали свои ноты прусские князья. Текст уместился на двух страницах. Немецкая лаконичность.

Ленин читал по-немецки так же быстро, как и порусски. Однако сочиненный Киольманом и Гофианом и одобренный кайзером документ читал на удивление долго. Горбунов и Крыленко с тревогой следили, как менялось выражение его лица: морщинки резче прочертили широкий лоб, углубились, мучительно, как у человека, вдруг почувствовавшего сильную боль, скривился рот. Но только на миг. Тут же лицо приобрело выражение суровости.

Кончив читать, Ленин положил ладонь на ультима-

тум, пальцы его сжались в кулак.

Вот где вылезла морда империалистического

хищинка! - Стремительно подиялся, взял листы в руки, взмахиул ими. - Вы послушайте, что они требуют! - Но не стал переводить по тексту, сказал своими словами: - В дополнение к брестским условням немецкне милитаристы требуют всю Прибалтику, половину Белоруссии. Они вынуждают нас заключить мир с Центральной Радой и вывести все войска с Украины и из Финляндии. Мы должиы демобилизовать старую армню и все части новой Красной Армин. Ах, мерзавцы! Все корабли наших флотов — Балтийского, Черномор-ского, в Ледовитом океане — разоружить! Карс, Батум и Ардаган отлать Турции и признать отмену турецких капнтуляций. Они требуют беспошлинного вывоза нашей руды и хлеба. И в довершенне — контрибуцию, которую прикрывают формулой — на содержание военнопленных и на покрытие потерь имущества частными лицами. Верии, Советская Россия, немецким баронам то. что отняла у них революция. Все эти условия мы должны принять на протяжении 48 часов и неотложно выслать делегацию в Брест-Литовск. За три дня подписать там этот архитяжелый мир и за две иедели провести ратификацию его. Вот что, товарищи, требуют от нас немецкие империалисты! — Последнюю фразу Леиии произнес, словно с трибуны, перед большой аудиторней, н сел в кресло. Потер пальцами виски — заболела голова. Продолжал голосом, полным горечи: --Ла, новые условня в десять раз хуже, в десять раз тяжелее, унизительнее, чем тяжкие и наглые брестские условня. А кто в этом виноват? — глянул на Крыленко н Горбунова, какое-то мгновение как бы подождал ответа, но ответил сам, с гневом: — В этом виноваты по отношению к великой Российской Советской Республике наши горе-«левые» Бухарии, Ломов, Урицкий, их компаньон Троцкий... Им давали брестские условия, а они отвечали фанфаронством и бахвальством, явным авантюризмом. И до чего довелн? Нет, ответственности за это им с себя не снять! - Взял немецкий ультиматум, протянул Горбунову, сказал совсем другим тоном - добрым, деловитым: - Николай Петрович, Чимерину — для перевода. Архисрочно! Через полча-са соберется Центральный Комитет. Позвоните Стасо-ROH.

Оставшись один, Владимир Ильич минуты три ходил по кабинету в глубокой задумчивости. Потом сел за стол, обмакнул перо в чериильницу, крупиыми буквами написал: «Мир или война?», подчеркнул заголо-

вок двумя чертами.

Перо летело с быстротой мысли: «Ответ германиев, как видят читатели, ставит нам условия мира еще более тяжкие, чем в Брест-Литовске. И тем не менее, я абсолютно убежден в том, что только полное опъвнение револющионной фразой способно толкать кое-кого на отказ подписать эти условия. Именно потому я и начал статъмни в «Правар» (за подписью Карпов) о ереволющионной фразе» и о «чесотке» беспощадную борьбу с революциноной фразой, чтоя видел в выжу в ней теперь наибольшую угрозу нашей партии (а следовательно, и революции)».

Через полчаса статья была готова. Она кончалась словами: «Пусть знает всякий: кто против немедленного, хотя и архитяжкого мира, тот губит Советскую

власть

Мы вынуждены пройти через тяжкий мир. Он не остановит революции в Германии и в Европе. Мы примемся готовить революционную армию не фразами и возгласами (как готовили ее те, кто с 7 января не дела инчего для того даже, чтобы попытаться остановить бегущие наши войска), а организованной работой, делом, созиданием серьезной, всенародной, могучей армии».

Ленин выступил первый — после того, как Свердлов зачитал русский текст ультиматума, а Троцкий с глубокоммоленным видом высчитал: сорок восемь часов, данных на ответ, кончаются завтра в семь часов утра. Для чего ему нужны были эти многозначительные подсчеты? Не для того ли, чтобы дать сигнал «левым» — затвить дискуссию до завтра и таким образом сорвать принятие немецких условий.

Ленни подумал об этом. Но больше всего Владимира Ильича возмутило, с какими спокойными лицами выслушали ультиматум противники мира, будто бы это была обычная информация, которую можно прослушать и забыть. Неужели лоди не поинмают, что нужно немедленно решать — жить Советской власти или быть растоптанной сапогами кайзеровских солдат. А во Дзержинский хватает ртом воздух, видимо, сжало сердце. Побледнела Елена Дмитрневна Стасова, рука ее, писавшая протокол, заметно дрожит.

Ленин тяжело поднялся, хотя на заседаниях ЦК

часто выступалн сидя, как и на заседаннях Совнаркома. Голос у него с хрипотной — так он иногла звучал в конце долгих и пламенных речей. Но говорил Лении с той внутренней непоколебимой решительностью, какую

большинство присутствующих хорошо знали,

— Месяц назад в своих тезисах о мире я писал: если мы откажемся подписать предлагаемый мир. то тяжелейшие поражения заставят Россию заключить еще более невыголный сепаратный мир. Вышло и того хуже, ибо наша отступающая и демобилизующаяся армня вовсе отказывается сражаться. Только безудержная фраза может толкать Россию при таких условиях. в данный момент на войну. Я заявляю, что я лично ни секунды не останусь ни в правительстве, ни в ЦК, если политика фраз возьмет верх. Я буду бороться против тех, кто своим бездумным фразерством губит революцию. Революционные партии, упорно придерживавшисся революционных лозунгов, много раз уже в истории заболевали революционной фразой и гибли от этого. Немецкие условия необходимо принять! Это — единственное спасение.

Ультиматум Ленина был как разрыв бомбы. Вмиг изменились все лица. Теперь ин на одном уже не было нарочнтого равнодушня: мол, сколько раз говорить об одном и том же, объявили бы «революционную войну»

и все занялись бы конкретным делом.

На лицах разных людей отразились самые разные чувства: удивление, ошеломленность, испуг, тревога — как вести себя, что сказать, что сделать? Победно улыбнулся один лишь Ломов, которому до конца жизии будет стыдно за эту улыбку и за слова, сказанные им немного позже

Ленин сел.

Наступила пауза.

У Троцкого меньше, чем у кого бы то ни было, чувства отразнлись на лице. Однако, затанв дыхание, он слушал, как учащаются удары его сердца. Мозг опалила мысль: не наступнл лн его час, не осуществляется ли мечта, которую он лелеял всю жизнь, - сделаться первым в партии, в государстве? Но тут же его охватил страх. Как все властолюбцы и эгоцентристы, он был трусом. Взвалить на свои плечи руководство страной в такое время, когда немцы через два-три дня могут быть в Петрограде и все рухнет? На кого опереться? Нет сомнення, за Лениным пойдет большинство партин и народа. При его авторитете иначе не может быть, и никакими саммим пламенными призывами он, Троцкий, людей этих не повернет в свою сторону. При его политическом прошлом, при его происхождении и всем прочем знаменем ему не стать. Несмотря на свой бонапартизм, Троцкий иногла умел рассуждать реалистически. Посмотрел на Бухарина. Он — опора? Да у него же — никакой позиции, он — как флюгер. Уже растерялся: глаз не отрывает от текста немецких условий, лежащего перед пим. Боится глянуть на Ленина, на его единомышленников.

Нагло и смело смотрит Ломов. Но Ломов завтра так же выступит и против него, Троцкого. Да и что за политик Ломов? Практик. Как Иоффе. Как Урицкий. Дзержинский? Этот поляк всегда был и будет с Лениным.

Сталин нервно ломает спички, хобет зажечь еще не потухшую трубку и, пожалуй, с ненавистью смотрит иа него, Троцкого. От этого взгляда Льву Давидовичу становится не по себе. С кем же остаться? Кто поддержит? У Свердлова твердый авторитет во ВЦИК, и этог бескомпромиссный ленинец ни за что не согласится на формирование правительства во главе с ним, Троцким.

Как ни тешила его воображение перспектива очтиться на верхией ступеньке государственной лессинцы, Троцкий все же сумел отогнать эти мысли. Навию, Лучше с той же позиции, какую он занял еще на Шестом съезде, понаблюдать, как Ленни выведет страну из этой, по-видимому, безвыходной ситуации. Вот если не выведет, если сладут Петроград, Москву, — тогда придет его, Троцкого, время. И тогда он найдет надежных союзников...

Так же легко, как завелся, Троцкий услокоил себя, Пауза затягивалась. Кажется, еще никто не готов говорить. Выгодно будет начать первому и «разрядить атмосферу». Трошкий это умел, недаром коллеги признавали его дипломатические качества.

— Я удивлен заявлением Ленина. Так. Владимир

Ильич, полемизировать нельзя.
— Это не полемика, это — ультиматум. Хватит

слов! — не удержался Ленин.

Но давайте порассуждаем без эмоций, — призвал Троцкий. — Вести революционную войну при наличии раскола в партии мы не можем. При тех условиях, которые могут создаться, наша партия не в силах

руководить войной, тем более что многие сторонники войны не желают приобрести материальные для ведения ее у стран Антанты. Но подписать этот унизительный мир?! Никакие доказательства Ленина меня не убедят. Будь у нас единомыслие, мы смогли бы организовать оборону. Безусловно, вначале пришлось бы отступить. Но положение не было бы безвыходным даже при условии сдачи Питера и Москвы, Мы держали бы весь мир в напряжении. Если же мы полнишем вот этот немецкий ультиматум, то завтра нам булет предъявлен новый. В этом все формулировки таковы что оставляют возможность новых ультиматумов. Наконец, подписав позорный мир, мы потеряем опору у передовых элементов пролетариата. Но повторяю: для ведения войны необходимо максимальное единодушие, Поскольку его нет. я не возьму на себя ответственность голосовать за войну.

Выступление Троцкого вдохновило Бухарина. Лидер «левых» обы песравненно более воинствен, чем на засадании восемнадцатого февраля. Он подробно разобрал все десять пунктов немецкого ультиматума, доказывал, какая угроза тантся в каждом из наглых грабительских

требований.

Растерявшийся в сложной ситуации Сталин предложил нереальное: мира не подписывать, но переговоры начать.

Дзержинский сказал, что он тоже не может голосовать за войну, но упрекнул Ленина в бескомпромнссности.

Владимир Ильич тут же ответил, на этот раз сидя:

— Я ставлю ультиматум как крайнюю меру. Отвечаю предыдущим ораторам. Когда тут говорят о международной гражданской войне, то это мядевка и невежество. Гражданская война есть в России, но ее нет в Германии. Наша агитация остается в силе. Мы агитирем не словом, а революцией. А это остается, Сталин не прав, говоря, что эти условия можно не подписывать. Их нужно подписать Если вы их не подписывать их нужно подписать Если вы их не подписате счертный приговор Советской власти через три недели. Эти условия Советской власти через три недели. Эти условия Советской власти не задевают. У меня нет ни малейшего колебания. Я ставлю ультиматум не для того, чтобы его синмать, когда победать революционная фраза. Условия иужно подписаты! Если потом будет новый немецкий ультиматум, то ои будет в новой ситуации.

После повторных выступлений Бухарниа и Сталниа; который на этот раз согласился на немедленное подписание условий, вдруг вылез Ломов и сказал то, чего никто не отважился сказать:

Если Ленин угрожает отставкой, то напрасно пу-

гаются. Нужно брать власть без Ленина.

Всем стало неловко. Стасова возмутилась:

Ну, знаете!

Дзержинский стремительно встал и, видимо, чтобы ответи внимание от этой темы, предложил сделать перерыз: связаться со штабом и получить последнюю информацию о положении на фроите. Оп также опроверт Зниовьева, перед этим доказывавшего необходимость подписания мира тем, что рисовал обставовку в Петреграде и страпе в самых мрачных красках: всору нессимым, неуверенность, паника. Председатель Петроградского Совета или не знал, или нарочно скрывал подъем, царивший среди рабочих после ленинского декрета-призыва «Сощиалнетическое Отечество в опасноститу

Поскольку атмосфера на заеслании накалялась, спова выступна голубь» Грошкий. Он пустнася в рассуждения насчет того, что самое правильное было бы Каменеву и Иоффе еще в рекабре подписать мирный договор. Но тогда, мол, сам Ленин стоял за затягивание переговоров, поскольку не было ясности в вопросе, по-

чему мы его заключаем.

Троцкий все переворачивал вверх ногами. Он не хоста вспомнить, что для Ленниа все было ясно еще в ту октибрьскую почь, когда он собственноручно писал Декрет о мире. Затягивание переговоров было не толька тактическим, но и стратегическим ходом в целях револющонизации пролетариата Германии и стран Антанты. Троцкий упрекнул Ленны:

 Ильич уклонился и не защитил мою позицию, когда она проходила. Не могу согласиться, что есть только один выход из положения. Опасность иам угрожает и на пути мира, и на пути революционной войны.

Может быть средняя позиция.

Дальше Троцкий сказал:

— В позиции Ленина много субъективняма. У меня нет уверенности, что она правильна, но я инчем не хочу помещать единству партии, наоборот, буду помогать по мере сил. Однако я не могу оставаться и нести персональную ответственность за иностранные дела.

В этих словах — весь Троцкий, вся его демагогия,

все фарисейство. Он — за Ленина и против Денина. Он — за мир, но против принятия немецких условий. Он — за сдинство партин, по своей отставкой дает сигнал сообщинкам: давайте развалим советский аппарат в самое тяжелое для республики время.

Ленни поиял маневр Троцкого. Выступил снова. Доказал, что без армин мы не останемся. Демобилизацию, которой требуют немыы, можно поинмать в чисто военном смысле. Немыы не требуют замены политического строя, и мы не дадим им вмешиваться во внутрениние

дела Советской Республики.

— Я ни на секунду не сомневаюсь, что массы за мир!

Ленин потребовал голосования по трем пунктам: Принять ли безотлагательно немецкие условия?

Готовить ли безотлагательно революционную войну?

Делать ли безотлагательно опрос среди советских

выборщиков Петрограда и Москвы?

Только гений Ленина мог придумать такое простое и мудрое соединение вопросов, по которым надлежало принять решение. Кто выступит против того, что к революционной войне иужно готоенться? Никто, конечно. Это успоконт «левых». Противники мира хорошо понимают, что советские выборщики — пролегариат (буржун правя голоса лищены) — выскажутся за мир. Попробуйте, Бухарин и Урицкий, проголосовать против опроса пролегариатамах дажу столиц!

Ленинский расчет был точен.

За подготовку войны проголосовали все пятнадцать членов ЦК.
За опроставибориников — одинизациять бухариницы

За опрос выборщиков — одиннадцать, бухаринцы воздержались. Но главное — немедленное принятие немецких условий.

Елена Дмитриевна Стасова, пребывавшая некоторое время под влиянием длевых», отдала свой толос за Ленина. Семь человек проголосовали за мир, четверо группа Бухарина — против, четверо воздержалиес; Троцкий и Иоффе, сорвавшие подписание мира на значительно более легких, брестеких уеловиях, на этот раз воздержались.

Тяжелая, но победа!

Владимир Ильич почувствовал облегчение. Можно считать, республика спасена. Спасены от смерти сотин тысяч людей. Спасены дети от сиротства, матери от горькой

вдовьей судьбы.

Лений расслабленно откинулся на спинку стула. На минуту закрыл глаза, прислушиваясь, как стихает пульсация крови в висках, в затылке. Все-таки он сильно волновался. Как участился пульс! Как болит голова! Хорошо бы хоть полчаса отдохить в одиночестве, в тишине... Нет, не в кабинете. Пройтись по лесу. Но разве осуществим такая мечта? Нужно скорее, как можно скорее созывать Центральный Исполнительный Комитет Советов, не мешкая ни минуты, постать немецкому правительству раднограмму, срочно готовить мириую делегацию. Сколько дел! А эти люди все еще продолжают до обидного нелегому обобу!

Поднялся Урицкий и от своего имени, от имени Бухарина, Ломова, Бубнова и Яковлевой зачитал заявление о том, что, не желая нести ответственности за принятое решение, они уходят со всех ответственных пар-

тийных и советских постов.

Ленин отметил, что заявление было подготовлено заранее. Это почти развеселило: значит, не верили «левые» в свою победу. Он поддержал предложение Свердлова: всем до съезда партии оставаться на своих местах.

Ломов. Владимир Ильич, допускаете ли вы немую или открытую агитацию против подписания мира?

Ленин. Допускаю.

Сталин. Означает ливыход из ЦК выход из партии?

«Левые» возмущенно зашумели.

Ленин. Выход из ЦК не означает выхода из партии. У нас есть три дня до подписания, двенадцать до ратификации. За это время мы можем получить мнение партии.

«Левые» начали торговаться, как капризные дети. Дескать, если им дадут свободу агитации, то они оста-

нутся.

Ленин прикинул, что за два-три дня, оставшихся до подписания мира, агитация «левых» далеко не зайдет, ее может поддержать разве что буржувзия. Инчего себе архиреволюционеры, поддержанные контрреволющей Пусть агитируют. Главное — сегодня на заседании ЦИК получить большинство! Ленин спокойно разъекня уставное положение: агитировать «левые» имеют право, по голосовать против решения ЦК в советских органах не могут. И персложил: во фозкции и из засе-

дании ЦИК противникам мира лучше всего во время голосования выходить из зала,

Это усмирило «левых».

В пять часов утра Лении написал и подписал постаповление СНК: «Согласно решению, принятому Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих, солдатеких и крестьянских депутатов 24 февраля в 4½ часа ночи, Совет Народими Комиссаров постановил условия мира, предложенные германским правительством, принять и выслать делегацию в Брест-Литовск».

## Глава вторая

## Братья Миная

1

Завывала пурта. Поляну и строения на ней зависна ос негом. Свирепый ветер сломал старую сосну, и она, падая, задела гумно. В это время на току, вокруг костра, разложенного в специально выкопанной яме, грелись люди. В гумне они и ночевали. Партизаны сами облюбовали это гумно — в небольшой лесной сторожке весь отрад разместиться не мог, там остались командиры, раненые солдаты-батарейцы, которым удалось отступить после того, как батарею накрыли немецкие спаряды, да крестьяне — кто постарше и слаб здоровьем.

В гумне были молодые. А где молодежь — там веселье даже в самые тяжелые, казалось бы, безысхол-

ные минуты.

...В лесничевке царили уныние и тоска. Может, даже отчаянье. Стонали раненые. Между ними тигром метался Бульба-Любецкий и крыл матом все на свете немцев, бога, непогоду... Вчера попробовал выругать большевиков: «Довели Россию, такую их...» Но Антон Рудковский вызверился на него: «Ты — эсеровская контра! Да я тебя за такие слова!..» Великого террориста, стрелявшего в губернаторов и жандармов, называвшего в глаза дерьмом министров и генералов, ощеломил гнев командира отряда — крестьянина, матроса, - и он отступил, наверное, впервые, только примирительно буркнул: «Ну и эфиоп ты!» - и больше не трогал большевиков, да и анархистские взгляды свои на все, что происходит в России и в мире, высказывал не с тем безжалостным сарказмом, с каким когда-то высказывал самому Керенскому, а недавно в день, когда началось немецкое наступление, - Богуно-

Крестьяне не та аудитория, чтобы говорить им о высокой политнке вот так, с нигилнстическим отрицанием всего н вся. Чего доброго, фанатик Рудковский не поймет и поставит к стенке. А вообще Бульбе иравились эти люди, простие, открытые, даже в таких условиях весслые. И Рудковский нравился, хотя и был вовсе не всесл. Да и откуда взяться весслыос? У самого Бульбы, человека, смеявшегося на суде, где ему выпосили смертный приговор, настроение хуже некуда, такое было еликственный раз, когда получил через друзей известие о смерти в тюрьме Нали.

Бульба признал, что Рудковского он уважает, За убежденность. За целеустремленность. Делал революцию. Создал первую коммуну. И перед немецким наступлением не растерялся. Еще когда «русское славное воинство» (без иронин Бульба не мог) разбеталось, обрадовавшись перемирию, Рудковский сколачивал партизанский отряд. Стратег, чертов сын. Самородь и

И теперь полон решимости бороться. И нет сомне-

иия — будет бить немцев.

С такими ребятами можно «погулять» по белорус-

скому лесу, почистить свет от погани.

В свою очередь, Рудковский, зная по рассказам Богуновича биографию Бульбы-Любецкого, гоже не моне уважать его. Считал полезным иметь такого помощника — образованного офицера, бесстрашного человека и в то же время по-мужники свойского, без барских мух в носу. Вон как хлопцы полюбилн его за два дня! Правда, нзлишие горячая голова н много анархизма. Но это не страшно, это, может, даже хорошо для партизанства. Лишь бы не вел эсеровской агитации. Тут нужно сразу поставить его на место!

Рудковский сидел за столом в углу и читал старую, грехнедельной давности «Правду», еще с реаолоциями Третьего съезда Советов. Больше читать было нечего. Чтение отвлекало от тяжелых мыслей — о судьбе коммунаров, о судьбе Филиппа Калачика — гле оп? что с ини? — о судьбе фелопоции — вои какая силища двинулась на Россию! Кто ее остановит, если армия действительно развалилась? Кроме того, газетой, как броневым щитом, он отгораживался от злых, ежидных замечаний Бульбы, в которых все-таки кватало если не открытой всеровщины, то анархиямы.

Один из раненых громко стонал, хотя, казалось, был он не из самых тяжелых

Бульба остановился над ним, цыкнул:

 Тихо ты! Не скули! Нагоняещь тоску на всех добрых людей. Подумаешь, поцарапало тебе задницу. Не подставляй под немецкие осколки.

Соллат сквозь слезы ответил:

 Эх. гражданин командир! А еще называешь себя сопиалистом!

Назара проняло, что солдат упрекнул его вот таквежливо, но с презрением к эсерству; видимо, образованный парень, возможно, большевик! За два дня командования батареей у Бульбы не было времени узнать людей, тем более их партийную принадлежность, не до того было. Он склонился нал соллатом. чтобы безобидной шуткой загладить свою бестактность. Хотел сказать: «Прости, брат, я неудачно пошутил. Все мы стонем. Только каждый по-своему: я ругаюсь, Рудковский читает газету». Но от ног солдата потянуло гнойным смрадом. Назар отшатнулся.

Воздух в лесничевке был тяжелый.

Лесник, не за страх, а за совесть служивший графу Хадкевичу, сразу после революции удрал, боясь мести крестьян. Изба месяца три не отапливалась, поэтому печь, пока нагрелась, безжалостно дымила и прокурила все — стены, одежду, людей. В избе ночевало человек двадцать, из них половина раненые. Пахло кровью, потом. Почти все курили, но табака не хватало, и в него домешивали сухой мох, листья, оставшиеся зимовать на молодом дубке за хлевом, Словом, самых разных запахов в лесничевке хватало. Но вот такого, гнойного. пока что не было. А Бульба, не раз выносивший из немецкого тыла своих раненых разведчиков, хорошо помнил этот зловещий запах и знал, что это такое. Гангрена. Террорист, не отступавший перед любым врагом, растерянно замолчал, настроение у него совсем упало. Вырвалось с отчаяньем:

Эх, напиться бы, такую его!

Рудковский оторвался от газеты, сказал спокойно: Напейся.

— Чего?

 Вон вода в ведре. Удивленный Бульба остановился перед столом.

- А ты, матрос, юморист. Только напрасно не слушаешь меня. В разведку должен был ехать я! С. Мустафой. Где твои разведчики? Если не оказались перебежчиками...

Ну, это ты мне брось! — с гневным выражением

на лице поднялся за столом командир отряда.

Двое разведчиков на лошадях были посланы в имение и в село вчера вечером — узнать о судьбе коммунаров, полка, о немецких силах. Прошла ночь, прошло еще полдня, а разведчики не вернулись. Рудковский переживал особенно. Он сам понимал, что стряслась беда. И, не веря в бога, молился: только бы они не попали в плен.

Уж лучше сразу пуля. Больно ему было не только как командиру: один из разведчиков, семнадцатилетний тезка Антон, - его племянник, сын сестры. Как посмотреть Анне в глаза? Она так просила его беречь сына.

...Сосна бухнула так, что в лесничевке показалось, будто на поляне ударила гаубица. Кто мог подняться, схватили винтовки, бросились к дверям. Вслед за выбежавшими поползли к открытым дверям раненые. Свирепый ветер бросил им в лица заряды колючего снега, завыл в печной трубе.

Первым сообразил, что случилось, лесоруб Герась Леска: он хорошо помнил, как падает спиленное или

сломанное дерево.

Гумно! Хлопцы! Накрыло гумно!

Рудковский, побелевший, прыгая через сугробы, побежал к гумну. Бульба-Любецкий не отставал от него. Рудковский шептал:

Ах. боже, одна беда не ходит.

Бульба сразу сообразил, что беда скорее всего невелика: сосна ударила по углу, примяла обветшавшую стену, но стропила осели на сложенную в гумне солому, и это не дало крыше обрушиться посередине, над током.

Крикнул:

Живы вы там, хоробрые воины?

Живы. — отозвался почти веселый голос.

 Черти! Слышь, командир, они еще смеются? А у нас луша в пятках. Эй вы, командир за вас богу молился.

Рудковский смутился:

 Ну, плетешь ты, капитан, черт знает что! Когда это я молился? - Нсважно когда. Главное, бог тебя слышит, хотя

ты и большевик.

Не мели чепуху!

— А я твой авторитет поднимаю...

Бульбу только зацепи, он в любой ситуации за словом в карман не полезет.

Рудковский властно скомандовал:

В ворота не выходить! Выбирайтесь через

крышу.

Парин начали вылезать по одному и скатывались с крыши в сугробы; их встречали смехом и шутками. Антона Рудковского все это веселье почти оскорбляло: ну что за беззаботность, когда положение — хуже не придумаешь. Назар Бульба лучше понимал людей и, хотя настроение у него было собачье, чудил напропалую и другим не давал униватон.

Для крестьян самое, наверно, тяжкое — сидеть без дела. Поэтому они охотно взялись за ремонт гумна, не-

смотря на стужу и метель.

Рудковский тоже решил, что только работа может отогнать тяжелые мысли, и тут же встал во главе строителей. Зазвенели пилы. Застучали топоры. Люди заня-

лись делом.

А Бульба-Любецкий вдруг почувствовал себя лишним. Надо сказать, работать он умел: был, спасаясь от
смертной казин, матросом, кочегаром, пастухом в Туркмении. Но за время войны ни разу не держал топора в
уках. Отвык. А главное — не хотелось работать. Поймал себя на этом и на какое-то время ощутил, что он
не нужен этим людям, которые с такой охотой валят
лес, обтесывают жерди на стропила, разбирают старую
ал: на что же он годится? Убивать? У него и впрямь
зудело внутри от желания вырваться на большак, разтромить Немецкий обоз, захватить трофен... шнагс...

Без дела пробирал колод, и Бульба вернулся в лесничевку Зассь, в окружении раненых, якон участвуя гангренозный запах, Назар вдруг поиза, что отчаящье јего — от жалости к этим несчастным и к тем, кто остался навечно в окопах. Он подумал о Богуновиче. Где он? Что с ним? В плен Сергей с даться не мом Из тех, кто был в окопах, к отступающим батарейцам присоединилось всего два человека. Один рассказывал, то видел, как агитаторыя выскочнла с красным флагом навстречу немецким шеренгам и ее скосили пулеметь. К ней бросился командир полка...

Рассказывал солдат путано, но одному Назар ве-

рыт. Юная пдеалистка могла пойти на такой риск, чтобы остановить немецких пролетариев в шниелях; за
ней, конечно, бросился Сергей, не мог не броси-ыся.
Бульба представлял себе эту картниу н стоиал от болтолько эдсесь, в лесинчевке, он поиял, как любил Богуновича. В грязи н крови безумного мира Сережа осталлось мира! Для людей. Для себя. Чуть ли не с кулакалось мира! Для людей. Для себя. Чуть ли не с кулаками налется, когда он, Бульба, признался в намерении
«погулять» по немецким тълам. Боялся перемирие нарушить. Да нарушили его не мы, мой друг. Политики
Кольман пла Троцкий. «чет их энает кто. Политиков
Бульба презирал. Всех. Монархистов. Социалистов.
Анархистов.

Угнетала бездеятельность.

Чего ждет Рудковский? Надо же, в копще коппов помочь хотя бы этим несчастным, что, кое-как перебинтованные, лежат на полу, на соломе. Иначе гвигрена может убить даже легкораненых. В местечке, наверноесть какой-нноўдь фельдшер. Нужию помскаты! Батарейных коней привел он, Бульба, и у него есть право распоржжаться ими!

Назар, полный решимости, вышел из набы, на крыльце остановился, пораженный тилиной. Нег, пурга выла по-прежнему, гудел бор. Но не слышно ни пил, ни топоров, ни голосов. Даже жутковато сделалось от этой тишины. Соежав с крыльца, он глянул на гумно и остановился, уже совсем ошеломленный, от гумна к набе данталась странная процессия. Впереди партизан, как привидения, шли две женщины в заснеженных платках, в задубеневших кожкуах. Шли они тяжело, извуренно, будто несли на плечах гроб.

Олну женшину капитан узпал нздали — хозяйка квартиры, где жил Богунович, жена начальника станцин паин Альжбета. Видел ее много раз, наезжая к другу. Особенно подружились на свадьбе Богуновича и Миры. Его забавлял шляжетский гоноо Альжбета.

А вторая женщина? Кто вторая? Как будто тоже знакомая. Но вспомнить викак пе мог. Только когда процессия приблизильсь, Бульба вдруг узнал ее. Боже мой! Да это же та красавица и хохотушка, что был подружкой у невесты. С нею он целый вечер танцевал, ей, подвыпив, признавался в любви. А она, Стася, ко-кетичая, вессло и звоико смеялась.

Но что с ней стало? К нему ндет совсем старая жен-

щина, нзможденная, как после тяжелой болезин, с потухшини глазами. Альжбета, которая действительно в годах, поддерживает ее. А Стася, кажется, вот-вот осядет в снег.

Прошла, как слепая, — не узнала его. Альжбета голько взглядом ответнла на его учтивый полупоклон. А когда он попытался помочь Стасе — взял под другую руку, она затряслась вся и зло вырвала руку, лнцо ее страдальчески передернулось.

Бульба растерялся: почему ей так неприятно его прикосновение? Почему партизаны ндут, как на похо-

ронах?

В таком молчанин вошли в лесничевку. Набилась полная изба. Посадив Стасю на табурет у деревянной кровати, стоявшей в углу, Альжбета села у стола. Сброснла кожух, стянула платок с головы, начала тереть ладонями шеки. Озабоченно спросила:

— Не отморозила я щеки? — будто другой заботы не было. — Нет, щеки не отморозила. Руки отморозила. Папе Антоне, пусть принесте кто-пибудь снега. Растирайте мне руки, — протянула их Рудковскому, сидевшему напротив за столом, сказала шепотом, княвув стасю: — А она, боюсь, ноги обморозила. Но она не даст растирать. Мой муж нашел ее в пактаузе. Боже мой, какие звери! Какие звери!

Только после этих слов Назар Бульба-Любецкий поня, что случилось со Стасес. Он чуть не завыл от боял и н гнева. Великий террорист был гуманистом и рыцарем: насилие над женщиной считал таким же преступсянием, как угнетение целого народа. Приговор насилыникам у него мог быть только один: смерть. Но что там сще учинали ролишельны? О чем они гововот — патам сще учинали ролишельны? О чем они гововот — па-

ни Альжбета и Рудковский?

 И сколько людей они удушили газом? — спрашивал командир отряда, белый как полотно.

 Ах, пане Антоне, никто точно не знает. Говорят, барон-пастор, пан Еган открыл ворота и, надев противогаз, выводил женщин... Но нз мужчин... вышел ли кто? Говорят, солдаты отвезли на кладбище трое саней трупов...

— Они травили людей газом? — спросил Бульба почти шепотом, не сразу повернв тому, что услышал. Но нельзя было не верить, и он закричал во весь голос: — Они травили людей газами! Товарищи! Доро-

гие мои братья! Да чего же мы сидим здесь? Там тра-

вят газами... Там...

Партизаны и солдаты возмущенно загудели. Они готовы были идти вслед за Бульбой на любую, самую рискованную операцию. Но тут снова заговорила Альжбета:

 Это не все еще, пане Антоне. К моему Баранскасу приходила старая Калачиха, просила поговорить с баронами. Барон Артур держит в погребе пана Филиппа и пана поручика...

— Богуновича? Сережа жив? — так и Бульба.

 Кухарка Эльза передала сельчанам: барон Артур сказал, что их повесят, как большевиков, при всем народе, около церкви.

 А-а! Сто чертей! — простонал Бульба и, выхватив из ножен саблю, со свистом рассек ею воздух над голо-

вами людей. — Свобода или смерть! Что за мальчишество? — спокойно и строго одернул Рудковский разъяренного капитана. Но Бульба

гремел уже на весь лом:

- А ты что хочешь! Чтобы я сидел и вздыхал, когда какой-то тевтонский ублюдок собирается повесить моего друга?.. Докуда ждать? Корабли Балтийского флота, товарищ матрос, на помощь не придут. - и тут же обратился к Альжбете: - Подождите. Вы говорите - Артур? Какой Артур? Тот? Капитан русского Генерального штаба?

Третьего сына у барона не было.

 Ах, паскуда титулованная! Ах, шулер! И почему я не пустил ему пулю в лоб за шулерство? Ну, гад, я тебя достану со дна морского! - и Рудковскому с сарказмом: - Может, и теперь, командир, будещь держать меня на печи? Так я тебе скажу...

Не горячись. Дай подумать, — спокойно ответил

Рудковский. Но послышались голоса:

— Чего там думать?

Бить их, гадов, надо!

 Людей наших освободить! Мустафа! Гле мой мешок?

Башкир ответил с печи, где отогревал простуженную спину:

Мустафа спит твой мешок, ваша бродь.

Несколько молодых прыснули со смеху. Но тут смолкли. Внимание всех в избе привлекло другое. На кровати лежал раненный в грудь солдат, самый тяжелый, всю ночь бредил. А в этот миг пришел в сознание. Сквозь туман боли и мук, сквозь страшные видения он различил женский облик - Стасю. Та сидела у его изголовья. далекая от всего, что творилось вокруг, ничего не слышала, ничего не воспринимала - полная опустошенность, более ужасная, чем у человека, которого после пыток ведут на виселину.

Солдату, наверное, в этом женском облике привиделась мать, и он позвал совсем по-детски, слабым,

полным надежды голосом:

 Мама! Мама! Дай мне напиться. Этот страдальческий голос услышала и Стася. Повернула к солдату голову, всмотрелась в его лицо. И вдруг быстро поднялась с табурета, склонилась над раненым, похукала на ладони и осторожно положила

руки на его горячие щеки, погладила их. Родненький ты мой! Голубчик, что же это они с

тобой слелали? Из глаз ее брызнули слезы, крупные и горячие. Они капали солдату на лицо, на губы, он облизывал их запекшимся языком.

Дайте же ему воды! — крикнула Стася охрип-

шим, но уже знакомым — своим — голосом.

Мужчины постарше, закрывая глаза шапками, выходили из избы. Бульба плакал не стыдясь, Рудковский и Альжбета смотрели на Стасю взволнованно, но обрадованно, они первые поняди, что слезы эти, материнская забота о раненом - ее очищение от грязного насилия, ее возрождение, возвращение к жизни.

Подали берестяной ковш с водой. Стася приподня-

ла голову солдату и поила его. Пей, мой соколик, пей.

В избе появилась сестра милосердия. Рудковскому стало немного легче, хотя мучился другой мукой - за нее, за Стасю, и за свою любовь, которую матрос, искалеченный войной, по-юношески таил.

Альжбета удивлялась, как у них хватило сил дойти: в поле ветер сбивал с ног, в лесу снег по колено. И к тому же - страх. Не за себя, за дочь, за Юстину. Пятрас, провожая ее, пообещал, что никуда не будет отлучаться из дому. Но его же могут принудить пойти на станцию. Правда, тех, кто изнасиловал Стасю, нет ушли дальше, на восток. Но через станцию идут эшелоны. А если какой-нибудь задержится? Мать едва не

теряла сознания. Понимая, что обратно в этот день не дойдет, а остаться ночевать не сможет, Альжбета еще в лесу, едва часовой подвел их к гумну, спросила у Руд-ковского, есть ли у них лошали.

Мы вас подвезем... товарищ, — пообещал комаи-

дир, не зная, как обращаться к этой пани.

Стасина забота о раненом на некоторое время заглушила и ее тревогу о дочери: верная завету, которому учили ее мать, потом пан ксенда, а потом учила жизнь — помочь ближнему в беде, Альжбета тоже забеспоконлась о раненых:

Кормили вы их? Если есть из чего, я приготовлю

обед.

Назар Бульба рвался спасать друга. Но план свой ие стал выкладывать перед всем отрядом.

Пошли, командир, г этолкуем.

Советовались оии иедолго, спрятавшись от пурги и любопытных ушей в хлеву, где, мирио фыркая, хрустели сеном лошади. Мниут через десять Бульба как одержимый ворвался в избу:

Мустафа! Мешок! Бритву!

Горит, да? — недовольно пробурчал башкир.

— Горит! Горит, батыев ты сыи! В седле вылечишь свою задинцу! Про у мужеть рассии дам.

 В седле? — У Мустафы загорелись глаза, башкир верил, что седлом можио вылечить все.

Бульба-Любецкий поспешно, без мыла, только смачивая щеки горячей водой, морщась от боли, соскребтрехдневную щетину. Потом достал из мешка немецкую офицерскую шинель. Померил. Осмотрел себя, брезтливо сиял шинель, броси, па пол.

Нашел в своем мешке погоны полковинка русской армин и приказал Мустафе пришить их к потертой, но еще элегантной русской офицерской шинели с меховой подкладкой. У Рудковского появилась недобрая

мысль:

«Погончики хранит. Зачем? Запасливый. Все у него есть — иголка, нитки, спирт (вчера Бульба отдал бутыль спирта промывать раны). Смотри-ка — и гранаты! Немецкие. Мешок лежал на печи, а в ием гранаты! Рисковый. Вот зесровская натура!»

Гранаты Бульба передал своему вериому оруженос-

цу - Мустафе. Тот засунул их под ремень.

Тем временем на дворе запрягали лошадей.

Барон Артур Зейфель-Уваров (вторую часть фамилии он не без умысла взял от бабки, графини Уваровой) лежал на диване в своем кабинете и курил, пуская из трубки в потолок замысловатые кольца сизого дыма. С наслаждением вдыхал запах турецкого табака высшего сорта.

Наконец он появолил себе вот так расслабиться, отдохнуть, как говорят, душой и телом. Впервые за три месяца, после того как он из русской армии, из штаба Духонина, ликвидированного большевиками, перебрался в свою родную, немецкую армию, где давно уже тай-

по числился разведчиком особого ранга.

Да, только дома, в собственном имении, в кабинете, таком родном с детства, можно спокойно отдохнуть; это не то, что заплеванные отели в Бресте и Барановичах. Хорошо, что это быдло, его батраки, не тронули кабицета, не сожгли библиотеку. Уцелели не только книги, по и картины. Это его и удивило, и очень обрадовало. Оглядывая свое нетронутое богатство, барон прямо таял от удовольствия. Но тут же хмурился, вспоминая утраты. Что библиотека? Скота нет — сожрали баиди-ты. Коров. Свиней. Лошадей. Хлева пустые. Увидев все это в день вступления сюда немецких войск, Зейфель посинел от гнева, за богатство свое он готов был отравить газом не только бывших батраков («Я им покажу коммуну! В могиле будут лежать коммуной!»), но и все село, всю округу. В тот день он, пожалуй, сделал бы это, если бы не брат Еган. Этот хромой лютеранин, святой семьи Зейфелей, не только не дал задушить всех коммунаров, - он спас село, пленных солдат,...

Они крепко поссорились. Брат обиделся. Теперь, умиротворенный и успокоенный, Артур чувствовал вину перед Еганом и думал, как помириться с ним. В конце концов, брат был прав. На гуманность можно наплевать. Но не думать о престиже семы нельзя. А тем более о безопасности на будущее: у каждого из батраков близко или далеко есть родные, и они могут истить... Укротить же эту стихию не сразу удастся и немцам.

«Да, можно было обойтись без газов», — согласилдори. Сведения об этом в большевистской прессе легко опровергнуть. Да и вряд ли большевики удержатся. Не для того немецкая армия перешла в наступление. Через недельо-другую она вступит в Петрогорад. Об этом говорил генерал Гофман на совещании в Бресте.

Хуже, если об удушении людей заговорят немецкие газеты. А газеты такие есть — соцнал-демократические. Зейфель выругал в мыслях кайзера Вильгельма. Чего он нянчится с этими социал-демократами? Им даже предоставляется трибуна в рейхстаге, чтобы выступали протнв войны. Перевешать бы их давно всех — и левых, и правых!

Да. Еган прав: гнев, чувство мести не лучшие советчики: евангельское всепрошение, богословская рассулительность, пожалуй, не помеха, когда нужно определить свое повеление в этом стихийном мире. Но я не святой Езус и лаже не толстовец, чтобы прошать своим вра-

гам. Кару они понесут. Эти двое — первые.

«Эти лвое» — Богунович и Калачик. На них барои был до бешенства зол. Но особенно — на офицера, продавшегося большевнкам. За измену... За то, что он тоже грабил поместье. Как выясняется, солдат своих он кормил хлебом из его, Артура, амбаров, мясом - из его хлева и свинарника. А еще гнев Артура Зейфеля кипел. когла он вспоминал о потерях, понесенных неменкой ливизней.

У него был взлет, когда он перещел к своим. Железный крест, звание майора. С ним советовался сам Гофман, Начальник штаба Восточного фронта прикомандировал его к корпусу генерала Шульца, который должен был нанести удар в районе, где находились владення Зейфелей, где он. Артур, охотился с детства. Ясное лело, что он, начальник разведки корпуса, особенно внимательно изучил русскую оборону именно А кроме того, позаботняся, чтобы имение не было разграблено немецкими солдатами, которые тоже вели себя как гололные шакалы.

В заботах об имении он преуспел. Но его данные о возможном сопротнвлении русских, увы, не были результатом серьезной разведки. И полк Богуновича, которого, по его расчетам, не должно было существовать. и полк какого-то Черноземова, о котором он вообще не имел никаких сведений, оказали неожиданно сильное сопротивление, убиты и ранены сотии немецких солдат. Шульц высказал свое неудовольствие.

Пустыми, как он и предполагал, оказались только окопы полка его знакомого Бульбы-Любецкого. Но лалеко в глубине пуши разгромлены два неменких обоза. Очень похоже, что это работа эсеровского террориста.

Шульц легко согласился дать ему двухиедельный отпуск на улаживание своих дел. Но эта легкость и тревожила Зейфеля. Не хотят ли от него таким образом избавиться, чтобы между собой разделить лавры победы?

Нужно скорее покончить с делами в имении. Сегодия приехал из Кенигсберга отец. Это успокоило: старый барон непохож на своего сына Егана, у него достаточно немецкой деловитости, чтобы заияться хозяйственными делами. И сейчас вот пошел в коровник посмотреть, как там его рогули, уцелевшие от большевистского разгула, Значит, на его, Артура, долю попрежиему остаются дела военные.

Как же наказать этих двоих?

Зейфель знал, что Богунович в солдатской одежде приходил во время братания в немецкие части, поэтому хотелось осудить его трибуналом за шпионаж и лично присутствовать при расстреле, посмотреть, как будет умирать большевик. Все они храбрые, пока...

Впрочем, все равио слюнявые гуманисты в управлении по делам военнопленных не нашли оснований для передачи пленного командира полка трибуналу. Хоро-

шо, что в спешке наступления о нем забыли.

А метель таки разгулялась. Когда-то его старая иянька, белоруска, называла это стреченьем — зима встречается с весной. Что ж. весна близко, с ней придут новые радости. Кончится война победой Германии. Ах, как шумит парк! Сколько в этом шуме родного, воспоминаний золотого детства.

Барои подиялся, подошел к шкафу.

Что бы это почитать? Гёте? Пушкина?

Буря мглою небо кроет, Вихри снежные круги...

В дверь осторожно постучали. Получив разрешение, вошел камердинер — бородатый, в ливрее, латышский немец Фридрих, которого еще в бытность Артура юнкером они в шутку называли Фридрихом Великим; в ноябре он провел отца по лесу через линию фроита. Объявил торжественио, как объявлял все тридцать

лет службы, хотя с некоторым, пожалуй, испугом:

Полковник Бульба-Любецкий!

Разведчик, которого ценили за выдержку штабы двух воевавших армий, кичливый барои, с детства при**Ученный** не выдавать перед дакеями никаких чувств. ошеломленно вытаращил глаза.

— Кто?

 Русский полковник Бульба-Любецкий, — повторил камерлинер.

Неприятный холодок, сначала разлившийся в ногах. змеей пополз вверх — в живот, в груль. А в голову, на-

оборот, ударил жар. — Полковник?

Так точно.

— Кто ему присвоил полковника? Не могу знать.

Обезоружить и привести ко мне.

Камердинер взлохнул, Старик заметил, как испугался Артур, и ему стало стыдно за своего воспитанника.

 У часового, пытавшегося задержать его, полковник отнял винтовку и вынул затвор.

Барон побледнел...

 Ваща светлость! Я позволю себе посоветовать вам принять русского... Барон вспыхнул, поняв, что подумал о нем старый

лакей, возмутился, однако сдержался, Разве я сказал, что не приму его? Но — оружие

сдать! С ним — татарин.

— Кто?

Ординарец-татарин.

Пусть остается внизу, около часового.

Камердинер, тихонько вздохнув, вышел. Артур, как мальчишка, на цыпочках, выскользиул за ним, спрятался за колонной так, что ему видна была широкая лестница. Внизу, поставив ногу на первую ступеньку, стоял Бульба-Любецкий. Барон сразу узнал бывшего разведчика. На нем действительно были полковничьи погоны старой армии. Это произвело впечатление, но, возможно, ослабило бдительность; случается, зрительная деталь поворачивает мысли в иное направление.

Фридрих почтительно сказал по-русски:

- Господин полковник, господин барон вас мет. Но слайте оружие.

 Барон бонтся? Барон бонтся меня? — издевательски крикнул Бульба. - Ха-ха! Артур, я не узнаю тебя!

Бульба хорошо знал: трусливый как заяц и хитрый как лис, потомок тевтонского рода слышит его - и нарочно кричал на весь замок, чтобы задеть баронский гонор.

Сдайте оружне, — мрачно сказал камерднер.
 — Я? — закричал еще громче Бульба. — Старик,
 ты можешь не знать, кто такой Бульба, но капитан

Зейфель хорошо знает. Мустафа! Сколько у нас гранат?
— Один-три, два-три, два-два! — загалочно и так же

громко отрапортовал башкир.

— Ты математнческий гений, Мустафа! Я думаю, достаточно, чтобы не дать обезоружить нас?

— Так точно, ваше бродь! — загремел Мустафа. Тогда барон вышел из-за колонны на площадку пе-

Тогда барон вышел из-за колонны на площадку перед лестинцей и приветствовал гостя с высоты второго этажа иронически весело:

— А-а, капитан Бульба?

Полковник Бульба-Любецкий. Имею честь, ваша баронская светлость.

Кто вам присвоил высокое звание? — снова иро-

ннчески ухмыльнулся Зейфель.

 Барон, у вас плохая память. Я двоюродный брат премьера Керенского. Могу сообщить: премьер с радостью встречает немецкую армию. Буду нскренним: у

меня пока что радости меньше.

У Артура Зейфоля было много гонору, но не очень много ума. В последнее время он больше нзучал немецкий двор, немецкий генштаб, его политику, чем силь русской революции. Но он помина, что Бульба хвастался своей близостью с Керенским и что эсеры—протня большеников. Об использовании этой силы нм, офинерам, говорили на совещании в Бресте. Конечно, бульба нависе немалый вред немецкой армин. Но, если ой против большевнков, вряд ли стонт ворошить пиошлоге.

— Чем могу служить?

— Капитам! Я не разговариваю в передних и на легиниах, даже парадных. Но об одной своей целн я могу сказать здесь. Кроме разговора, который должен быть сугубо конфиденциальным, я хочу получить от вас долг. Карточный. Надеюсь, вы не забыли. У меня в кармане ваша долговая расписка...

Зейфеля облало жаром. У него была слава лучшего игрока, об этом все знали. Но он вспомнил игру, где крепко продулся. Было это после Февральской революции. Бульба, освобожденный Керепским из жаторжной торьмы, восстановленный в звании канигана, с

полномочнями от военного министра приехал в Могилев, в Ставку, чтобы выяснить, кто его предал. Несколько офицеров контрразведки, похвалявшикся этой своей акцией, в тот же день исчезли. Он, капитаи Зейфель, никому не говорил... не мог сказать о своей роли в этом деле. Он пил с Бульбой. А потом, ночью, играли в картых Как вестда, ему очень везло. Но этот бандит вдруг достал из кобуры револьвер, положил его из стол. После чего оп, Зейфель, проигрался подчистую, до того, что вынужден был отдать золотой портентар, часы, кольцо и написать вдобавок расписку из довольно значительную сумму.

Напоминание о его позоре было неприятно. Бестактная свинья, этот Бульба, не мог смолчать перед лакеем и солдатами. Хорошо, немецкий солдат по-русски не

понимает, но Фридрих отлично владеет русским.

— Прошу вас, капитан. — Зейфель как будто учтиво отступил в сторону.

 Полковник, капитан. Прошу не забывать. И еще одио условие. Ваши люди охраняют нас винзу. Мой человек охраняет меня наверху, перед вашим кабинетом. Только так! Разговор равных!

С этими словами Бульба иебрежио бросил солдату, который, дрожа от страха, загораживал штыком лестинцу, затвор. Тот с радостью схватил затвор, иачал вставлять его дрожащими руками в винтовку.

Бульба-Любецкий, а за ним Мустафа, в толстом кожухе, с гранатами за ремнем, проследовали мимо него с

видом победителей.

Зейфель прошел в кабинет первым, успел достать из ящика стола маузер, положил его на стол, накрыл газетой. Гостя ои встретил, сжимая в кармане рукоятку бельгийского дамского пистолета.

Бульба мгновенно заметнл, что Зейфель вооружен. Это несколько нарушало его план. Но он не терялся

ни в какой ситуации.

— О, простите, господин майор. Синзу я не видел ваши потоны. Поздравляю. Немецкое командование оценило ваши заслуги выше русского. Не умел царь воздать вам. И мой кузен тоже не раскусил, какой вы патриот.

При всей преданности Германии Зейфель не любил напоминаний о своей тайной роли в русской Ставке, даже когда напоминали свои, немцы, без иронии, с поквалой: все равно неприятно называться шпионом

А этот бандит говорит с таким наглым сарказмом. - Капитан, я не люблю нроини. В какой валюте вы желаете получить ваш долг?

 Полковник, господин майор, Полковник! Прошу не забывать, Конечно, в марках.

— По какому курсу?

По довоенному.

- Ха-ха! Капитан! Вы полагаете, меня можно так просто ограбить?

Господин майор, вы хотите меня разозлить?

- Хорошо, будьте полковником, господии полковинк.

 Между прочим, я тоже не люблю пронии. С недавнего временн. Если по векселям мне не хотят платить... ни большевики, ни немецкие бароны.

Я не сказал, что не хочу платить.

 Спаснбо, барон. За некренность — искренность. Я поннмаю, вам теперь нелегко. Большевики разорили вас. Я готов получить часть долга в другой валюте. Дайте мне власть над округой. У меня сотня сабель. Очень острых сабель.

Барон похолодел от страха. Черт возьми, похоже на правду, нначе этот авантюрист не явился бы сюда с одини ординарцем и не вел бы себя так нагло. Иднот Шульц! Рвется в Москву, а в тылу у него гуляют такие отряды. А если их несколько и они оставлены здесь большевиками?

Зейфель отказался от намерения, подгадав удобный момент, выстрелить в Бульбу. Пистолет в кармане обжигал руку, и он скорее вынул ее, показал гостю открытую пустую ладонь: мол, смотрн, у меня самые мирные намерения. Представил, что могло бы быть, застрели нли арестуй он командира отряда, стоящего, возможно, где-то за конюшней или даже ближе, под стенами замка. В такую пургу можно пробраться куда хочешь. Даже если их не сотия, а полсотии или даже треть сотнн — что сделают против таких вот татар, как тот, стоящий за дверью, его двадцать инвалидов, старых бюргеров, часть которых к тому же на станции, в двух верстах? Да этн анархисты разнесут здесь все до основання, одни головешки оставят от поместья. Да и ему самому не удрать, не спрятаться. Пощады такне головорезы не дадут никому. Нет, лучше откупиться любой ценой.

- Что вы, господин полковник, имеете в виду под

округой? И что вы имеете в виду под властью?

- На губернию... Минскую или Виленскую я не претендую. С меня хватит одного-двух уездов... Знаю. что за время войны немецкое командование накопило немалый опыт организации власти на оккупнрованных землях. Высшая гражданская должность меня вполне удовлетворит. С моими собственными вооруженными силами. Я очищу вам округу от большевиков.

Зейфелю захотелось пожать непрошеному гостю руку. Все логично: эсеры и большевики враги. Бульба если и не брат, то, известно было всем, знакомый Керенского. Хотя, пожалуй, движут им не политические цели, а стремление набить себе карманы. А кто не хочет их набить? Один мужик Калачик как был в лаптях, так и остался, хотя три месяца был у власти.

Конечно, определенный риск есть. Но в данной ситуации лучше иметь этого человека союзником, чем врагом. Правда, простит ли ему командование рейды в тылы немецкой армин? Пруссак Гофман упрям и мстителен. Но можно убедить некоторых политиков. Бульба - авторитет среди русского фронтового офицерства, и за выступление против большевиков ему можно многое простить.

Однако высокие соображения промелькнули так, между прочим. Более заинтересованно Зейфель думал о том, как выйти живым-здоровым из очень неопределенной ситуации. За собственную жизнь можно продать душу черту, дать любое обещание, любую клятву.

 Господин полковник, честность за честность. Я не высокий военный начальник. Но я могу твердо обещать убедить свое командование дать вам такую власть. Надеюсь, мы станем друзьями.

Благодарю, господин майор. Но часть долга...

отдайте. Мне нужно кормить людей.

Зейфель всегда расставался с деньгами, пожалуй, так же тяжело, как расстаются с жизнью, поэтому он не выдержал:

Вы разгромили два обоза...

 Не мы, — спокойно ответил Бульба. — Это мужицкий партизанский отряд. У них двести штыков или топоров... Вы хотите, чтобы я обратился за хлебом к ним? Но тогда я вынужден буду помогать им. Я - человек слова.

 — Мужицкий?.. Партизанский? — побледнел Зейфель.

Очень внимательно следил Бульба за каждым движением, за каждым жестом барона. Увидел, что «сто сабель» сбили с барона воинственность, обезоружили и заставили поверить в искренность его предложения. Мужицкий отряд совсем ошеломил — майор сразу подумал о Рудковском.

Давняя террористическая тактика не подвела: враг деморализован, кроме того, он, Бульба, повеселил себя отличным спектаклем. Теперь наступило время дей-

CTROBATA!

На протяжении всего диалога он незаметно приближался к столу. Зейфель все больше терял блительность. Назар с почти презрительной небрежностью обошел хозянна и, подняв газету, взял со стола маузер.

О, какая вещь! Именной? Жаль. А я хотел пред-

ложить вам за него часть долга.

Зейфель был настолько заворожен игрой талантливого артиста, что даже не очень испугался; он сейчас больше думал об отрядах да сумме, какой можно откупиться от нахального гостя. Его страшило, что запрошено будет немало.

А Бульбе все еще хотелось немного поиграть,

- Если у вас тяжело с деньгами, господин майор, я могу взять хлеб, скот, мед...

Господин полковник! Все съели большевики.

Бульба-Любецкий игриво подбросил маузер, ловко поймал его и решил про себя, что пора ставить точку, Нельзя так долго испытывать судьбу, Там, внизу, могут поднять тревогу. Правда, он не очень-то боялся, «имея сотню сабель»; наоборот, ему хотелось, чтобы собралась охрана, прислуга, пусть насладятся позором «рыцаря двух разведок».

Но тут распахнулись двери. Первый заглянул в комнату Мустафа. Но только он успел выкрикнуть: «Ваше броды!» - как, отпихнув его, в кабинет ввалился ста-

рый барон в заснеженном полушубке.

 Что случилось, Арт? Что это за люди? Фридрих испугал меня.

Барон спросил по-русски. Сын ответил по-немецки: Не волнуйся, папа, Полковник Бульба-Любецкий мой давний знакомый.

 Бульба? Тот, что вырезал немецкие батареи? высказал свое удивление по-немецки старый барон.

 Тот, тот, — ответил по-русски Назар. — Что поделаешь, барон. Война есть война. Каждый зарабатывает награды как умеет. Я — ночными выдазками. Ваш сын — разведкой в Ставке... Устроился он куда более ловко...

Господин полковник, — сморщился молодой

Зейфель.

С Бульбой нередко так бывало: он паясничал словно бы вполне добродушно, играл со своей жертвой, как кот с мышью, пока вдруг не наступал момент, когда его внезапно охватывал гнев, доходящий до бешенства. Тогда исчезал юмор, и взрывалась, как бомба, ненависть. Так случилось и теперь. Возможно, причиной взрыва явились слова старого барона, будто он, Бульба, вырезал немецкие батареи. Это было неправдой: его разведчики только однажды изрубили офицеров штаба германской дивизии. Немцы же сообщили, что вырезана прислуга батареи, полгода расписывали зверства «русских вандалов».

Бульба выхватил свой револьвер — вдруг маузер не заряжен? - нацелил оба пистолета на Артура Зейфеля, гневно засипел:

 Руки, сволочь! И ты, старый мешок! Руки! Хэн-TO XOX!

Майор попытался выхватить припрятанный дамский пистолет, но бдительный Мустафа моментально очутился возле молодого Зейфеля и вывернул ему руку так, что немец застонал от боли. Обезоружив его, Мустафа тут же, в одну минуту, обыскал старого барона. «Рыцаря двух разведок» начала трясти нервная ли-

хорадка.

- Вот так, ваши светлости, душители народа! Барон, не лязгай зубами, как голодный волк. Мустафа! Старому барону связать руки, заткнуть пасть.

Мустафа сделал это с необычайной быстротой: вытянул из кармана кушак, связал немцу руки, заткнул рот тряпкой.

Сын попытался возмутиться:

— Что вы делаете со старым человеком?

 Без истерики, барон. Мустафа! Сейчас мы с бароном, как хорошне друзья, спустимся вниз. Если у барона не хватит ума и там, внизу, начнется шум, проткнешь старый мешок кинжалом. Раз-три, два-три... Десять раз по три!

Слушаюсь, ваше бродь!

— Вот так, господни майор! Сейчас мы с тобой спустимся вина... Бодрые, весело бессдуя... Мустафа! Водым молодому барону! Перестань трястисы! Постыдись солдата и отца. Потомок рыцарского рода! Мы спустимся в погреб и вывьедем оттуда арестованиях... Богуновича, Калачика... Кто там еще? Думаю, тебе не нужно говорить, что инкому еще... ии царским жандармам, ин вашей контрразведке... не удалось перекитрить Бульбу-Любецкого. Одно подозрительное движение, и я сделаю за тебя решего. Ну! Радость на лице! Только так!

Молодой Зейфель выпил воды. Наконец овладел со-

бой. Глаза его блеснули решительностью:

Так я не согласен.

— А как ты согласен?

— Дайте слово офицера, что после освобождения пленных жизни моей и отца инчего не будет угрожать. Бульба, закусив ус, на миг задумался: не нарушал он инкогда своего слова. Злобно дунул вбок, выплю-

нул ус.

— Просншь много, но я готов дать слово, что сего-

дня не трону вас. Не буду пачкать руки...

Мустафа брезгливо скривился.

 Видишь, как морщится солдат? Мустафа! Открой форточку. Увидишь нас в парке — догоняй. Лоша-

лей оставляю тебе. Пошли, барон.

Они спускались вниз по лестинце действительно как друзья, только Бульба на ступеньку отставал, хотя по этикету козвин должен пропускать вперед гостя. Между прочим, на это сразу обратил внимание старый камер-динер. Но молодой барон улыбался; старые глаза Фридрика не заметили, насколько деланной была эта улыбка. Гость весело балагурил, но вдруг сказал барону:

- Возьмем солдата. Не самим же нам...

Фридрих содрогнулся. Они хотят застрелить этих несмастимх — контуженого офицера и старого Калачика? С крестьянским бунтарем хитрый и по-своему демократичный лакей с молодых лет поддерживал своеобразные отношения; нередко встречались, ходили вместе на вечерки, на ярмарки в местечко, но при каждой встрече ругальсь на-за господа; одни служил им с немецкой преданностью, другой поносил их самыми страшными словами, призывал отобрать землю, добро и все поделить между людьми, а в пятом году сжег баронский амбар, полал в тюрьму. Камердинер гордился тем, что совесть его перед Калачиком, перед батраками, перед крестьянами чиста; он инкого из них не выдал. Он делал все, чтобы не было крови. Не думал о том, что не всегла это служило добру. Теперь он искрение нспутался: неужели бог послал ему на старости лет такую кару — быть свидетелем смерти «друга молодости»?

Барон сказал часовому:

— Пойдешь со мной. Камердинер упал на в

Камердинер упал на коленн, взмолился по-русски:
— Ваша светлость, не берите грех на душу.

Бульба схватнл его за воротник ливрен, поднял с пола. Сказал со злобой:

Старик, ты тоже пойдешь с нами! Свечку!
 Дрожащими руками Фридрнх зажег свечу н повел

их по темноватому коридору первого этажа.

По крутым ступенькам спустились вниз, в погреб. Зейфель долго не мог открыть замок тяжелых железных дверей, однако нн солдат, ни камердинер не выказали желания помочь ему. Солдат тоже начинал догадываться, зачем его прихватили, н дрожал от страха перед суровым майором и перед тем страшным, что его, наверное, принудят совершить, ведь винтовка только у него.

Дверные петли ржаво завизжали. При тусклом свесени Бульба увидел в камере на полу, на мятой соломе, троих, среди них не сразу узнал Богуновича, тот был в солдатской шинели; иемецике мародеры содрали с него бекешу еще в окопе, когда он лежал без сознания.

Бульба при всей безжалостности к врагам был поженски сентнментален, когда касалось своих, друзей. Горький комок застрял в горле, и он не сразу хрипло скомандовал:

— Выходите!

В ответ Калачик ругнулся.

Фридрих сказал упавшим голосом:

Богу молись, Филипп.

 А-а, и ты здесь, старый хряк?! Пошел ты со своим богом... — и запустил такое соленое словцо, что при всех своих переживаннях Фридрих возмутился;

Постыдись, богохульник. Не простит тебе бог!

— У нас с тобой разные боги. Мой бог мне все простит.

Он, Қалачик, и парень — вокзальный вор из Бара-

новичей, подняли Богуновича и под руки вывели из камеры. Обессилел тот не только от контузии, но и от голода — три дня ничего не ел, отказывался от еды,

Богуновичу казалось, что контузил его не спаряд смерть Миры. Вмеете со слухом в нем погасло все, погас нитерес к жизии. Осталась лицы обжигающая боль воспоминаний о Мире, о кроваво-красной косынке, что катилась под ветром по снежному полю.

Ослепший на свету после темноты подвала, Богунович не сразу узнал Бульбу. Но зато в вестибюле его

узнал Калачик и бросил в глаза:

— Шафер? Вот гад! Поведешь под венец? Веди, сукин съи! Повенчай. Знал на этом свете и на том не забуду: что ин пан, то продажная шкура. Тъфу на тебя! — и плюнул Бульбе под ноги.

Тогда и Богунович разглядел бывшего командира полка, друга, недавнего командира своей батарен. В его потухших глазах на миг вспыхнул проблеск жизни: нет, не належда — удивление.

Но он тут же отвернулся.

Бульбу поразило, что Богунович как бы отсутствовал — никакой реакции на то, что происходит, ни малейшего интереса. Потом сообразил, что тот отлох, ничего не слышит. Понятным стало его преарительное равнодушие. Но от того, что в погребе держали тяжело контуженного офицера, гнев его на немцев закипел с новой силой.

Однако игра была еще не окончена. Не исключено, что где-то в доме, может, за теми вон дверьми, ждет караул солдат. С такой возможностью нельзя не считаться.

Камердинер! Барону — шинель.

Но на вешалке не было баронской одежды, и Фридрих подал свою шинель. Барон же, к удивлению солда-

та, надел ее, напялил лакейскую шапку.

Впрочем, и Фридрих не остался во дворце. Он взял канделябр со свечой, поставленный поначалу на столик, и в одной ливрее, без шапки, открыл двери и вышел на парадное крыльцо первым.

Чахлый огонек свечи тут же задуло. Но старый камердинер все равно понес свечу перед собой, будто следовал в церковной процессии. Ветер трепал его седые волосы

За ним двигались арестованные: Калачик и молодой парень все так же поддерживали Богуновича, хотя он,

вилно было, пытался илти сам. Понуро сгорбившись, растеряв всю свою фанаберню, в незастегнутой лакейской шинели, тяжело меся ногами снег, ташился барон. Замыкали шествне Бульба и солдат-немец. Впрочем, торопился один только Бульба. Солдат следовал за ним едва ли не с большим страхом, чем арестованные: пожилой немец-крестьянин дрожал при мысли, что его заставят расстрелнвать этнх людей; господа не запачкают свон руки, они у них всегда чистые - и во дворцах, и в окопах

Полсотни шагов прошли молча. Но Калачик не мог

 Что, старый кныр, будешь вместо попа? Причастнить нас? Так от лютеранской свиньи мы причастия не примем, напрасно вы с бароном придумали спектакль.

Помолнеь богу.

 Ха-ха! Кто мне советует молнться, люди добрые! Я, свиное твое рыло, иду и ругаю себя, что не утопил тебя тогла в реке, наоборот, спас. Да и барончика... был случай пырнуть вилами. Пожалел — мальчонка еще был, гимназистик. Помнишь, ваша светлость, ты пришел про царский манифест нам рассказывать? Какому царю ты служишь теперь, пес немецкий?

Бульба огляделся — вокруг по-прежнему ни одной душн. Только шумят и стонут деревья. Везет. Быстрее бы дойти до конюшни. Но на радостях и позабавиться

хочется.

Дел. ты у меня получншь лишине розги!

Калачик даже выпустил руку Богуновича, повернулся. - Укуси ты меня за с..., ваше звероподобие! Розга-

- ми он меня пугает! Сукин ты сын! Погончики нацепил. А я, старый дурень, поверил, что ты человек... На свадьбе веселун такой был, танцор. Дотанцуешься. палачі
  - Ох. жаль мне тебя, дед.

Пожалел волк кобылу... Воришка, до этого, по-видимому, не понимавший, что может случнться, вдруг захныкал:

Мамочка родная! Я же ничего не сделал.

Калачик отпихнул его от Богуновича, сурово приказал:

— Не реви, дурень!

Но тут же повернулся к барону и Бульбе:

 Ваши благородия! А правла... его за что? Тут неожиланно для всех тихо засмеялся Богунович.

вполголоса прочитал стихи:

В старых часах пританлась кукушка. Выглянет скоро. И скажет: «Пора».

Калачик посмотрел на него со страхом: уж не повредился ли человек умом? Двое суток молчал. Помеческим.

А у Бульбы снова запершило в горле. Чертов Рулковский! В такое выожное безлюлье мог бы и выскочить навстречу. Хотя он, Бульба, сам приказал ждать!

Но, словно услышав его мысли, из-за конюшин выдетели две упряжки. В саиях — будто белые привидения. Так показалось Фридриху. Старик не отличался особенной набожностью, однако тут же подумал о каре за грехи. Кого растопчут эти небесные колесинцы?

Никто не видел, как Бульба отобрал у солдата-немца винтовку.

Лошади и сани с привидениями сначала миновали их, но тут же круго развернулись и остановились, одна пара с одной стороны, другая — с другой.

Привидения с внитовками и револьверами соскочи-

ли с саней, окружили.

Радостно закричал Филипп Калачик:

 Антонка! Холера ясная! Так это ж ты! Хватай их. душегубов, христопродавцев, мать их за ногу!.. Хватай! Послышался голос Бульбы-Любецкого:

 Старика и солдата отпустить! Барона — в сани! Оцепеневшего барона, как куль муки, партизаны забросили в сани. Фридрих упал перед Бульбой-Любецким на колени.

Ваша светлость...

Калачик, сложивший уже фигу и подбежавший, чтобы ткнуть свои задубевшие пальцы Бульбе под нос,

ошеломленно остановился перед «полковником». Так это — ты? А, чтоб тебе чирей в бок! Вот ар-

тист так артист! Ты, братка, прости старому дурню. Все прощу, кроме чирея в бок... — весело сверкиул белыми зубами Бульба.

А, чтоб тебе здоровьечко было!

Не поллизывайся, лел!

Бульба говорил с Калачиком, а смотрел на Богуновича. На какие-то мгиовения тот остался один, словно

забытый всеми. Партизаны связывали барона, шутили с Калачиком, тот успевал каждому ответить.

Бульбе хотелось обнять друга, но что-то удерживало: так боятся обиять близкого человека, пришедшего в себя после потери сознания.

Но вдруг перед Богуновичем остановился Рудковский. По-военному козырнул:

— Товариш командир полка...

Богунович болезиенио улыбнулся и дотронулся до

своих ушей, показывая, что не слышит.

Растроганияй, обрадованияй, Будьба без слов подхватил Богуновича, как маленького, на руки и, забыя, 
что тот контужен, может, даже ранен, бросил в сани.
Сам векочил в передок, схватил вожжи, громко скоманловал:

— По коням!

Партизаны, валясь друг на друга, на барона, попада-

Разгоряченные кони сорвались с места.

Разгоряченные кони сорвались с места. Старый лакей остался стоять на коленях в глубоком снегу, протянув вслед своему хозяниу свечку. Рядом с ним топал, желая согреться, словно маршировал на месте, неменкий солдат.

Остановились версты за три от имения, уже в лесу.

Там их догнал Мустафа на въмыленных лошадях. Бульба-Любецкий с казацкой ловкостью вскочил в

седло. Атаманом объехал вокруг саней.

— Как барон? Не подплыл?

Подплыл! — со смехом ответили молодые парии.
 Поставить к сосне.

— глоставить к сосне. Хохот сразу смолк. Два партизана подхватили со-

млевшего барона под руки, подвели к сосне.

Богумовыч поморщился. За измену, за Миру, за Пастушенко, за людей, отравленных в конюшие, этот человек заслужнвал самой суровой кары. Но почему-то ве хотастось, чтобы барона расстреливали у него на глазах. Он уже видел столько кровы... А теперь стало ло ужаса, до помутнения сознания страшно снова увидеть кровь, пусть и кровь врага. Еще с конюшин, с выстрела в Пастушенко. Зейфель перестал для него существа в пастушенко. Зейфель перестал для него существа в так келодек. Может, имению потому, что барон сам, собственными поступками уничтожил в себе все человеческое, не котелось видеть его кровь.

Богунович отвериулся, впервые, пожалуй, с удовлетворением подумав, что, глухой, он не услышит выстре-

лов. В конце концов, эти люди имеют право на любой сул и его вмещательства они не поймут.

Но суд шел совсем иной. Бульба сказал короткую речь: - Будь у меня доказательства, что людей душили

газами по твоему приказу, я повесил бы тебя на первом же суку первой осины, сукин ты сын. Но от меня ты не спрячещься и в Берлине. А теперь я сдержу свое слово. Живи.

Барон встрепенулся, выпрямился.

Рудковский удивился, молодые партизаны повеселели: им тоже страшно было расстреливать человека. Но у Бульбы был свой замысел.

Снимай сапоги!

Барон послушно плюхнулся в снег, начал стаскивать

сапоги, но руки его дрожали, и сапог не поддавался.

- Помогите ему, ребята. Барон сам не приучен, его ведь разували слуги. Два молодых партизана вмиг стянули с барона са-

поги.

Снимай штаны!

Зейфель вскочил, смотрел на «судью» собачьими глазами.

Помогите ему, ребята.

Столкнули в снег, стянули форменные брюки.

И кальсоны! И шинель.

Через минуту барон стоял в коротком френче с голыми ногами и дрожал от холода и страха. Рудковский попытался возразить:

Не по-революционному это.

 Считай, что по-эсеровски, — ответил Бульба. —
 Но не мещай. — И Зейфелю: — Ложись, барон, и будь рыцарем. Прими кару от народа. Но запомни: будем сечь не только твою высокородную ж..., но и твоего вонючего кайзера, твоих генералов... Помогите барону лечь, ребята. Деликатно. Деликатно. Ах, какие вы грубияны!

Барона разложили на снегу, два молодых парня держали его за руки, причем с удовольствием, лишь бы не стрелять.

Мустафа! Нагайку!

Испугавшись обнаженного тела, мало обученный конь вздыбился перед бароном, и Бульба секанул не в полную силу.

Калачик возмутился.

Сечешь, такую твою! Дай мне нагайку.

Ослабевший за дни ареста, Филипп Калачик тем не менее стегал так, что тело барона на пол-аршина подскакивало от снега и сам он скулил, как щенок. Старик выкрикивал:

 Браточки мон, думал ли кто из вас, что мы доберемся до зада господина барона? Как вы себя чувствуе-

те, ваша светлость?

 Это удар? Это удар? Это все равно что баба гладит, — закричал Мустафа. — А ну стой назад!

Он разогнал коня и, когда тот, обученный, перескакивал через человека, так секанул башкирским кнутом, что из высоковельможной задницы барона брызнула кровь и сам он заревел, как раценый зубр.

Как раз в этот момент оглянулся Богунович. Увидел, что творится на снегу, и его стошнило. Но поскольку он эти дни ничего не ел, тянуло из него кровью, с мучительными спазмами.

Бульба выругался:

— Сопляки! — и тут же приказал: — Хватит! Скажи спаснбо, барон, этим людям. Они подлинные гуманисты. Поставь свечку за их здоровье. Беги! И запомин, как горит наша земля под твоими ногами. Поднять барона! Беги! Но помни, что я не найду тебя разве что в Трансваале. Хотя могу и туда добраться!

Все еще не веря в такое счастье — дарована жизвы! — барон Зейфель без штанов, в кайзеровском мундире и в русской лакейской шанке сначала пошел медленно, время от времени оглядываясь, видимо ожидая выстрела в спину. А потом, отобля саженей на три-

дцать, побежал изо всех сил.

Партизаны взорвались веселым и легким хохотом: представили, как барон в таком виде явится в имение. Даже Богунович, несмотря на рези в животе, тоже улыбнулся с облегчением. Посмотрел вверх, на сосны, что раскачивались на ветру. По тому, как ходили верхушки деревьев, представил шум пущи. От воображаемого шума к нему словно вернулось опущение жизначи

## Глава третья

## По дороге в Москву

1

Поезд маневрировал в Минске у Виленского вокзала. Раза два на короткое мгновение останавливался, но не у перрона, где толпились пассажиры, а на третьем или четвертом пути.

Богунович хотел было сойти, но Стася удержала его. Наверное, ее испугали солдаты, ходившие по перрону. Еще со времен службы у барона она хорошо знала, как

немцы не любят нарушения порядка,

Можно соскочить за вокзалом, на стрелках. Но это опасно даже на самом замедленном ходу. Очень уж онн окоченели в пустом товарном вагоне, куда через щели врывались свиреные сквозники. Повезло в одном: прежде в этом вагоне перевозил люшаей, осталось немного соломы, под которую можно было спрятать ноги. Правда, Сергея старый Калачик заставил обуть валенки. Стася валенки не обула. Так рассудил Бульба, да и она сама: если уж схать под видом сестры милосердия, по возможности надо выглядеть с форсом. На ней был полушубок — дала Альжбета, когда еще выводила ее в лес, смолчав, что полушубок Мирин.

Тихий Баранскас не побоялся попросить немецкого отдат, закопанных тут же, на передовой, в братской могиле. Начальник похоронной команды, владелец похоронной комторы в Дрездене, был человек отзыванным таке. Начальник похоронной команды, владелец похоронной комторы в Дрездене, был человек отзыванным на своей чуткости и доброте он умел неплохо зарабатывать до войны. Да и во время войны служба в тако команде, кроме безопасности (не на передовой, не в окопе!), давала и кос-какую прибыль. Нет, он не мародер-ствовал, он инкогда не позволял себе разувать или раз-

девать мертвых русских, но сиять золотые крестики, кольца с офицеров, забрать портсигары, часы — разве это грех? Зачем они мертвым? С русской агитаторши, о которой немецкие солдаты рассказывали легенды, оние сияд даже полушубка, котя из этот счет был специальный приказ ингендантской службы. Рассказы солдат, к которым она смело ходила, вызывали уважение к этой мужественной девушке, поэтому могильщик так легко согласился, чтобы семья начальника станции, неплохо говорившего по-немецки, похроринла се отдельно, около своего лома. Полушубок сияли, когда объяжали Миюу своего лома. Полушубок сияли, когда объяжали Миюу

Привезенный в лесничевку, Богунович узнал полушубок, и сначала это больно задело его. Полушубок был Стасе маловат, ее полиая грудь распирала его, и это почему-то особенно оскорбило. Сдержал только вид этой некогда веселой женщины: Стася, как и он, была равиодушиа ко всему на свете, как и он, была где-то за чертой обычной жизни, на пути в иной мир. А когда Бульба написал ему, оглохшему, на бумаге, кто и как похоронил Миру и что сотворили со Стасей немцы, Богунович вдруг упал перед ней на колени. Это ее сильно потрясло, но, как и просьба тяжелораненого: «Мама, дай напиться», вернуло к жизни. Стася впервые заплакала. Богунович тоже заплакал и почувствовал, как тает лед в душе. Вместе с ними плакал старый Калачик. Сурово молчал один Рудковский. А Бульба крикиул:

Мустафа! Спирту!

в последиий путь.

Нету, ваша бродь. Отдали раненым.

Когда Богунович немного отошел, Бульба написал

«Оставайся в отряде. Воевать можио и не слыша. Мы бы с тобой еще кое с кем рассчитались».

Нет, он, Богунович, воевать больше не мог. Даже мстить за Миру, за Пастушенко не хотелось. Так и сказал Бульбе. Тот написал в ответ: «Размазия!»

Рудковский, Калачик и Стася решили, что коитужетого командира полка лучше отвезти домой, к родителям, Минск же рядом. Стася сама напросилась проводить его, хотя Рудковский боялся: как она поведет себя, увидсь иемпея?

Сергей ехал в солдатской шинели; партизаны разведали, что раненых и контуженых солдат немцы не задерживают, помогают даже добраться домой, если онн белорусы или украницы: литовцев и поляков отпускали

всех без исключения.

У Стаси шерстяные носки примерзли к сапогам. Богуновичу казалось, что примерзла к его худому телу гимнастерка; в окопах в самые лютые морозы так не мерз. На дворе оттепель, снег на станции почериел, а так холодио в этом проклятом вагоне!

Богунович был беспокоен всю дорогу, но, когда увидел знакомый с детства вокзал, его начало лихорадить. Стася, наверное, думает, что дрожит он от холода. Пусть.

Пусть думает так.

После всего пережитого Стасе казалось, что ей нечего уже бояться, к тому же она понимала, что в большом городе опасности для нее меньше, Однако, увидев на вокзале в Молодечно немцев, она вцепилась в Богуновича, до боли сжала его руку: будто поддерживала, но он сразу сообразил, что инстинктивно женщина ишет защиты в нем. Грустно подумал: «Какой из меня зашитник?!» Но тут же решил, что будет защищать ее ценой собственной жизии, зубами вцепится в годло, если кто-нибудь из этих зеленых насильников... Но, к их счастью, на вокзале легко можно было затеряться в толпе. Шум, сумятица, но - вокруг люди, свои люди. От этого появилась уверенность, ощущение безопасности. Мальчишки-беспризорники, шмыгавшие в толпе и шарившие глазами, где бы чем поживиться, показались до боли, до спазма в горле родными.

В конце концов состав остановился у товарной платформы. Их явлен очутнася напротив большого пакгауза. На платформе высилась гора яшиков; рабочие-грузчики, человек шесть, относили их в склал. Но около ящи ков прохаживался немецкий солдат с винтовкой на плече. Солдат подходил к самой двери их вагона. Они следили за ним в шель. Что делать? Ведь может получиться так, что состав двинется дальше, на восток или на от в неизвестиую даль, и Минск, водной Минск, семья.

мать, отец, снова начнут отдаляться.

Когда солдат отошел, Сергей тихо сказал:
— Если поезд пойдет дальше, будем прыгать...

Но Стася поступила иначе. Решительно отодвинула тяжелую дверь вагона, подкватила его и вынесла на платформу. Часовой смотрел ошеломлению, по тревоги не поднял. Мало ли их, русских, вот так приезжает? Его обязанность — охранять пакгауз. Удивило только, что двое грузчиков будто ожидали этих людей: выхватили солдата у женщины и, кажется, намеревались вести на воказл. Да, у рабочих обыло такое намерение, по Богунович глазами показал им назад, в сторону Московской улицы. Они поияли. Несли почти бегом. Богунович, растерянный и взволиованный, не успевал перебирать ногами.

Забор, некогда отгораживавший территорию стаиции от улицы, почти весь был разобран: солдаты отапливали им теплушки, да и миичане приложили руки, потому что дрова неимоверно подорожали.

что дрова неимоверно подорожали.
— Отвоевался, браток? Куда ранен?

Отвоевался, оратоку куда ранен
 Он не слышит. Оглушило его.

А-а, контузия. А ты кто?
 Сестра милосердия.

Домой везешь?
Домой.

Домои.Доведешь одиа?

Доведу.

Спасибо, товарищи, — сказал Богунович.

 Скажи ему как-ннбудь, что с «товарищами» нужно быть поосторожнее. Счастливо.

Всего вам хорошего!

Какое там хорошее, сестра!

Они вышли на Захарьевскую. У Церкви слепых Богунович обессиленно остановился, в его простужениой груди даже забулькало от тяжелого дыхания. На испуганный Стасин взгляд виновато объяснил:

— Это моя улица. Я прожил на ней половну жизни. Стаке взяла его под руку и повела. В этом конце главная улица Минска была еще пуста: редкие прохожие месили ни разу за зиму не убиравшийся, превращений оттепелью в кащу сиет. Но у гостиницы «Бельтаря» было уже довольно многольно. По очищенному задесь тротуару шли не простые люди — господа: баришни порточивались с немецкими офицерами.

Стася почувствовала: здесь, на минской улице, страх ее перед немцами почти исчез, но ненависть росла — и к ним, к немцам, и ко всем, кто вместе с ними.

У Красного костела Богунович вдруг остановился, бледный, прислоимлся к решетке церковной ограды — чтобы не упасть. Стася крепче сжала его руку.

Что с вами? Что вас испугало?
 Вы слышите? — взволнованно спросил Сергей.

Она уже несколько минут слышала, как где-то там, в стороне вокзала, цокают копыта множества лошадей. И больше ничего, кроме голосов людей, проходивших мимо.

Лошади! Вы слышите лошадей?!

Сергея испугало цоканье, оно показалось галлюцинацией: кроме двух извозчиков, стоявших неподвижно около «Бельгии», лошадей нигде не было видно. Но через минуту с Михайловской на Захарьевскую ровными шеренгами, медленным шагом выехал эскадрон улан. В красивых мундирах, с киверами, у офицеров сияли эполеты, юноша горинст высоко поднял красно-черный штандарт.

Странно смешались чувства у бывшего командира полка. Стало страшно от этой силы, от вида мордастых солдат, сытых лошадей. И без того воспаленный мозг пронзила мысль, что с такой силой немцы смогут ходить, ездить здесь, по Захарьевской, по всему Минску, по всей земле очень долго... Что против такой силы сделает какой-то отряд Рудковского или Бульбы? Мысль была кошмарной.

Но вместе с тем появилось нечто иное. Он слышал цоканье копыт по мостовой. Что это? Больное воображение? Или к нему возвратился слух? Да, он слышит! Это же чудо, божий дар: как только очутился на улнце, где все такое знакомое, такое родное — вернулся слух! «Мама! Неужели я услышу твой голос?»

Стало до слабости радостно.

Эскадрон скрылся за поворотом. А Богунович все еще стоял, побелевший, онемевший, и слушал уже не цоканье подков, а удары пульса в висках, шее, пальцах рук.

— Что с вами? — повторила Стася, испуганная его

состоянием. — Вам больно?

Будто сквозь вату, которой набиты уши, услышал он эти слова: «Вам больно?» Но, может, он прочитал по губам ее? Отдельные слова еще там, в лесу, в отряде, он угадывал по жестикуляцин, по выражению глаз. Однако же и подковы, и ее голос...

Он схватил Стасины руки, горячо зашептал:

Скажите мне еще что-нибудь!

Двое господ, проходивших мимо и услышавших его слова, оглянулись и засмеялись: странный солдат - на «вы» с бабой, которую, кажется, вообще не нужно уговаривать.

 Что же мне вам сказать, горемычный вы мой? Нет, такую фразу по жестикуляции прочитать нельзя! И он почти крикнул:

— Я вас слышу! Стася! Я вас слышу! Боже мой! — и шепотом: — Говорите же со мной, мой добрый ангелхранитель. Говорите!

Я рада за вас. Я рада...

А он словно сорвался с места, зашагал быстро, почти бегом. И возбужденно говорил ей, а может, себе:

— Сейчас мы минуем Серпуховскую, потом — Бо-

гадельную. Там, между Богадельной и Губернаторской, наш дом. Это самое бойкое место. Почти напротив — ресторан «Селект». А там дальше — кинематографы... «Гитант», «Эден». Когда я был гимназистом-

я не пропускал ни одной картины...

Он говорил потому, что все яснее и яснее слышал свой голос, словно у него потихоньку вытаскивали вату из ушей. Нет, он говорил еще и потому, что его, больного, обессиленного, охватили воспоминания детства, молодости. Как это все было далеко! Всю войну было далеко. Даже когда он приезжал на побывку и, здоровый, элегантный офицер, рестораны, в кинематограф с бывшими одноклассниками, со знакомыми барышнями. Тогда и знакомые люди, невоенные, казались чужими и далекими. Близким были фронт и смерть. И вот вдруг все приблизилось, все вернулось, вернулась его любовь к этому городу, к улицам, домам... Но тут же ему стало стылно. О чем он говорит этой бедной батрачке? Что ей до ресторанов, до кинематографов?

Без всякой логической связи с предыдущим он сказал

совсем о другом — с тревогой, с заботой:

А у мамы больное сердце.

Стася понимала его, понимала все, что он переживает. Однако слова о матери особенно тронули: она росла сиротой.

У него едва хватило сил повертеть звонок. Открыла Василина Ивановна, давняя кухарка и горничная Бо-

гуновичей.

Когда-то в детстве Сергей капризно кричал ей: «Вася! Дай воды! Найди мон носки!» Тогда Васыпна была молода. Но когда он пошел в первый класс гимназии, отец однажды сказал ему: «Сып, меня оторчает, что ты не замечаешь моего обращения к человеку, который кормит нас, — к Василине». Сергею стало стыдно, по он нашел оправдание себе:

«А мама?»

«У мамы такие отношения с девушкой естественны, они ежедиевио вместе на кухие... А мы с тобой будем джентлыменами».

Одиако этим не кончилось.

У Василины лицо побито оспой, из-за чего она, наверное, пошла в город, в горинчиме, — не было надежды выйти замуж. Кто-то из его друзей-гимназистов, барских сынков, в насмешку назвал ее «Василисой Прекрасной», и ему, дуражу, поправилась шутка; однажды при отце, при матери он обратился так к Василине. Разговор, происшедший у них с отцом после гого, как Василина тихо вышла и долго не возвращалась, а мать, вышедшая следом за ней, вернулась с грустными глазами, — тот разговор он запомина, на всю жизив и всегда краснед, вспоминая этот зинзод своей юности. Еще на ули е Богунович вспомина об этом, и ему захотелось рассказать Стасе, как отецучилего, но от волнения не мог вымодянть им одного слова.

Открыв дверь, Василина минуту недоуменно смотрела на бородатого солдата, который, казалось, хогае что-то сказать и не мог, и на женцину, у которой из-под теп-лого платка виднелась белая косынка с красным прямоугольником на лбу — частью креста. Когда узнала, и не придумала ничего другого, как закончать на всю не придумала ничего другого, как закончать на всю

квартиру, испуганно и радостно:

Марья Михайловна! Марья Михайловна!

Мать выбежала из комнаты в прихожую. Она вмиг узнала сына. Не крикиула, а, кажется, простоиала: — Сер-режа...

Ои не услышал ее голоса. Она пошатиулась и, наверное, осела бы на пол, не подхвати ои ее на руки.

Сергей крикнул, как в детстве:

— Вася! Воды!

Стася стояла у двери растерянная. Эту растерянность она почувствовала еще на улице, перед домом, и на широкой мраморной лестиице, когда поднимались

сюда, в квартиру.

Богуновича она не считала барином ин тогда, когда ои комаидовал полком — раз солдаты выбрали комаидиром, значит, наш, свойский! — ин тем более после того, что произошлю с ними обонми: страдания сблизиль. А недолгая жизнь в партизанском отряде и се роль сестры милосердия еще больше роднили их. Она везла его не как госпитальная сестра, а как родная искалеченного брата.

В политике она разбиралась не особенио, но классовое чутье батрачки было как оголенный нерв. Малейшее прикосновение — острая боль, крик, протест. В вмение она доила коров, но ее чаще, чем других батрачек, брали во дорец — перед каким-нибудь непонятиям ей праздинком, убирать комнаты. Она видела несметное богатство, по, кроме роля — такое чудо! — и нескольких картин, ко всему остальному относилась с безжалостным презрением. Скечь бы все!

Дом, лестница и прихожая отдалили ее от Богуновича. Все было по-пански. Правла, немного иначе, чем у барона. В прихожей висели не красочные картины, а фотографические синмки или простые рисунки, спедан-

ные карандашом.

За всю свою жизнь она ни разу не падала в обморок, даже когда принесли «похоронку» на Адама. Голоснал, билась головой о стенку, однако сознания не теряла. Но она видела, как обмирают пани и паненки — в имении, в костеле, — и никогда не верила, что им действительно плоко, всегда считала это панским

притворством.

Правда, там, в пакгаузе, она лишилась чувств, добрый Баранскас нашел ее полумертвой. Но разве можно сравнить пережитое ею с тем, вк-за чего падают в обморок господа?! Им бы такое! Поэтому она не очень и поверила, что матери Сергея Валентиновича стало плохо, хотя хорошо поминла его слова о больном сердше. Понимала его тревогу, однако не могла понять, почему нужно падать в обморок от гого, что вернулся сын — с головой, с руками, с ногами. С глазами, с голосом.

Из другой двери выскочила очень хорошенькая барышня и, не обращая на нее, Стасю, внимания, бросилась к матери, стала поить ее водой. Стася знала, что это его сестра — Алена, Лёля. Все трое — сын, дочь, кухарка, поддерживая старую Марню Михайловиу, хотя старой она совсем не выглядела — худая, но моложа-

вая женщина, — повели ее в комнату.

Стася поправила платок, собираясь повернуться и тихо выйти из этой барской квартиры. Зачем она здесь? Она выполнала задание Рудковского и должна скорее вернуться домой, в лес. Еще минута — и она исчезла бы. Но вдруг явился он, Сергей, взволнованиый и радостный.

Стася, друг мой! Простите, что о вас забыли.

Я ошалел от радости. Я снова оглох. Нет-нет, я раду; юсь гому, что слышу их голоса — мамин, Лелин. Глухо, правда, как через повязку, но слышу. Слышу. Пойдемте, я вас представлю маме.

Он взял ее за руку и повел в комнату. Подвел к матери, та сидела на диване, откинувшись на подушки.

— Мама! Это мой ангел-хранитель... Стася. Станислава... — Он так и не спросил у нее отчество, поэтому растерялся.

омим, мать и сестра, объяснили его смущение посвоему. Он писал Леле, что полюбил девушку и это очень серьезно. Письмо взбудоражило семью, даже сдержаний в проявлени чувства двокат Богуновыч разволновался. А Мария Михайловна не одну ночь не спала. Неудивительно, что мать и сестра решили: Стася сережини выбраниния. Однако Мария Михайловна сразу заметила, что это не девушка — женщина, много пережившая: из-под платка и из-под косынки у нее выбиваются седые приди, в глазах — боль и грусть, а у глаз, красивых, правда, — сетка морщин. Матери стало больно, что избранница съна такая зрелая женщина. Но Мария Михайловна была воспитанна и тактична. Преодолевая слабость и головокружение, она тяжело поднялась и обняла Стасю.

Спасибо тебе, дитя мое. За сына... — и запла-

кала.

Стася (боже, ннкогда с ней такого не было!) припала лицом к плечу этой незнакомой худенькой женщины. Леля шмыгнула носом. Мать немного отошла и сразу почувствовала себя хозяйкой.

— Дети мои! Раздевайтесь же. Мойтесь. Сережа! Побрейся! Твой отец никогда не носил бороду. Я не люблю бородатых. Леля! Слетай за отцом. Он, наверное, у Лёсика.

Леля даже завизжала от восторга, обняла мать.

 — Мамочка! Какая ты умница! Но сначала я помогу Стасе переодеться. Пойдем со мной, сестра! — Она

сразу перешла на «ты».

Стася была не из робкик, не терялась ні в баронких залах, ні в костеле, ні на деревенской свадьбе. А в маленькой Леліной комнате, гле увидела много княг н много игрушек, самых обычных, детских, растерялась. Особенно стыдно ей было раздеваться переа этой тоненькой чистюлькой — снимать самовязаную кофточку, юбку на «чертовой кожя». Нет, стыдно не за бедную верхнюю одежду — за полотняную сорочку, которая была на ней тогда... Теперь она возненавидела эту сорочку. Сжечь бы! Но не попросишь же чужую.

Леля поняла ее по-своему:

 Да не стесняйся ты! Я два года в госпитале работаю. Боже, когда это человечество поумиеет?

 Когда не станет господ, — ответила Стася почти зло — чтобы обидеть барышню. Но Леля не приняла

эти слова на свой счет и серьезно сказала:

— Ты так думаешь? Не так все просто, сестра. Пронзошла революция... А люди все равно продолжают убивать. Какая сила прогонит отсюда немцев? Народное восстание? Но опять же — кровь, кровь, кровь...

Чтобы оправдаться за нечистое белье, Стася хотела рассказать, откуда они приехали — из лесу, из партизанского отряда. Но слова про восстание и кровь сдержали. Кажется, барышия боится восстания? Из тех, значит, о которых как-то сказал Рудковский: революцию им хочестя делать в белых перчатках.

Леля с радостным смехом, начинавшим уже не просто злить — оскорблять Стасю, натянула на нее свой тесный халатик и вручила кучу белья и одежды:

— В ванной примеришь, что тебе подойдет. А я побегу отца искать. Боже, как он обрадуется! Мы так волновались... так волновались... за Сережу.

Его контузило, и он ничего не слышал. Только

здесь, в Минске, у него немного отложило уши.

— Что ты говоришь?! — Красивое лицо дрогнуло от страха и боли, и это заглушило Стасину враждебность, появилось доброе чувство женской солидарности, что часто бывает, когда женщины думают об одном и том же человеке — сыне, брате, муже, страдают, боятся за него.

Оставшись одна, Стася осмотрела комнату. Не так уж богато, совсем не то что в баронском дворце. Очень чисто, аккуратно, но все простенькое, Она облегченно

вздохнула.

Отчуждение появилось вновь в ванной комнате, куда ее позвала Василния. Гудело пламя в печурке водяной колонки. Блестела беленькая ванна, и в ней кольмалась зеленая вода — как в речке в сумерки, на столике коробочки и шеточки. Горели у зеркала свечи — электричества не было. Все это как-то по-новому вязолновало и смутило батрачку. Еще больше растерялась, заметив, как Василния осмотрела ее, когда она сияда халат, и как вздохнула. Непонятно вздохнула — то ли пожалев о чем-то, то ли восхитившись ее красотой. Может, пожалела, что и ее когда-то такое же красивое тело из-за проклятой оспы состарилось без пользы, не изведав ласки мужа или ребенка — сыночка или доченьки.

После ванны у Стаси было такое ощущение, что помыла она не только свое оскверненное тело, но и душу, смыла с нее накипь, грязь, и стала она, душа ее, чистой, как была в детстве, но и ранимой такой же: чуть

дотронься — больно.

Леля наряжала ее, как невесту, сама расчесывала волосы. Стася покорно давала ей делать это, только один раз ее наряжали так — под венец. От воспоминаний было грустно и тоскливо. А еще боязно: как она вийдет к мужчинам — к Сергею Валентиновичук Волентину Викентьевичу Голоса их гудели за стеной. в

большой комнате.

А Сергей не мог нарадоваться, что слышит все лучше и лучше и то он дома, среди своих. Правда, с возвращеняем слуха перестал думать, как думал в лесу, что война для него кончена навсегда. Нет, он вообще не думал о завтращнема дне. Когда тут думать? Со слухом возвратилась активность. Он брился — словно священнодействовал. Он слушал шум воды вз крана как самую чудесную музыку. Помогал матери в Василине накрывать на стол и нарочно звенел бокалами. Правда, немного смущала мамина настороженность, но одновременно и трогала ее деликатность: мама не спросила, как он прожил это время — с последней побывки и сосбено во время немецкого наступления, когда его контузило.

Еще больше порадовал его отец. Старый адвокат, горячий в суде, но сдержанный дома, целовая его не со слезами — с молодым смехом; так встречаются гимнанческие вли университетские друзя. Он тоже в разговоре хитро обходил войну, немецкую оккупацию. Предупрежденный женой, что сын плохо слышит, Валентим вижентельная прошлое, довоенное прошлое. Впрочем, для серьезного разговора и времени не было синс. Они укращали стол, ожидая Лелю и Стасю. Наконец те вышли. Стася свав узнала Сергея. Кто этот худенький мальчик в белоснежной сорочке, в черной бархатной курточке, чистыкий, с прилизавно-мокрыми волосами? Он! Как же

он непохож на командира полка, на контуженого сол-

дата! Как вести себя с этим человеком?

Старый Богунович галантию приблизился к ней, одетой в Лелию тесноватое платье, склонил голову в полупоклоне, взял ее руку и поцеловал. Стася стращно скоифузилась. Никто в жизин не целовал ее руки! А Сергею ударило в сердце: он вдруг сообразил, почему со Стасей так обходятся. И воспоминание о Мире обожгло его. Он весь сжался, замер и, казалось, снова оглох: какое-то мтновение не слышал ни громкого голоса отца, ин приглушенного — матери, ин зовноког осжех сестры.

Их посадили рядом — его и Стасю. Но по белой скатерти, как по снежному полю, покатилась краспая косынка. От страшного видения он закрылся салфеткой — закрыл глаза, лицо... И вдруг затрясся в тяжелом не-

мом рыдании.

Домашине знали — никогда он не был слезлив, поэтому очень испугались.

— Сережа! Мальчик мой! Что с тобой?

Сережа! Братик!

Ничего, ничего, это нервы, нервы...

 Не трогайте ero! — сурово и властно сказала Стася. — Они убили ero жену.

На миг все онемели. Даже старый адвокат, умевший миогое оправдать, растерялся.

Первая опомивлаеь Мария Михайловиа. Она почувствовала как бы облегчение, утешение, что жена его не эта крестьянка. Но тут же ей стало до сердечной боли стыдно. Боже милостивый, о чем она думает? Виходит, радуется в то время, когда нужно плакать по ее убитой невестке, ее дочерн, которую она так и не увидела. Обияв сына она залиакала. За ней — Дела.

Одна Стася сидела молчаливая, строго-холодиая, независимая. Теперь она ничего не стеснялась и почувствовала себя не только отмытой от грязи, но нака бы освобожденной от всего — от этих панских условностей и даже от тех душевных тенет, в которых свав не запуталась сама. Ей хотелось есть: на столе столько вкусного! И хотелось скорее домой — в лес.

2

Возле гостиницы «Европа» стояли извозчики. На удивление много — пролеток двенадцать, им не хватало работы. Русские офицеры, штабисты Западного фронта

в свое время умели шикануть; этим пользовались всяк на свой лад, немало развелось и извозчиков, хотя цены на лошадей за время войны неимоверно выросли: лошадей не хватало фронту.

Немцы по своей скупости столько не ездили. Для извозчиков иаступили голодные дни.

Мать сказала:

Возьмем извозчика. Ты слаб еще.

Сергей возразил:

— Нет-нет! Недалеко же!

Хотелось проверить себя. Дома из него действительно сделали больного. Странно, он и сам чувствовал себя больным, три дня пролежал в постели. Подиимался — кружилась голова: такая слабость была только в первые дни контузии, когда сидел в погребе, - в лесу чувствовал себя бодрее. Но дальше лежать не мог. Мучился от воспоминаний, винил себя, что не уберег Миру. Порывался навестить ее близких и вместе с тем боялся этой встречи, не знал, что скажет им, сможет ли сообщить о смерти дочери, сестры. Родители, Леля видели, как он мучается, как хочет пойти и как боится этого посещения. Мария Михаиловна пыталась отговорить: окрепни немного, подлечись! Леля предложила: пусть он идет или с матерью, или с ней. Она же придумала легенду, за которую Сергей ухватился как за спасение. Естественно, мать не доверила его сестре, легкомысленной фантазерке. Придумку ее приняла, но пошла сама

Из парадных дверей гостиницы вышел немецкий офицер. Натянул перчатки, поднял воротник — дул морозный ветер. Повернулся и быстро пошел было навстречу Богуновичам. Но погото вдруг подозвал извозчика — поправился или ездил уже с ими равыше — и с ловкостью человека, привыкшего, чтобы его возили, упал на сиденье. Отъехал.

Богуновии присле

Богунович прислонился к гранитной стене гостиницы. Мать испугалась.

Сережа! Тебе плохо? Ты так побледнел.
 Он виновато улыбнулся, перевел дыхание.

 Ничего, мама. Мне показалось, это Зейфель. Тот, которого отпустн. Бульба-Лубобецкий в обмен на меня о одного старика коммунара. Нет, не он. Однако... равыше я не думал, что мы можем встретиться. А теперь вдруг подумал: можем!

Ах, Сережа, ты совсем болен.

Да, мама. Я болен.

Такое честное признаине Марию Михайловну еще больше испугало.

 И не знаю, когда выздоровлю. От своего горя. От них, — он кивнул в сторону Преображенской, по которой поехал офицер. — кто топчет мою землю... Вилишь.

я задыхаюсь от них.

Сказал это в полиый голос, и мать боязливо оглянулась на извозчиков, знала эту публику — они все видят, все слышат; вот уже с нитересом следят за мололым человеком и иемолодой женщиной.

Пошли, Сережа.

— Пошли, мама, пошли. — Ои оторвался от стены и быстро зашагал на Соборную площадь, к ратуше, около которой ходил часовой. Может, ему иврочно хотелось пройти вблизи немиа — проверить себя. Хотя куда тут денешься? По другую сторому, выше по площади, у дворца тубериатора, тоже ходил иемец с винтовкой. Всюду немим! Всюду...

Молча спустились по Козьмодемьянской к Нижиему

рынку.

Сергей еще с детства, с того времени, когда мать или Василина водили его за руку — чтобы не потерялся, — любил этот самый шумный в городе рынок. Здесь, как в Вавилоне, мешались все языки — белорусский, еврейский, русский, польский, татарский... Иногда казалось, что одни и те же люди говорят одновременио на всех языках. Здесь было интересно, весело. Аппетитно пахло т жаровен, Продавались самые вкусные куханы \*.

Гимиазистом ои тоже часто приходил сюда с друзьями, ниогда с барьшивами — ученицами женской гимиазии. Считалось приличим ходить на Нижний рынок, хотя состоятельные люди продукты покупали не на этом стрязном базаре», а на чистом Виленском. Непрацично было ходить с барьшими из «конский рынок» — на Замчище, где продавали коров, свиней, овец. — там пахло навозом. Отец, наоборот, ходил чаще именно на тот рынок: любил погутарить с селянами. Отец старался и его, гимпазиста, приобщить к своим народическим взглядам, к пониманию социального неравенства. Сергей с сожалением подумал, что отновские взгляды на мир, на жизнь не сразу и ислегко доходили до него. Нужкю было пройти сквозь все круги военного ада, что-

<sup>•</sup> Лепешки с маком.

бы полюбить этот измученный народ, истекающий не

только потом, но и кровью.

Рынок был малолюден и тих, словно онемел, Даже шумные обычно евреи молча выбивали окоченевшими ногами чечетку, подняв воротники, засунув под зипуны совб товар, От холода яли страха они не навязывались покупателям, как делали это раньше. Со стороны продовольственного ряда, видимо, давно уже не пахло жареной бараниной и горячими лепешками. Кое-где татарки продавали отурцы и квашеную капусту.

Но на рынок они глянули лишь издалежа. Повернули на Немигу Мария Михайловна тайком наблодала за сыном, увидела, что он все больше волнустся. Неудивительно: прибликались к ес дому. Мария Михайловна сама волновалась. Она по-матерниски полюбила покойную невестку, которую так никогда и не сможет увидеть. У сына не осталось даже ее фотографии. Наверное, будет у родителей, видимо, не бедная семья, раз девушка закончила гимпазию. Попросить картоку, сделать портреты. А может, не надо? Зачем ежедневно бередить Сережни разну.

— Ты знаешь, мама, ты знаешь, что мне вспомннлось? Опа шутила... Она много раз шутила, что всю жизнь прожила на Немецкой улнце, поэтому нмеет право ндти к ним... агитировать за революцию. Какая жут-

кая нроння судьбы! Немецкая улица!

«О божей.» — только и вздохнула про себя мать. Дома он с болью говорил ей, Леле: «Ми так бездумнов верили в жизль, в мир, что не обменялись даже адресами. Мы верили, что поедем домой вместе. Я случайно глянул на письмо, написанное ею сестре. Но я не уверен, запомнил ли номер дома. Почему восемнадцать? Восемнадцать он полю ее косынку...»

Об этом он сказал в первый день, когда истерически зарыдал за столом в присутствии всей семьи: «Ветер

катил ее косынку...»

Потом он несколько раз признавался за завтраком или обедом, без связи с застольным разговором: «У меия перед глазами ее косынка. Нет, она не катится по снегу. Она летит... в воздухе. Красная. Горячая. Мне кажется, что горячая...

Василина тихо плакала на кухне: «Мария Михайловна, родная вы моя, у него плохо с головой».

Очень испугало мать такое подозрение. Не сказав

инчего мужу и дочери, она, отказавшись на этот раз от старого доктора, лечившего всю семью, привела другого, незнакомого, даже адвокат Богунович, знавший, кажется, всю минскую интеллигенцию, с этим доктором ие бым знаком. Он лечил болезин, по поводу которых обращались тайно, поэтому и сам держался как бы в тени. Психиатр успокоил ее:

«Ничего страшного. Нервное потрясение. — Доктор был циником: — Такая рана, как смерть жены, заживает быстро, особенно в его возрасте... Сами говорите, смертей он видел-перевидел. У таких нервы крепкие».

Дом под номером 18 был старый, двухэтажный, первый этаж — каменный, второй деревянный. Таких домов в этом густонассленном районе с узкими улицами и переулками было немало. В кирпичной части помещались лавки, мастерские, наверху жила семья. Часто второй этаж надстранвался поэже, когда семья богатела или вырастала настолько, что в каморках позади прилавков становилось слишком уж тесно.

Таким был и этот дом: верхияя часть выглядела новее. Кирпин епрвого этажа был словно побит пулями —
покрошился, выщербился. На улипу выходили две двери, над каждой — вывеска без фамилий хозяев, без укасивия, что изготовляется или продается, только символы
профессий: на одной молоток, выгиутый лист жести в
виде противия, на другой — швейная машника. Соседство странное, редкое. Оправдывал его разве что вид
вывесок и замков, виссеших на дверях: на жествиой
мастерской вывеска облупилась и замок заржавел, на
швейной все было, как говорят, в рабочем состоянин.
Но и сюда не входили в последине дни — снег на крыльце не утоптали сапоти, не троиула метла.

Через узкую калитку вошли они в тесный двор. У глухой кирпичной стены соседнего дома — сарайчик для дров, покосившийся туалет.

На второй этаж вела лестница со двора. Мария Михайловна и Сергей подиялись по ней, скрипуче-голосистой, обледеневшей. Остановились на тесной площадке перед дверью, обитой войлоком.

Мать затанла дыхание. Сергей дышал шумно. Она снова с тревогой подумала, что сыи совсем болен. Она тоже волиуется, однако такой дышких у нее нет. Может, впервые здесь, перед дверью, за которую она ступит секровью, Мария Михайловна подумала, что она уже стара, что ее собственная жизнь окончена и теперь она

будет жить только ради сына... ради детей.

 Серж, — прошептала она почему-то по-французски: возможно, и языком, и гоном, и глазами, в которых загорелась уверенность, хотела подбодрить сыпа. Но в нем сама по себе проснулась решительность, командирская, фронтовая.

Звонка не было. В войлок не постучншь. Сбоку, за площадкой, на расстоянии вытянутой руки, было узкое окопирию

Сергей перегнулся через шаткие перила и настойчиво, громко побарабанил пальцем в стекло.

Когда дверь открылась — он едва не вскрикнул.

На пороге стояла... Мира.

Нет, он, конечно, сразу понял, что перед ним сестра ес, Клара; Мира рассказывала: похожи они друг на друга настолько, что даже дед их, когда приходили к нему в гости, часто путал внучек. Однако Сергея поразило такое сходство. И, конечно, еще больше взволновало.

Клара была разве что повыше ростом да хранила еще забавную угловатость своих семнадцати лет. Она явно непуталась, газая расширильсь. Что ее непутало? Узнала? Догадалась? Сергей больше всего боялся слез, отчаяния, рыданий. Но, в конце концов, через все нужно полойти.

Паненка, можно к вам? — спросила Мария Ми-

хайловна почему-то по-польски.

Девушка пропустила их в темный коридор, где сильно пахло специфической кухней, и тут же крикнула поеврейски, будто просила пощады:

— Мамен! Мамен! К нам пришли!..

В тесноватой комнатке, забитой старыми комодами, за ножной машинкой «зингер» сидела полная женщина с приятным лицом.

«И мать так похожа на нее!» — подумал Сергей без всякой логики: не дочь похожа на мать, а мать — на лочь.

Хозяйка вежливо поднялась — у нее болели ноги, ступила в сторону, опустив на пол кусок белого ситца.

Мария Михайловна поздоровалась опять-таки попольски. Мирина мать заговорила на своеобразном тоглашнем минском диалекте:

 День добрый, вельможная панн. Пани хочет чтото заказать? Что? Сорочки? Нижнее белье? Кому? Себе? Сыну? Из какого материала? Пусть пани не думает, что они есть у меня, ситец, сатин. Я вам скажу, что сказал мие Заспицкий, чирей ему в бок, когда я пошла купить хотя бы какой-инбудь чертовой кожи своим и соседским босякам на штаны: они ж просто горят на инх. Пани такая молодая, и у нее такой взорослый сыя? Да? Я узиала по лицу. У старой Сарры еще острый глаз.

— Мама! — почти в отчаянье простонала Клара;

она стояла у двери, прислонившись к косяку.

— Что мама? Что мама? Ах, я забыла пригласить панов сесть. Проше. Коли ласка. Пожалуйста. — Марии Михайловие она показала место на диване, а Сергею подала венский скрипучий стул, на котором только что сидела сама. Будто пожаловалась, но с гордостью за детей: — Они все учат мать. Они молодые. Они умиые. А мать — глупяя швея. Но я их всех вырастыль.

Хозяйка поставила стул так, что, сев, Сергей вздрогиул, сжался: с боковой стены над комодом на него смотрела Мира — с большой фотографии, где они были сняты втроем: две сестры и брат. Снимок был сделан лучшей микской фотографии братьев Броиских. Клара на нем была, пожалуй, излишие серьезиой, а Наум в железиодорожном кителе и Мира в гимавачиеской форме, казалось, вот-вот прыснут смехом, только аппарат принудля из минуту застыть.

«Боже мой! — взмолился Сергей. — Только бы не

разрыдаться, как дома, за столом».

Мария Михайловиа тоже заметила портрет, поняла, что чувствует, переживает сыи, и следила за инм со страхом. Не очень даже слышала, что говорила хозяйка.

— Так что пани хочет заказать? Если у пани свой материал, в поцелую пани ручки. Вы думаете, в наше время так легко найти заказчика? Кому что изжно шить? И на чего? Фунт хлеба не за что купить, пуд картошки... А эти босаки едят, как перед погибелью... Им только давай!

Мария Михайловна не ответила, что она хочет заказать, не готова бола отвечать, не знала же, что их примут за заказчиков. Она со страхом думала: сбоже! Как тяжело сказать вот так сразу страшную правду». Вс Лелины придумки, как подготовить Мириных родителей к трагическому известию, казались теперь детскими.

Мать еще верит, что они пришли с заказом, она рада этому, а вот девушка, конечно, о чем-то догадывается: в глазах ее страх.

28#

Сарре захотелось показать, сколько их, детей, и как нелегко их прокормить, и она неожиданно громко позвала:

Фаня! Соня! Лейба! Идите ко мне!

Из двух узких дверей, завешанных полинявшими повыми занавесками, вышли дети. Вышли повърослому чинно, слержанно. Первой явилась кудрявенькая девочка лет восьми, наверное, мамина любимица—смете, и двугие, приблизилась к матери, и Сара ласково погладила ее по голове. За ней — мальчик лет тринадиати, хромой, не по-детски угромый, потом — девочка такого же возраста, может, на год поменьше, Она смело сомотрела гостей и снисходительно усмежнулась: мол, из-за чего устраивается парад? Четвертый был совсем маленький, лет пяти, мальчик в деевночочьем платье. Он тоже подошел к матери, и она тоже поглалная его по голове.

Дети были приучены к строгой дисциплине, им, наверное, запрещалось появляться в присутствии заказчиков. Однако они привыкли к заказчикам и особенного интереса не проявляли. Разве что удивились: зачем мать

позвала их?

Сарра упрекнула двенадцатилетнюю:

м. Ты одела Леву? Ай-ий! Стыдно перед людьми. Ты не могла надеть ему штоников? — И Марим Михайловне: — Я вам скажу: их нелегко намормить, но еще тяжелее научить. Но если пани думает, что это вес, то пани ошибается. Кроме тех двоих, что вылетели из-под материнской кобки, по ком болит материнское сердие, еще двое босяков где-то на катке додирают последние сапоги, последние штаны. Так что пани хочет заказать? — И, не ожидая отвота, адруг Богуновичу: — Пага не может отвести глаз от той картины?

Сергей вздрогнул, повернулся, затуманенными глазами посмотрел на Мирину мать. Его немного раздражало, что она так много говорит. Слова, слова... Зачем? Ему хотелось молча посидеть перед ее портретом. Непременно молча. Чтобы никто не услышал, не увидел, не понвл. Кроме матели. Его матери. А ее матъ? Как

же можно раздражаться против нее?

— Так я вам скажу. Это таки картинка! Я сама снжу за машинкой или с иголкой и смотрю на нее — не насмотрюсь. И — что вы думаете? Иногда плачу. У матери всегда есть причина поплакать.

У Богуновича снова горький комок застрял в горле.

 — Мои старшие. Эту босячку, у которой в голове уже женихи...

— Мама! — уже возмущенио крикиула Клара. — Да замолчите вы!

 Вы видели? Она хочет заткиуть матери рот. Пусть пани скажет: разве могло быть такое, когда нам с вами было по стольку лет, сколько ей? Моя мать огрела б меня розгой... Тот красавец — это наш сын. Недав-ио его называли Наум Наумович. Кто? — Сарра поинзила голос почти до шепота: — Известные большевики... Нет, я просто хотела сказать, что это таки голова. мой Наум! Но босяк, Разве я говорю неправлу? Мы со старым Наумом порвали все жилы, послепили глаза и покололи пальцы, чтобы послать его учиться. Если паин думает, что этот босяк кончил училище, то пани ошибается. Он занялся революцией, начал бунтовать против директора. Тогда его вытурили оттуда. С шумом, гамом. Так он пошел в депо. Он решил стать пролетарием. Будто пролетарий — граф, киязь. Нас с отцом ои называл мелкими буржуями. Как вам это иравится? Я - буржуйка, да еще мелкая. Пани скажет, что я мелкая? — Сарра охватила руками себя за плечи, ей захотелось пошутить. Но Марии Михайловне было не до шуток, она понимала, что сватья подходит к рассказу о Мире, что всем рассказанным до этого она как бы готовила их к чему-то необычному, что касается старшей дочери, Что она скажет? Похвалит? Осудит? Хотя, по существу, она никого из детей не осуждает, а слово «босяк» у нее любовно-ласкательное. Однако что бы она ии сказала — Сергею одинаково будет больно.

Он оторвался от фотографии, сгорбился, сжался:

ожидает этого рассказа как удара, приговора.

«Бедиый мой мальчик!»

— Он таки высоко подпрыгнул. Прямо в революцию, Наумчик мой. Ноя и рас спращиваю: иу и что из того? Пришли немцы — и он вынужден был спуститься на землю. Он не может явиться домой и в свое депо, где работал, где его уражали:

— Мама!

Сарра на этот раз не отмахнулась от дочери, поияв, что та не зря одергивает ее.

— Вы думаете, я знаю, где он? Я только знаю, что у них это называется подпольем...

На какое-то мгновение жеищина умолкла, остановив взгляд на Кларе, как бы спрашивая у нее: не наговори-

ла ли она лишнего? Клара не смотрела на мать. Она смотрела на Сергея. Матери, возможно, показалось, что Клара смотрит так потому, что у нее женихи в голове. Клара ее мало беспоконла. Она думала о Мире: о ней никаких известий.

Тяжело вздохнула.

 — А эта... слева от брата — такая красавица! наша Мирочка, наша с отном гордость.

Сергей скомкал в руках шапку.

Мария Михайловна поднялась и подощла к нему, делая вид, что хочет посмотреть на фотографию вблизи. Она таки окончила гимиазию. И как? С похваль-

ной грамотой. Если пани думает, что это легко для еврейских летей, то пани опибается. Сколько нам стоило ее поступление! Мы все отдали... Сами голодали. Этот крещеный еврей Рейман, чтоб на нем черти смолу возили, этот богатый бандит, обирал бедных хуже, чем богатых. Но Рейман сам мие сказал: Сарра Гиршевна. у вас золотая лочь!

Сергей до крови прикусил губу, иизко склонился, будто у него сильно заболел живот. Мария Михайловиа

положила руку ему на голову.

Ей, Мириной матери, хотелось как можно больше

рассказать о любимой дочери.

 Она говорила по-русски, как граф Толстой, а понемецки, поверьте мне, лучше этого разбойника Вильгельма. Но... о горе мие!.. Этот босяк, наш Наум, и сестру потянул к большевикам. Они поверили, что большевики накормят всех бедных. Спросили бы они у меня, я сказала бы, можно ли накормить такую ораву. -Она показала глазами на детей, - И куда, вы думаете, они, большевики, послали мою Миру? Они послали ее на фронт. Поднимать на революцию немецких солдат...

Сергей стремительно подиялся и вышел.

Мария Михайловна сказала:

 Простите. Ему бывает плохо, — и бросилась за сыном.

Во дворе их догиала Клара, В одном платье, без платка, она чуть ли не скатилась по обледеневшей лестнице и вцепилась в рукав полушубка Сергея. Глаза ее горели, лино было бледно. Ее била лихорадка.

 Я знаю... я знаю... Я сразу узнала. Это — вы! Вы! Мира писала мие... Где Мира? Где Мира? Богунович обиял девушку, ощутил, как быется ее

сердце - как у пойманной, смертельно испуганной птицы. Отстрання ее от себя, глянуя в глаза. Сказая тнхо. но без слез, которых так боялся, с мужской болью. с суровой мужской искренностью, как писал когда-то похоронки на соллат:

 Сестра моя... Миры нет. Ее убили немцы. Прости. У нас не хватило духу сказать об этом матери.

Клара отшатнулась и закрыла рот ладонями — зажала крик отчаянья

Марня Михайловна тихо заплакала

## «Мысль о бесцельности жизни, о ничтожестве и бреи-

ности видимого мира, соломоновская «суета сует» составляли и составляют до сих пор высшую и конечную ступень в области человеческого мышлення». Богунович опустил томик Чехова на грудь, заду-

мался.

«А может, то, что отвергает Ананьев, правда? Дальше он утверждает... Вот здесь. - заглянул в книгу: -Чем нормальные люди кончают, тем мы начинаем». Ананьев непоследователен. Такими мыслями начинают и такими кончают. Только одинм на это нужно пятьлесят лет, а другим... Другим достаточно трех, как мне. Четыре года назад я опровергал Ананьева. Я готов был поддерживать Штенберга. А потом, в окопах, перед лицом смерти, я соглашался с Ананьевым. Это странно. парадоксально. Но это так, Мировая скорбь, которой заражались некоторые мон коллеги — офицеры, казалась мне злом и абсурлом. Мне хотелось жить как инкогла. После каждой атакн я благодарил бога и судьбу, что мне дарована жизнь. Еще больше я ощущал жажду жизни после революции. А радости... все радости ко мне пришли с ней... с Мирой...»

Он начал читать «Огни», вспомнив спор с Мирой. Желая, чтобы она полюбила все, что любит он, огорченный ее скептицизмом по отношению к Антону Павловичу, советовал ей почитать один, второй рассказ. Порекомендовал «Огнн», уверенный, что ей понравится, Не понравилось. Она вынесла безжалостный, суровый приговор:

«Эта история — на потребу мещанину». «Хорошо. Тебе не нравится исторня с Кисочкой. Но ты вчитайся в философию!»

«Интеллигентская болтовия. Игра в парадоксы». Они почти поссорились. Но потом, через полчаса,

была радость, - счастье примирения.

овла радость, — счастье примирения.
Теперь и ему рассказ не нравился. Может ли взволновать подобная дачная любовная история, когда он пережил... когда тысяча людей переживали трагедии, что не синлись и героям Шекспіра.

Но в мозгу сидела мысль: «Чем нормальные люди

кончают...»

«Да, дальше идтн некуда. Дошел, мыслителы! — Сергей произнес это с нронней. — Стоп, машина! Моя машина остановилась».

Нет, сдаваться не хотелось. Сопротивлялся:

«А может, это от моей болезни? — И тут снова: — Какая болезнь? Физически больным сделала меня мать в своем воображенин. А я болен душевно. Я смирился с мыслью, что все умрем. Умерла Мира. Умер Шекспир... Умер Чехов. Боже мой! Как тяжело согласиться с их смертью, с тем, что их мысли, их дела никого не спасали... не спасають.

Третній день после посещення Мириного дома Богунович лежал не вставая, разбитый, намученный. Казалось, н слух снова стал ослабевать. Но теперь это не путало: может, и лучше ничего не слыщать?

Василина приносила с улицы страшные слухи о зверствах оккупантов. В Лошице немцы пришли в дом, чтобы арестовать большевика, но он скрылся. Тогда они убили его жену, распороли ей живот, отрезали груди, маленький ребенок купался в материнской кром.

Мать ужасалась, но и сердилась: «Не может этого быть, Вася. Не верьте. Немцы — цивилизованная нация. Конечно, на войне люди звереют. Но чтобы до такой степени...»

А он, фронтовник, верил: так и было, представители «цнвилизованной нацин» могут совершить и не такое уничтожить село, город... народ... Но он молчал. Оправдывал свое молчание тем, что жалеет манть, не хочет плать ее. Однако росла в нем ненависть, какой не было ин тогда, когда поднимал солдат в атаку, ин в конюшим и в погребе; она родилась разве что в лесу и достигла своего апогез здесь, в Минске, когда его вела Стася и мимо них проскакал эскадрон улан. Наверное, вспышка ненависти была тем шоковым сдвигом, который вылечил его от глухоты. А может, действительно теперь бы-

ло бы легче, останься он глухим? Ах, какие глупые мы-

«Почему глупые? Если в вновь дошел до той философни, которой переболел в гимнавии, в университете... Круг замкнулся. Однако... Не умирать же! Қак говорит Ананьев? — Сергей снова поднес кингу к глазам. — «Добро бы мы со своим пессимизмом отказывались от жизни, уходняи б в пещеры или спешнян умереть, а то Ведь мы... живем, чувствуем...»

Вчера приходилн Мирин отец и Клара.

Наум Шкляр, худой, костистый, с опушенным правым плечом, от чего его как бы клонило в сторону, с седой библейской бородой, выглядел значительно старше своей жены. Не в пример ей, он был молчалив: не сказал и трех слов. Говорила Клара. Может, и мать молчала бы, скажи он. Богукович, сразу, с чем прищел?

О любян он, конечно, не гоморыл. Сказал лишь коротко, что за день — всего за день! — до немецкого наступления они поженилнеь. Подробно рассказал, как Мира погибла, где ее похоронилн, кто похоронил. Клар плакала. Без единого вопроса старый Шкляр подвялся н нняко поклонился ему. Это его тронуло, растрогало, ваволновало не меньще, чем разговор в доме, где Мира выросла. Это отняло у него остаток сил. Мать входила на цыпочках в отновский кабинет, где ом лежал, заглядывала со страхом, и, не находя что сказать, молча шла на кукию.

Сегодня она, пожалуй, обрадовалась, когда увидела его с книгой. Но ему сейчас Чехов не дал ин успокое-

ння, ни удовлетворения.

Сергей встал. Прошелся по просторному кабинету. Постоял перед окном. На дворе — солиенный денв. Капель. Всена. Но и она не радовала. На улицу тоже не хотелось. Более того: он боялся туда выходить. Боялся встречи с немцами. Не стыдился признаться себе в этом.

На письменном отцовском столе лежал томик Бунина. Открыл его. Прочитал одно стихотворение, другое. Ювелирная работа. Но как все это далеко, не нужно его душе!

Норд-остом жгут пылающие зори...

Илн:

В сонной степной деревушке Пахучие хлебы пекут... Но вдруг словно ожегся. Прочитал один раз, второй:

Герой — как вихрь, срывающий палатки, герой врагу безумный дал отпор, Но сам погиб — сторел в неравной схватке, Как вкхроменный метеор, А трус — живет. Он тоже месть лелеет, Он точит межий дротик, но тайком, О, да, он — мудр! Но сердце в нем чуть тлеет: Как огонем под квязком.

Стихи по-новому взволновали и сразу повервулн раздумья в нную сторону. Показалось обывательским намеренне, возникшее в лесу, когда он осознал свою глухоту: «Приеду домой — и никуда, отвоевался, буду лежать, читать Лелини или мамины записки. Чехова» Исчезли иссушающие мозг мысли, рожденные чтением «Огней», — мысли о бренности жизни, о неизбежности расставания с ней.

Теперь погрясло другое. Пожалуй, испугало даже. Как бы не превратиться в того мудрого труса, который якобы тайком точит дрогик, а в действительности глеет, как огонек под кизяком. Вот именно: под кизяком, под сыбым кизяком — малосенький угасающий огонек.

Нег, такая жняль не для него! Но что делать? «Куды пайсц?? І што рабіць?» Слова Богдановича— их часто повторял отец; поэтамн Богдановичем н Купалой восторгался адвокат, считал их предвестниками национального возрождения белорусов.

Походил по кабинету. Останавливаясь у стола, прочел стихи второй раз, третий... Запоминл. Пошел к

сестре. Прочитал ей.

У Лели после того, как она послужила в госпитале, насмотрелась на людские муки, появился своеобразино протест против интеллитентицины. В гимназии она увлекалась новой позяней. Но в госпитале убедилась, нослаты любят Лермотива и Кольцова и не понимают Блока, а тем более Северянина и Гумилева. А сама опо в в обще остать и люби позяи, считала: не до поззи в такое сурово-прозанческое время. Теперь она с большим удовольствием распускала старые кофточки, свитеры и вязала безрукавки — «душегрейки», как их назвали содлаты; не только раненые, лежавшив в холодном госпитале, но и врачи, фельадиера готовы были руки ей целовать за такие подарки.

ен целовать за такие подарки.
Не прекращая вязания — спицы в ее пальцах так и мелькали. — Леля равнолушно похвалила:

arcarbinating vicinity participation

Ничего, Чън?

Бунин.

Буннн? — удивилась она. — Не то они пишут,

поэты, о войне,

 Не то, — согласился Сергей. — Но это написано до войны. Хотя что значит — до войны? Когда люди не воевали?

Стало немного грустно, что сестра не поняла его. Объяснять не захотелось. Вернулся в кабинет. Полежал. Почитал Чехова. Но из головы не выходили строки: «Но сердце в нем чуть тлеет; как огонек под кнзяком».

«О. да, он — мудр».

Не лежалось. Не читалось, Заглянул на кухню, гле мать и Василина готовили обел: им хотелось получше. повкуснее кормить его, контуженого; делать это в голодное военное время - с приходом немцев рынки опустели — было очень нелегко, поэтому онн как моглн изощрялись в кулинариом искусстве.

Женщины обрадовались его появлению: если больного потянуло на кухонные запахи - это хорошо.

Сергей Валентинович, вы пробовали солдатские

супы. Попробуйте нашего. Грибного.

Он охотно, что тоже порадовало их, исполнил Василинину просьбу: подул на горячее варево в ложке, хлебнул, похвалил. Отошел к окну, Смотрел во двор, на здание почты на углу Подгорной и Губернаторской, прочитал как бы про себя: «Герой — как вихрь...»

Оглянулся не сразу, словно предчувствуя, что здесь реакция будет нная, нежели у Лели. Глянул: у Василины испуганные глаза, у матери дрожат губы. Они поняли его. Его настроение. И сердца их в отчаянии кричали:

«Что же это такое? Снова — на войну?»

Отец радостно крикиул из передней:

- Сережа! Посмотри, кого я тебе привел!

Богунович-младший который день страдал от одиночества, от безысходности, чувствуя себя тем «мудрым», который будто бы лелеет месть, а в действительности тлеет, потому что не знает, куда податься. Не однажды думал: счастливые Рудковский и Бульба, они - как вихрь, и если сгорят, то метеорами. Во всяком случае, тлеть не будут. Он возненавидел себя за бездеятельность. Идти никуда не хотелось, встречаться с кем-нибудь на друзей юности не было никакого желания, тем

более принимать их у себя. Встретиться ему хотелось разве что с одним человеком, незиакомым — с Мириным братом, который, как проговорилась их словоохотливая мать, скрывается от немцев, работает в подполье.

По голосу отца почувствовал, что привел кого-то из его давних приятелей. Отцу хочется прогнать его хандру. Поморщился, неохотно подиялся с дивана, вышел в переднюю. И — странно — вдруг обрадовался. Перед иим стоял его гимиазический друг Болеслав Кручевский.

Одет он был немного странно, но не без элегантности: в офицерских сапогах, кавалерийских галифе, но в гражданском пиджаке, на белоснежной манишке —

«бабочка» в крапиику.

Раскрасивовые от мороза лицо Кручевского сиякак у имениника. Горячо обиялись, поцеловались на радость отцу. Угодил сыну. От Волеслава попахивало вином. Для Сергея и сам Слава, и сообенно отецего, активный деятель Белорусской громади, друг адвоката Богуновича,— были кумирами. Когда они училисьв последнем классе гимназии—было это во время реакции, — Петра Кручевского осудили на год или полтора за статью об утнетении самодержавием белорусского народа. Сын подбил друзей-гимназистов на демоистрацию. Деятка три белорусов и поляков в актовом зале читали Купалу и Мицкевича. Директору Фалькович, пытавшемуся уговорить их разойтись, гимназисты кричали: «Тиран! Деспот!» — хотя Фалькович считалея кручевский ходил потом героем, лидером «прогрессивных белоруссов».

В начале войны в патриотическом угаре студентисторик Киевского университета Болеслав Кручевский так же, как и Богунович, пошел в армию вольноопределяющимся. Правда, в окопах он не был, служил в каком-то политическом отделе, проводившем работу среди славян — украницев, чехов, поляков из Австровенгрин. В течение войны они изредка писали друг другу, но ни разу во время коротких побивок не встретились. Поэтому так и обрадовались: были же друзьями водой не разольешь.

Кручевский с бесцеремонностью, дозволенной разве

что самым близким, крутил Сергея, как игрушку.
— Ты что такой дохлый? Отец говорит — контужеи?

Вот гады немцы! Не было нм нной целн! Слышншь? Илн тебе нужно кричать в ухо?

Тебя — слышу.

— Меня? Других не слышншь? Сережа, ты всегда был тонкнй юморист. Ты у нас уникум. Говорят, ты был команднром полка?

Был.

Отвечаешь так, будто был каторжинком. Хотя теперь каторжинки в почете. Вот эсер Белевнч героем ходнт. А что совершна? Один раз выстренль в вице-тубернатора, да н то мимо. Правда, Валентин Викентывич? — Кручевский весело хохотнул; Сергей не знал,
кто такой Белевнч, но отец, навернюе, с человеком этим
хорошо был знаком, потому что тоже рассмеялся. Старому Богуновнчу правильсю веселье гостя и особенно то,
что заметно ожнвал сын, растормошил-таки Болеслав его.

На голоса в передней вышла Леля. Болеслав тут же

бросился к ней:

— О! Как сказал великий русский поэт эфиопского происхождения: «Я помию чудное миговельможная? Леля? Неужели Леля? Та тонконогая гимпазисточка? Целую ваши ручки, панночка. Ждите сватов. А если есть соперник — к барьеру его! Стрелям я без промашки.

Леле не понравилось это пьяноватое паясничанье.

Она сурово спросила:

 Вы всегда так кривляетесь перед женщинами. пан Быковский?

Кручевский сначала растерялся.

— Быковский? Почему Быковский? — но вспомнил захохотал: — За это люблю вас, дядька Богунович, начинили детей национальным духом. Не смейтесь над Быковским, он представитель белорусской шляхты, а она сохраняет национальные тралиции. Во всяком случае, лучше, чем полесские мужнки. Мы привлекли к нашему движению Гаруна. Привлечем и Купалу, Богдановичал.

Богданович умер, — сказала Леля.

 Умер? Жаль, — на мгновенне смутнлся Кручевский и вернулся к запгрыванию: — Вам, спадарка Леля, отвечаю: перед такими хорошенькими девушками я немею. Как рыба. Только хватаю жабрами воздух...

Увидев, что Леля может сказать что нибудь непочтительное, Валентии Викентьевич поспешил увести гостя и сына в свой кабинет. Из книжного шкафа, из-за толстых томов «Уложення законов Державы Российской», достал бутылку шартреза; безусловно, прятал ее для такого торжественного события, каким было возвращение сына: тогда адвокат выставил такую же бутылку на стол, за которым сын истерически разрыдался.

Отец последние дин ходил озабоченный, а тут вдруг ожил, развеселился — словно получил награду. Но это было состояние, когда радует, оживляет не подарок. поднесенный тебе, а то, что ты передарил его близкому человеку. Так, во всяком случае, казалось Сергею: отец считает, что сделал сыну чрезвычайно дорогой подарок. Привел лучшего друга юношеских лет.

Что ж, Богуновича-младшего действительно обрадовала встреча с Болеславом — будет хотя бы с кем поговорить, отвести душу. Правда, кривлянье Кручевского перед Лелей не понравилось, появился холодок на-

стороженности.

Однако два давних друга, потягивая из серебряных чарок ликер, смотрели друг на друга с радостью.

— Так, говоришь, командовал полком? - Ах, какое там командование! От полка и от

командира остались одни воспоминания. — Ты кто — эсер, большевик?

Я беспартийный.

И тебя поставили на полк?

Меня выбрали солдаты.

 Ах. да-да. Я вспоминаю твои письма, где ты клялся в любви к солдатам. Только солдатики эти потом своих благодателей на штыки поднимали.

Ветерок настороженности дунул сильней. Во всяком случае, рассказывать о своей трагедии, о разгроме полка расхотелось, хотя собирался: пусть бы знал Болеслав. что пережил он, через что прошел; надеялся — доверительная исповедь будет способствовать возобновлению их душевной близости.

- Расскажи, Болесь, лучше о себе. Откуда ты при-

ехал? Когла?

 Я — из Киева. Неделю назад... Разве штаб Юго-Западного фронта переведен в Киев?

Кручевский засмеялся:

- Ты ндеалист, Сережа. И службист. Ты можешь присягнуть н богу, н черту. А меня революция освободила от присяги, от обязанностей. Управление наше распустили. Нет славян. Нет немцев. Есть пролетарии всех стран. — Кручевский иронически хмыкнул. — Шло братание бывших врагов. Чем оно кончилось ты знаешь. Братание и ему, Богуновичу, не нравилось, но слов

друга он не принял: больно укололо в сердце воспоминание о Мире — она верила в братство людей, в революционность немецких солдат.

 Кончилось трагически, — грустно согласился Сергей. Валентин Викентьевич сказал мне, что у тебя по-

гибла жена. Ты успел жениться? Прими мои соболезнования

Сергей не ответил, в угрюмом молчании вертел в

руках рюмку. Отец снова налил ликера. Ему хотелось отвести раз-

говор от грустного. За вас, лети. Чтобы было вам хорошо.

Кручевский подхватил:

 Будет хорошо, дядька Богунович. Я же сказал вам, услышав, что Сергей дома: нам повезло!

«Кому это нам?» - хотелось спросить Богуновичумладшему, но снова дунул сквознячок какой-то неприятной отчужденности: это просто-таки пугало его.

Кручевский выполнял тайную, высказанную тостом, или, может, явную, высказанную раньше, как говорят, открытым текстом, просьбу Богуновича-старшего не го-

ворить о том, что может разволновать Сережу. Он начал о веселом:

 В Киев я махнул просто пожить. Повеседиться. Если воля — так воля для всех. А Центральная Рада. я тебе скажу, дала-таки волю. В ресторанах — как до войны. А хохлушки, брат, - чудо! Этакое, знаешь, чтото такое... от земли - от степи, от пшеницы, от неба, где блещут молнии. «Що цэ то вы робытэ, пан офицер?» А сама млеет, тает, течет, как мел. Пальчики оближешь!

Богунович разве что в начале войны, безусым прапорщиком, с интересом слушал рассказы офицеров об их любовных похождениях. Позже ему было противно. Во-первых, он убедился, что большинство офицеров бесстыдно похвалялись, лгали. Во-вторых, его оскорбляло животное отношение к женщине. Он возмущался: «Господа! У каждого из нас есть мать, сестра, невеста!» Офицеры обычно злились: «Чистоплюй чертов!» Теперь его возмутило, что Болеслав с такой бесцеремонностью рассказывает о своих грязноватых приключениях старому человеку — отцу.

Да, здорово изменился бывший гимназистский пропагандист «свободы, равенства, братства», борец за авто-

номию белорусов!

«Куда он склонился? К какому берегу причалил? Ком я пристал к какому-нибудь берегу? Я забрался пусть себе в чистенькую, но тихую, уютненькую бухточку, отгороженную от большой реки этими стенами, мнимой болезнью, материнскими заботами».

Сергей прервал рассказ друга о киевских ресторанах:

— Что нового в мире? На фронте?

На каком? На Восточном? Ты что, не знаешь?
 Подписан мир. Принудили большевичков...

– Мир?! — вздрогнул Богунович и взволнованно

поднялся с мягкого кресла. — Когда?

— Подписан? Вчера в Брест-Литовске. Но если хочешь знать мое мнение, как говорят, не для прессы, то я скажу: дураки немцы! Находиться в семидесяти верстах от Питера и пойти на мир!.. Еще один рывок — и

можно было бы раздавить это осиное гнездо.

Вмиг, в один миг между ними выросла стена. Богунович одновременно и обрадовался ее появлению, и испугался потому, что от одного неосторожного движения стена эта обрушится на него и похоронит под своей тысячелудовой тяжестью.

Как бы опасаясь, что стена действительно может обрушиться от одного его голоса, от дыхания, он ответил приглушенным шепотом:

Там наши братья.

Кто это твои братья? Большевики?

Богунович отступил от столика, за которым сидели, сказал обычным голосом:

Большевики — рабочие Питера. Солдаты. Кого

же тебе хочется раздавить?

Отец тоже настороженно поднялся, видя по сыну, что тот вот-вот готов взорваться. Наверное, и Кручевский сообразия, что хватил через край. Ответил добродушно, словно в шутку:

Однако набрался ты их духа.

И тогда Сергей действительно крикнул:

 А ты какого духа набрался? У киевских прости-TVTOK?

Испуганный адвокат вмиг очутился между сыном и гостем, раскинул руки.

 Мальчики! Мальчики! Ну что вы как петухи? Чего вы не поделили? Нельзя же так. Вспомните, как

вы дружили.

Мария Михайловна, может, впервые за всю жизнь остановившись у двери послушать, тоже испугалась за сына, за его взрыв. Хотелось знать: из-за чего они так? Конечно, политика. Политика расколола весь Но что конкретно так возмутило сына?

Старый Богунович напрасно испугался, напрасно встал между молодыми. У них совсем не было намерения броситься друг на друга. Сергей, побелев от волнения, отошел к книжному шкафу. А Кручевский продолжал спокойно цедить ликер, снисходительно, с чув-

ством собственного превосходства, усмехаясь.

 Нервишки у тебя, дорогой мой друг, никуда не годятся. Но мы их вылечим. Я пришел к тебе не просто так, а с конкретным предложением, которое, не сомневаюсь, тебя порадует. Настоящие братья мы с тобой, Сергей. Оба белорусы. Это высшее братство. Не так ли?

Так, безусловно, так, — подтвердил Богунович-

старший, чтобы помирить молодых.

 Видишь, такие люди, как мой отец, твой отец, хорошо это понимают. Они - мозг будущей Белорусской республики. А мы с тобой должны стать ее силой. Военной силой.

Сергей наконец понял, куда клонит Кручевский, и скептически улыбнулся, приказывая себе не взрываться больше, а поиздеваться над этим доморощенным пол-

ководнем.

 Приветствую просветление на твоей постной физиономии. А то набычился, как беловежский зубр. Сейчас ты будешь прыгать от радости. Слущай внимательно. Я пришел, чтобы официально предложить тебе должность командира первого белорусского полка.

— Какого полка?

Полка Белорусской военной рады.

— А что это за рада такая?

 Ну, ты меня удивляешь. Будто с неба свалился. Я свалился с фронта. Контуженый. — Голос Сергея снова угрожающе задрожал: нет, оставаться спокойным при таком разговоре очень нелегко.

 Как это вы, Валентин Викентьевич, не просветили сына? — с укоризной спросил Кручевский у адвоката.

Сергея снова затрясло:

«Наглец! Тыловая крыса! Ты позволяешь себе упре-

кать старого человека!»

 Сережа был болен. Несколько дней он ничего ис слышал. — Это прозвучало извинительно, и Богуновичмладший не сдержался, бросил отцу с гримасой боли и стыда;

— Папа!

Валентии Викентьевич покрасиел, как девушка, тяжело вздохиул, пожаловался:

Непонятными вас сделала война. Непонятными...
 Кручевский самоуверенно засмеялся, сам налил себе

ликера и с размаху выплеснул в рот.

— Сейчас мы, дядька Богунович, все поймем. Просветим. — И Сергею: — Надеюсь, ты слышал про «Боболорусский конгресс», проходивший еще в январе? Большевики хотели разогнать его. Не удалось. Хотя потом некоторых из наших они арестовали. Теперь, когда белорусский народ освободился...

«Когда и от чего он освободнлся? Немцы освободили мой народ?!» — возмущенно закричал Сергей, но про себя, ибо голос у него будто отняло, как было отняли

немецкие снаряды слух.

Теперь исполнительный комитет съезда сформирован правительство республики — народный секретариат Белорусски. Лучшне люди земли белорусской возглавни его — Вароика, Цвикевич, Середа, Гриб...

И кого они представляют? — спросил Сергей.

Спокойно, чтобы проверить голос.

Кручевский засмеялся.

— Ну и большевики! Начинили они тебя марксизмом. Но коль ты лезешь в теорию, я тебе скажу; снав единстве нации, в единстве всех ес классов и пластов. Теория вашего Маркса — это теория для людей без роду, без племени. А мы — чистое славянское племя. Русские перемещались с татарами...

У Сергея было что ответить на это, но начинать теоретический спор ему не хотелось: слишком много энер-

гии шло на то, чтобы сдерживать себя.

Я не полнтик. Я солдат.

Вот это мне нравится! — почти обрадовался Кручевский. — Политиков у нас хватает. Солдат мало. По-

этому я предлагаю тебе полк. Однако слушай про нашу организацию. При правительстве создана «Военная комиссия». Ее возглавляет Езовитов... Поминшь? Цвикевич и он были организаторами Белорусской социалистической громады. Ума — палата, английский парламент. Меня он взял к себе начальником штаба. Не бойся. Притеснять тебя не буду. У нас полная демокра-THE...

Кого все же представляет ваша рада?

- Военная Все рады. Все комиссии.

 Ну. знаешь... Мне не правится твоя провия. Имей уважение. Как кого? Белорусский народ.

— Весь?

- Конечно, весь. - А ты знаешь, что крестьяне идут в леса, в партизаны, как при нашествии Наполеона... чтобы «освоболителей»?

Кручевский вскинул голову - удивился:

- Олнако не так уж ты неосведомлен. Слепым н глухим притворился.

 Я не слепой. Я слышу вас, слышу, господин начальник штаба!

 Мальчики! Мальчики! Не ссорьтесь, пожалуйста, - почувствовав приближение нового взрыва, просил старый Богунович.

Громадовец откусил кончик своего уса, выплюнул волоски в кулак, вытер руку белоспежным платочком. Видно было, что сарказм Богуновича, его издевательски-официальный тон вывел гостя из равновесия.

Но Кручевский сдерживал себя.

 Я понимаю твою ненависть к немцам. Думаень, я их люблю? Но будем реалистами, друг мой. Пока у нас нет своей армин... Немцы помогли нам освободиться от большевизма, с их помощью мы утихомирим мужиков, которых в леса ведут большевистские комиссары. А там видно будет. На все нужно время.

Сергей вдруг сделался удивительно споконным, более того - ему стало весело, и он понял почему: от осознання своего морального превосходства, своей победы над этим хлюстом, сердцеедом ресторанных барышень, над пигмеем, лезущим в Александры Македонские. Было только горько и противно, что когда-то он считал этого человека своим другом, своим лучшим

Богунович прошел по кабинету, остановился у кресла Кручевского, сбоку, Удивил отца веселой злостью в голосе:

 Болесь! Уважаемый защитник белорусского народа! С этого ты бы и начинал - что вам охота послужить немцам. А если говорить солдатским языком, хорошо нами с тобой изученным. — полизать Вильгельму ж... Лижите! Он бросит вам кость... Грызите!

Сережа! — простонал отец.

Кручевский вскочил, пристукнул каблуками, сказал очень зло:

- Кажется, я не туда попал.

- Не туда, Болесь, не туда, господин атаман. Ты попал к честным людям, которые никогда не пойдут чистить сапоги генералу Фалькенгейму. Правда, отец?

- Мальчики! Ей-богу же, как петухи... Ах, боже мой! - горевал старик. - Что творится в этом мире!

 Прошу простить, господин Богунович. — Кручевский в один момент очутился у двери кабинета и распахнул ее с такой силой, что едва не сбил с ног до смерти испуганную Марию Михайловиу. Не заметив ее, сорвал в прихожей с вешалки свою шубу и выскочил за дверь, грохнув ею так, что зазвенели стекла, люстры, посуда в буфете.

Выскочила из комнаты Леля.

 Сережа выгнал его, этого наглеца? Напрасно он не спустил его с лестницы. Я слышала сквозь стену...

Марию Михайловну испугал услышанный разговор. Но вместе с тем она радовалась за сына, его благородству. Для нее пока что не имели значения его политические взгляды. Для нее важно было, что он остался порядочным человеком, таким, каким она и отец воспитывали его с детства.

Несмело, но с просветленным лицом вошла мать в кабинет. Сын сидел в кресле и смаковал ликер, Валеитин Викентьевич стоял перед окном к ним спиной, словно очень заинтересованный чем-то на улице. Но она знала: ничего особенного там нет. в сильном волиении муж нередко так делает.

 Садись, мама. Выпей ликеру. Превосходный шартрез. У тебя большие запасы, папа?

Богунович-старший не ответил.

Сергей игриво подмигнул ему в спину.

— Ты сегодня, мама, хорошо выглядишь. Ты помололела.

 Спасибо, сын, за комплимент, — и вдруг виновато призналась: — Я слушала под дверью. Отец передернул плечами.

Леля сделала страшное лицо:

 Какой ужас, мама! Не признавайся никому. Она со смехом упала в кресло, в котором силел до

того отен. Раз ты так хвалишь это зеленое зелье, то налей и

мне. Напьюсь и пойду набью морду твоему лучшему другу. Какой циник и... дурак... Посватался...

Отец неожиданно для всех тихо засмеялся. Мария Михайловна даже испугалась: над чем это он смеется? Нет же повода.

Валентин Викентьевич повернулся к жене, детям, ве-

село сказал:

- Да, не быть мне товарищем министра. Они меня сватали заместителем секретаря юстиции. Но о чем я подумал сейчас? Может, действительно, сын, ты спас меня от позора?
- Не может, а наверняка, сказала Леля, глотнула ликер и закашлялась: — Фу. гадость, я в госпитале спирт пила — и ничего.
- Я давно тебе говорила, будь подальше от этой своры. Они уже грызутся между собой за власть. -Мария Михайловна была в курсе событий.
- Но что меня беспоконт... сказал Богуновичстарший, понизив голос и приблизившись к ним. — Не выдает тебя, сын, этот тип?

Женщины настороженно притихли.

Сергей подумал, пригубив рюмку, но не выпивая. Ответил спокойно, чему и сам удивился:

Наверняка выдаст.

Мать ужаснулась:

 Боже мой. Сережа! Как можно так... уверенно и спокойно? Он был твоим другом...

 К немцам он, возможно, и не пойдет. Но своим... правительству своему... военной раде... расскажет несомненно. А там найдутся...

Там найдутся, — упавшим голосом согласился

Валентин Викентьевич.

 И если, не дай бог, где-то близко отирается барон Зейфель, второй раз меня никто не спасет. Сам Бульба...

Сын мой! — побелела и в единый миг постарела

Мария Михайловна. — Как ты можешь о таком говорить спокойно?

— А что делать, мама? Биться в истерике? Рыдать? Я же не барышня — соллат.

— Черт его принес, — сказала Леля. — Лелечка, не пришел бы он, пришел бы кто-нибуль

другой. И мне все равно надо выбирать, куда пойти и что делать. Помнишь Богдановича? Нельзя человеку с моим характером пролежать на диване.

 Я давно увидела, как ты мучаешься. Душа моя чувствовала, что я снова потеряю тебя.

Подожди, мать. Хоронить его рано. Давай спо-

койно подумаем — что делать?

Мать смотрела на сына, на мужа с надеждой, моль-

бой: придумайте же что-иибудь!
Сергей подиялся, подошел к столу, развернул тот же

Сергей подг

— Я здесь, пока лежал, прочитал: «А когда же, дитятко, ко двору тебя ждать? Уж давай мы, как следует, попрощаемся, мать!»

- Сын, это жестоко. По отношению к матери, -

сказал отец.

 Прости, мама. Это жестоко. Но у меня нет иного выхода. Я лоджен исчезнуть.

выхода. я должен исчезнуть.

— Куда? Как? — Мария Михайловна сцепила руки

так, что хрустнули суставы пальцев.
— Есть три пути. Пойти в подполье здесь, в Минске. Но я не обучен воевать из подполья. Вернуться назад в отряд? Заманчиво. Однако боюсь, что в сложный ансамбль Рудковского и Бульбы мне нелегко будет вписаться. Да и больно мне возвращаться в те места. Мир, подписанный Леннины, конечно же, нужно будет защищать. Я хочу защищать этот мир. Мие кажется: я нужен там.— показал вдоль Захаровской улищы на восток, помолчал, подумал, сказал, стыдясь своей нескромности: — Леннич нужен.

Мать, отец и сестра смотрели на него широко раскрытыми глазами — с боязнью за него и с восхищением его убежденностью — знанием своего места в водово-

роте событий.

## Эпилог

Фойе первого этажа с пустыми гардеробами, узковатые лестинцы, просторный зал буфета и фойе на втором этаже бывшего Дворянского собрання заполиялись людьми. Впервые этот дворец, этот торжественный зал увидели таких людей разве что месяцев пять назад.

Об этом подумал Сергей Богунович, проходя мрачноватому фойе вдоль зала. Он вспоминл публику, которую видел здесь перед войной, когда, будучи студентом, нередко ехал из Петербурга не в Минск, а сюда, в Москву, к тетке — сестре матери, и считал обязательным послушать спектакли в опере Мамонтова и посетить концерты зарубежных певцов в Колонном зале. Получалось как-то так, что в Питере он посещал оперы, концерты реже, чем в Москве; там он был занят учебой. а сюда приезжал в гости, на каникулы. У него тогда кружилась голова от дамских театральных нарядов, от французских духов, генеральских и офицерских посон, аксельбантов, эполет.

Теперь он нроннчески усмехался над тем своим юношеским восхищением мишурой доживавшего последние

годы класса.

Насколько ближе ему вот эти люди в тужурках, простых пальто, шинелях, крестьянских кожухах, в сапогах, смазанных березовым дегтем, - этот запах был особенно приятен, как запах природы - сосиового бора, березовой рощн.

Некоторые были в валенках, хотя на улице середина марта и совсем по-весеннему светит солице. Правда, ночью еще ударил хороший морозец, но днем утоптанный снег московских улиц может истечь водой: грязный снег

особенно быстро тает.

Сергей с практичностью фронтовика, немного с юмо-

ром, но н с сожаленнем подумал, как неуютно будут чувствовать себя этн селянские делегаты, когда весна во всю свою снлу захватнт нх в Москве.

Особняк — чувствовалось — пытались натопить, но все равно было холодно — настыл за зиму, когда берег-

ли каждый фунт угля, полено дров,

Вешалки пустовали, хотя несколько гардеробщиков в театральных ливремз заняли свои посты. Странию, люди эти, такие же труженики, — стояли ведь на инзшей ступени социальной лестинцим, — показались Богуновичу по ввду своему, услужливо-настороженному, призраками прошлого. Как они не гармонируют с шинелями и кожухами, с этим каким-то сообеними — раскованным, веселым — гулом голосов, совеем непохожим на тот, давинший, театральный гул, в котором преобладал звон шпор и хрустальных бокалов в буфетах. Те, бывшие, теовриян, словно опасаексь, шепотом, только иногда какая-нябудь кокетка-хохотушка заливалась смехом от офицерского анекдога, и по тут же глушнла свой смех, ибо смотреть на нее начинали с осуждением: какая невоситалность!

Этн же люди и говорят в полный голос, и смеются громко, жизнерадостно. Больше всего Богуновнча поразил их смех. Собрались на такой съезд! Не говоря уж о том, что некоторые, очень может быть, не завтракали сеголия.

Но в этой жизнестойкости — понимал он — сила людей, взявших власть, людей, которым предстоит сказать

свое слово о важнейшем государственном акте.

Богунович не сомневался, что скажут они свое слово так, как сказал бы и он, если бы у него спросыли. Но временами появлялась тревога. За неполную недель, пок лок он в Москве, Сергей узнал, какой жестокой была борьба между Лениным и «левыми» за подписание мирного договора. Только вчера перец инии, курсантами, выступил Крыленко и рассказывал, как эта борьба всимкирла с новой силой на Седьмом съеза, большевистской партии, проходившем неделю назад в Петроговае.

Богунович думал о том, что теперь судьба его, мож-

но сказать, определена.

Но настроение у него было достаточно сложным: удовлетворение, тревога, душевияя приподнятость, глубокая тоска... Именно здесь, когда он заглянул в удивительно торжественный зал с белыми колоннами, с низко подвешенными между инми хрустальными люстрами, он с новой силой пережил боль от смерти жены.

Одетый так же, как большинство красноармейцев, в шинель, только новую, не успевшую еще обмяться, н в новые сапогн, слишком хорошие и крепкне по сравненню с теми, которые поступали на фроит, в фуражке с красной звездой, Богунович ходил в толпе, и никто, конечно, не догадывался о его совсем нной миссин, чем у остальных делегатов. Нашупивая в кармане шинели ручку нагана, он втлядывался в лина людей, запоминал их. Взволнованный необъчностью всего, что видел вокруг, он не переставал думать о самом близком: как перевернулась его жизны за какие-тодевять диеко

В тот же вечер, после бурного разговора с Кручевским, отец, согласившись с его решением, убедив мать н поссорившись с Лелей, заявившей, что поедет с братом, договорился с железнодорожниками, и он, бывший командир полка, одетый в железнодорожную форму, поднялся кондуктором с фонарем в руках на площадку последнего вагона. Перед отходом товарного состава на Оршу рядом с ним примостился немецкий солдат. Это сначала обеспоконло Богуновнча — такое соседство не было предусмотрено. Но ночь была ветреная, выожная, за последним вагоном кружился снежный смерч, их продувало до костей, засыпало снегом. Богуновичу железнодорожники не пожалели длинного, до пят, тулупа, обулся он в отцовские охотничьи валенки. А о немце начальство не особенно позаботилось: сапоги и меховая душегрейка под шинелью. Часовой окоченел в первый же час так, что отважился сорвать стоп-кран, погрозил Богуновичу пальцем — глядн, мол, отвечаешь за все! — и побежал к паровозу. Осталась одна задача: не прнехать в Оршу, где может быть строгая проверка (железнодорожники сказали, что «линия мира» — демаркационная, на военном языке, — разделила Оршу пополам), н не сойти слншком далеко от Орши. Ему повезло: под утро долго стояли на какой-то станции; когда явились местные железнодорожники, он узнал, что до Орши всего пятнадцать верст. Как раз то, что нужно — ни близко, ни лалеко. Он тут же завернул за пакгауз, оттуда, пока еще стояли сумерки, направился к ближайшему лесу, темневшему за версту. Бояться было нечего, вряд ли немцы станут нскать кондуктора.

Обменяв в тот же день в деревне кожух на более легкую одежду — крестьянскую свитку, он без особенных приключений за двое суток добрался до Смоленска.

В понсках пристанища в городе, забитом разрозненными вонискими частями и беженцами, Богунович, к счастью своему, встретил командира батальона Петроградского полка — Степана Горчакова, Горчаков повел его к Черноземову. Командир полка необычайно обрадовался появлению своего коллеги-соседа. Обнял его как сына. Обогрел. Рассказал про свой полк. Богунович пережил нелегкие минуты, узнав, что Черноземов котя и с немалыми потерями, но организованию, со всей артиллерией и обозом, вывел полк, нанося немцам контрудары на протяжении всего отступления, пока в конце концов не подписали мир. Больно было: какой-то кузнец сумел спасти полк от разгрома, людей от смерти, а он... В чем же дело? Не дорос до командования полком? Нет. Нет. Рядом был Пастушенко. Онн вместе думали... И, однако, все равно болело сердце. Думал, что не нашел он того решення, которое, возможно, спасло бы Мнру, солдат, оставшихся в братской могиле, да и тех, кого погналн в немецкий плен, в рабство.

Черноземов представил его Мясникову, дав наилучшую рекомендацию. На другой же день его послали в Москву на только что созданные курсы комсостава

Красной Армии.

И вот неделю он учится и... учит. Учится понимать законы револющии, политику Советской власти. Учит курсантов-рабочих военному делу, умению владеть оружием. Тактику читает генерал Самойло. Он рассказал им, как велись переговоры в Бресте. В тот же вечер, оставшись дневальным, Богунович сиял в красном уголже портрет Троцкого, висевший радом с портретом Ленина. Комиссар курсов Сизов, старый большевик, бывший каторжании, и курсанты сделали вид, что не заметили исчезновения одкого портрета. А вчера будущим командирам дали первую боевую задачу: охранять Четвертый съезд Советов.

Богунович верил в судьбу, поэтому был глубоко Богунович что ему выпало охранять съеза, который ратифицирует мирный договор. Еще вчера, получив это задание, он ваволновался при мысли, что, охранять деот провокаций контрреволюции, он будет охранять Леиниа. Был немного разочавован, получив утором такое прозанческое поручение - ходить среди делегатов, наблюдать и действовать только в случае провокации.

Снова он думал о Мире. А еще соображал, как бы найти возможность послать весточку в Минск, отцу, матери, Леле, что он жив, учится на командира той армии, с которой в скором времени — верил в это! — придет во главе батальона или полка освобождать их. Никогда он не хвастал, не в его это натуре, но выпадет возможность написать, и он, наверное, хотя бы намеком сообщит родным, что охранял Ленина.

Богунович заглянул в буфет. У пустых стоек было так же многолюдно, как когда-то в антрактах. Но тогда ели и пили, а теперь спорили или говорили о весне, о севе. Эти, по выговору слышно, с Дона, где сев, возможно, уже и начался.

В дальнем углу какой-то интеллигент доказывал крестьянам, что мирный договор — кабала, что контрибуция разорит крестьянство. Бородатые дядьки, один из них был в лаптях, слушали молча, почтительно.

Богунович подумал: агитирует, гад, против мира! Что делать в таком случае ему? А если это и есть контрреволюционер, пролезший сюда в целях провокации? Но им было сказано: в политические дискуссии не вступать. Для него военная дисциплина — закон. Однако не выдержал — зло спросил:

— А вы, господин, воевали?

Интеллигент возмутился:

Я вам не господин! Я член ЦК левых эсеров...

 Оно и видно, — уже добродушно, без злости за-метил Сергей и засмеялся. За ним засмеялись почтительные крестьяне. Эсер бросился в сторону, застонав:

 Боже мой! Боже мой! Эти люди не понимают, на что идут.

Довольный собой и крестьянами, Богунович с благодарностью вспомнил другого эсера — Назара Бульбу. Где он? Прижился ли у партизан? Наверное, прижился, это его стихия.

Снова прошел по фойе в сторону сцены, где дежурили двое чекистов, с ними его познакомили. И тут его внимание привлекла группа людей. Их было четверо, они стояли у двери, которая вела на сцену. Собственно говоря, его бдительность возбудил офицер в форме капитана французской армии. «А этот как попал сюда?»

Никто не говорил, что на съезде могут быть ино-

странцы. Рядом с капитаном стоял рослый человек в полинявшей шубе, тоже по виду и одежде нерусский.

Спиной к Богуновичу стоял невысокий коренастый человек в кепке, в осеннем пальто с плюшевым воротником.

Богунович слышал, как он сказал по-французски,

грассируя больше, чем того требовал язык:

 Нет. Я не боюсь. Я не скрываю: на партийном съезде была более серьезная оппозиция, однако две трети делегатов съезда проголосовали за мир. Сейчас я полнимусь на трибуну - н мирный договор будет ратифицирован. Можете, господа, писать депеши господам Вильсону и Клемансо. Для них это будет горькая пилюля. Человек в шубе засмеялся и что-то сказал

глийски, человек в пальто тоже ответил ему по-английски.

Богунович, услышав разговор, не мог не подойти

ближе. Кто так уверенно говорит?

В этот момент человек в пальто ступил в сторону, повернулся, н Богунович не сразу поверил своим глазам: Ленин! Неужели Ленин? Да он же! Он! Такой же, как на портретах... Лоб, бородка... Да и слова... Никто иной так уверенно сказать не мог! По-французски... Сергей был н счастлив, и растерян. Произошло то, о чем он мечтал в бессонную ночь: он рядом с Лениным! Ленин ходит так просто по фойе? Беседует с какими-то иностранцами? Что же в такой ситуации делать ему? Нужно же охранять съезд. Леннна. Как охранять? Как мало нм дали инструкций!

А Ленин между тем снова сказал по-французски:

 Только интеллигенты, оторванные от народа, как наши «левые», могут не видеть, что рабочие, крестьяне. солдаты... бывшие солдаты - нх на съезде большинство - все за мир. Один из наших «левых» сказал: «Ленин отдает пространство, чтобы выиграть время». Это единственная умная мысль из всего, что было имн сказано. Да, мы отступаем, чтобы выиграть время, нбо мы не сомневаемся: время работает на нас.

Ленин повернулся, как бы ища кого-то глазами, и

вдруг обратился к Богуновичу:

Вот вы, товарищ...

 — Я? — растерялся Сергей и оглянулся; может, кто-то стонт у него за спиной?

Вы, вы. Вы воевали? — спросил Ленин.

Сергей ответил по-французски: пусть слышит офицер союзной армии!

С осени четырнадцатого и до...

 Вы — офицер? — Ленин спросил по-русски без удивления, спокойно; удивились иностранцы, это было видно по выражению их лиц. Командовал ротой. После революции меня выбра-

ли командиром полка. Мой полк разгромлен восемнадиатого февраля...

 Значит, вы — за мир? — по-французски спросил Ленин.

 Слишком много, товарищ Ленин, я похоронил дорогих мне людей, чтобы быть за войну. Мне казалось, я утопаю в крови... Мы, фронтовики, захлебывались...

Ленин склонил голову, помолчал, как в минуту скорби, молчанием своим выказывая сочувствие.

Сергей подумал о Мире, и спазм боли сжал сердце, горло, Испугался, что, если Ленин спросит о тех, кого он похоронил, он не сможет ответить. Слезы - не позор. И, однако, не к лицу ему, боевому офицеру, перед... — нет, не перед Лениным, Ленин поймет! — перед иностранцами выявлять свою слабость.

Но Ленин словно почувствовал его состояние, может, прочитал в глазах, всматриваясь внимательно, ласково,

Сказал иностранцам:

- Вот, господин Робинс, господин Садуль, вам ответ от имени интеллигенции... офицеров, которыми нас. большевиков, пугают... передовых офицеров... народных, — и повернулся к Богуновичу, протянул руку, сказал по-русски: — Спасибо вам, товарищ, за поддержку в моем споре с оппонентами. Очень важно иметь ваш голос за мир.

Капитан Садуль пригласил Богуновича сесть с ними в ложу. Поможете нам с переводом. С нашим знанием

русского языка нам невозможно будет понять все нюансы политической дискуссии. Сергей на мгновение растерялся: имеет ли он право принять такое приглашение? Потом решил, что из ложи он будет хорошо видеть весь партер, наблюдать за

делегатами, тем более что как раз под этой ложей сидят противники Ленина — эсеры, меньшевики.

Зал взорвался овацией на предложение Свердлова выбрать Ленина почетным председателем съезда. Девять десятых людей поднялись в едином порыве, приветствуя вождя. Не поднялись только те, что сидели прямо под их ложей, кучка противников Ленина. А капиталист Робинс и социалист Садуль тоже встали и громко аплодировали.

Богунович в душе поблагодарил ниостраицев: даже если они сделали это из вежливости, все равно хорошо. И он почувствовал презрение к тем русским, что не под-

иялись вместе со всем залом.

Доклад Ленина захватил с первых минут. Богунович слушал затавв дыхание. Садуль, увидев, с какой жадностью он слушает, не обращался за переводом. Правда, в какое-то мгновение у Сергея появилось опасение: а не слишком ли углубленно? Поймут ли рабочие, пеграмотные крестъяне?

Всмотрелся в лица делегатов. Да иет, ин на одном иет тени непонимания, все слушают так же, как он, да-

же те, кто не приветствовал Ленина.

Глубоко, по-философски глубоко, но в то же время на удивление просто, искрение, до безжалостности честно и открыто:

— Мне кажется, что главным источником разполлаий среди советских партий по даниому вопросу является именно то, что некоторые слишком поддаются чувству законного и справедливого иегодования по поводу поражения Советской Республики, слишком поддаются иногда отчаянью и, вместо того, чтобы учесть исторические условия развития революции, как они сложились перед теперешним миром и как они рисуются иам после мира, вместо этого пытаются ответить относительнотактики революции на основе иепосредственного чувства.

Так мог сказать только человек, который знает и по-

инмает своих оппонентов.

Периоды революции, их удивительно точные характеристики: гриумфальное шествие... поражение... Ничего подобного по историн революции, в которой сам участвовал, Богунович до этого не читал, не слышал; в рассказах Миры все было упрощено, поэтому у иего нередко появлялся протест, и они спорыли.

Да, Леини великолепно понимает психологию своих противников. Однако он не просто констатирует их взгляды. Он открыл по ним «артиллерийский огонь».

 И опыт истории говорит нам, что всегда, во всех революциях, — в течение такого периода, когда революция переживала кругой перелом и переход от быстрых побед к периоду тяжелых поражений, — наступал период псевдореволюционной фразы, всегда приио-

сившей величайший вред развитию революции.

Собственные мысли и обязанность следить за залом мешали Богуновичу слушать с тем вниманием, с каким исльзя не слушать выступление, так ярко совещающее все, до чего он добирался в черную иочь, в утренних сумерках, а если и дием, то в бездорожье — как шел до Смоленска: по заснеженному полю, по лесу.

— ...Надо уметь понять, что лишь принимая во внимание изменение соотношений классовых связей одного государства с другим, можно установить заведомо, что мы не в состоянии принять бой сейчас; мы должны считаться с этим, сказать себе: какой бы ни была передышка, как бы ни был непрочен, как бы ни был короток, тяжек и унизителен мир, ои лучше, чем война, ибо и дает возможность вздохнуть народным массам...

— Как это правильно! — вырвалось у Богуновича. Садуль перевел его возглас на французский — для Робинса. Тот загадочно улыбнулся и спросил:

— Вы большевик?

Нет, я беспартийный.

Много в русской армии таких офицеров?

Той армии, которую вы имеете в виду, уже нет...
 Но я хочу быть офицером новой армии.

Садуль удивленио протянул:

- Ot

Но и ему, как и Богуновичу, не хотелось пропустить инчего из ленинского доклада.

Они снова вслушивались в голос, заполиявший огромный зал, — в голос, как будто внешне спокойный, ио непомерно богатый оттенками, внутренним пафосом и естественным, ненаигранным драматизмом.

 Да, иаш народ должен вынести тягчайшую ношу, которую он взвалил на себя, но народ, сумевший со-

здать Советскую власть, не может погибнуть.

И такая была сила, такая уверенность в этом «че может погибиуть», что Богунович друг почувствовал какую-то совсем новую гордость за свое право называть себя сыном этого народа, — такую гордость и радость, от которой отхлынула волия его гоусти.

Он был целиком в плену слов Человека, стоявшего на трибуне. И думал о том, что дорога в Москву привела его к Ленину. Теперь он пойдет только по этой до-

роге. И это навсегда. На всю жизиь.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

## Часть первая. ПЕРЕМИРИЕ

| вторая. Генеральный штаб.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | ċ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ċ                                                  | Ċ                                                 |                                                    | 6                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| третья. Командиры полков   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                  |                                                   |                                                    | 13                                                                                                    |
| . F                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                  | •                                                 |                                                    |                                                                                                       |
| Harm STATE VECTO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                    |                                                                                                       |
| часть вторая. УРОК ИСТО    | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                    |                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                    |                                                                                                       |
| первая. Беспрерывная битва |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                    | 17                                                                                                    |
| вторая. Свадьба            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                    | 25                                                                                                    |
| третья. Тревожные будии .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                    | 29                                                                                                    |
| четвертая. Кровь на снегу  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   | 1                                                  | 31                                                                                                    |
|                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                  | -                                                 | -                                                  |                                                                                                       |
| Harm server CHACRUS        | 1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                    |                                                                                                       |
| часть третья. Спасепт      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                    |                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                    | -                                                                                                     |
| первая, ультиматум         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠                                                  |                                                   |                                                    | 32                                                                                                    |
| вторая. Братья Миная       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                    | 39                                                                                                    |
| третья. По дороге в Москву |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                    | 41                                                                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                    |                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                    | 45                                                                                                    |
|                            | вторая. Тенеральный штаб третья. Командиры полков Часть вторая. УРОК ИСТС первая. Бесперыныя битав эторая. Сальба третья. Тревожные будин третья. Тревожные будин четвертая. Кровь на снегу Часть третья. СПАСЕНИ первая. Ультиматум аторая. Братья Миная третья. По люрит в Москву третья. По люрит в Москву третья. По люрит в Москву | втор ая. Генеральный штаб третья. Комяндиры полков в часть вторая. УРОК ИСТОРИ первая. Всепрерывная битва аторая. Сваноба третья. Тревожнае будин четвертая. Кровь на систу часть третья. СПАСЕНИЕ первая. Ультиматум вторая. Братья Миная третья. По люрог в Москву третья. | вторая. Тенеральный штаб третья. Командиры полков Часть вторая. УРОК ИСТОРИИ первая. Бесперынцяя битав аторая. Сальба третья. Треложные будин четвертая. Кроль на снегу Часть третья. СПАСЕНИЕ первая. Ультиматум аторая. Братья Миная атретья. По дориг в Москву третья. По дориг в Москву третья. По дориг в Москву | втор ая. Генеральный штаб третья. Комяндиры полков | вторая. Тенеральный штаб третья. Командиры полков | втор ая. Генеральный штаб третья. Комяздиры полков | первая. Беспрерывная битва<br>вторая. Свадьба<br>гретья. Тревожные будин<br>четвертая. Кровь на снегу |

HB № 3555

Иван Петрович Шамякии

ПЕТРОГРАД - БРЕСТ

Редактор С. Шевелев Художник В. Еремии

лудожняв с Бремян Художествениый редактор А. Романова Технический редактор Е. Брауде. Корректоры Г. Василёва, И. Ларина, В. Назарова, Е. Дмитриева

Слано в избор 28.10.84. Подписано к печату 26.03.85. A0070. Формат 84.010%. Вузагат гипографская № 1. Гаринтура сЛат-тературиван». Печатъ высокая. Усл. печ. л. 24.38. Усл. вр. отт. 25.04. Уч. якд. л. 25.0. Тирък 200000 изк. (100 001—200 000 изк.). Цена в переплете 2 руб. (100 000 изк.), в мягкой обложке 1 р. 70 к. (100 000 изк.). Заж. 1590.

Типографня ордена Трудового Красного Зиамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-графии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

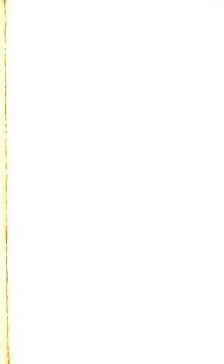

1 p. 70 K.